# L'ART

DES

# ACCOUCHEMENS.

TOME I.

22684

44222

# Extrait du décret concernant les contrefacteurs, rendu le 19 juillet 1793.

Art. III. Les officiers de paix, Juges de paix ou commissaires de puble secout tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs hérillers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions Imprimées ou gravées sans la permission forméliete par éerit des auteurs.

Art. IV. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale,  $_{\circ}$ 

Art. V. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de einq cents exemplaires de l'édition originale.

Je place la présente édition sous la sauve-garde des lois ; je déclare que je poursuivrai devant les tribunaux tout contrefacteur ou débitant d'édition contrefaite; j'assure même à celui qui me fera comoitre le contrefacteur, distributeur ou débitant, la moité du dédommagement que la loi accorde. Les exemplaires qui ne seroient pas revêtus de la signature du fils de l'auteur seront réputés contrefaits.

( Sauce lungie

#### Ouvrage du même auteur.

PRINCIPES SUR L'ART DES ACCOUCHEMENS, par demandes et réponses, en faveur des élèves sages-femmes; ?? édit., revue soigneusement, corrigée, augmentée et enrichie d'un grand nombre de planches en taille-douce, propres à en faciliter l'étude; précédée de l'Eloge de l'auteur, par M. Leanoux, et d'une Notice sur sa vie et ses ouvrages, par M. Charsssen. 1838. I vol. in-12.

# L'ART

DEC

# ACCOUCHEMENS

PAR

#### Feu J.-L. BAUDELOCOUE.

Membre des cl-devant Collége et Academie royale de Chirurgie de Paris, professeur à l'Ecole de Médeine, Chirurgien-Accondueur en chef de l'hospice de la Maternité; Membre des Sociétés de Médeine de Paris, Montpellier, Lyon, Nimes, Bordeaux, Bruzelles, Amers; des Sociétés d'Émulation de Lyon, Chiruches, Bordeaux, Bruzelles, Amers; des Sociétés d'Émulation de Vaniens; de celles des acconcheurs de Gottingue, de Médecine, Chirurgie et Pharmacue de Toulouse, chef de Chiruches, de Médecine, Chirurgie et Pharmacue de Toulouse, de Chiruches de Chiruches, de Chiruches de Chiruche

#### HUITIÈME ÉDITION.

REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE,

Précédée de l'Éloge de l'auteur, par M. LEROUX, doyen de la Faculté de Médecine de Paris; et d'une Notice sur sa vie et ses ouvrages, par M. CHAUSSIER, médecin en chef de l'hospice de la Maternité.

Avec figures en tallie-douce.



PARIS.

GERMER BAILLIÈRE, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 17, RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE.

1844.



## DISCOURS

PRONONCÉ SUR LA TOMBE

# DE M. BAUDELOCQUE,

Le 3 mai 1810,

#### PAR M. J.-J. LEROUX,

PROFESSEUR DE CLINIQUE INTERNE.

MESSIEURS.

La mort vient de frapper M. Jean-Louis Baudelocque, àgé de soisante trois aus et demi, né à l'teilly, canton de Corby, département de la Somme, membre des ci-devant Collège et Académie de Chirurgie, professeur d'accouche meus à la Faculté de Médecine de Paris, professeur de l'hospice de la Maternité, et membre d'un grand nombre de Sociétés savantes, nationales et d'rangères.

En vous entretenant de M. Baudelocque, je raconterai des

faits, et son éloge sera tracé.

Levret étoit dans la tombe, on avoit perdu Smellie: l'Europe entière étoit privée de ses deux plus célèbres accoucheurs. Solayrès paroît; il étoune par sa manière d'enseiguer les accouchemens, il brille par son génie; mais, comme Bichat, il n'est que montré au monde savant... Consolonsnous de sa perte: Baudelocque, son élève et plus encore son ami, s'est pénétré de ses principes, a médité sa doctrine, a saisi le secret de son art. Baudelocque étoit des lors l'intime ami de Desault; il étudioit avec lui : ils ouvroient ensemble, avec un succès prodigieux, cette carrière où Desault s'est tant illustré.

Baudeloeque eût pu briller dans l'enseignement de l'anatomie, il eût pu prétendre à une grande réputation dans la pratique de là chirurgie; mais il réunit ces deux parties si essentielles de l'art de guérir, pour les appliquer aux ac-

couchemens.

Il est un exemple frappant de ce que peut un homme qui concentre sur un seul point de la science tout son savoir, tous ses moyens, toute son expérience; qui en fait l'unique objet de son ambition, qui lui sacrifie tous ses goûts, qui lui consacre sa vie entière: oui, M. Raudelocque, dans son lit de mort, s'gennoit encore d'un grand ouvrage, fruit d'observations recueillies pendant quarante années. Ses amis ne trouvoient point de plus súr moyen de le retirer du délire singulier qui s'est manifesté pendant sa dernière maladie, que de fixer ses idées sur un art qu'il avoit exercé avec tant de gloire.

En effet, Messieurs, quel homme a rendu plus de services à ses concitoyens, a versé plus de bienfaits sur l'humanité entière? S'il n'eût été qu'un habile accoucheur, ceux qui le connoissoient lui paieroient un tribut de reconnoissance; mais que penser de celui qui s'est livré à l'enseignement pendant plus de quarante ans; qui a joui jusqu'à son dernier jour de la réputation du plus savant professeur: qui a procuré des élèves instruits à toutes les villes de l'empire, à tous les pays de l'Europe? Les étrangers affluoient à ses cours. les souverains entretenoient à Paris des pensionnaires pour suivre les lecons de M. Baudelocque. Que penser de celui qui a pris tant de soins pour former des sagesfemmes, pour les renvoyer dans les campagnes exercer de vrais talens, d'autant plus précieux qu'ils favorisent la population, qu'ils contribuent à conserver la vie aux mères et aux enfans, trop longtemps victimes de l'ignorance et de la maladresse? Que penser de l'auteur des Principes des Accouchemens, espèce de catéchisme par demandes et réponses, dont il v a eu trois éditions : du traité intitulé : L'Art des Accouchemens, dont la quatrième édition a paru il v a peu d'années ; de l'auteur de taut de mémoires, de tant de dissertations et rapports, faisant partie de la collection des Mémoires de l'Académie de Chirurgie, ou insérés dans plusieurs Journaux de médecine? Ouvrages traduits dans presque toutes les langues de l'Europe, et sur jesquels le jugement si juste et si favorable des contemporains est l'an-

nonce de celui que portera la postérité.

Avec tant de titres, est-il étonant que notre confrère ait acquis une réputation que ces hommes dont l'âine est pétrie de fiél et de boue appeloient colossale? Il en jouissoit de cette séputation acquise par de grands talens, étahlie sur le jugement équitable de tous les hommes de l'art; il jouissoit d'une fortune que personne n'envioit, parce qu'elle étoit due au mérite; il en jouissoit avec cette simplicité, ette candeur que donne un ceur pur, avec la modestie vraie d'un homme qui sent sa force, avec cette bonté d'âme qui le portoit à répandre ses connoissances, à les parjager avec tous ceux qui réclamoient de lui l'instruction.

On pouvoit dire de M. Bandeloeque: Il est le premier accoucheur, il est un des plus habiles chirurgiens pour les opérations relatives à son art, il est un des plus savans médecins dans les maladies des femmes et des enfans, il est le pilles illustre professeur d'accouchemens, il est le melleur écrivain qui ait traité de cet art qui influe si puissamment

sur l'existence des hommes.

Eh bien l'est au milieu de ce concours d'hommages que lui rendoient les Français et les étrangers, que la calomnie, qui n'osoit point encore attaquer ses talens, l'avoit accusé d'être sévere dans l'exercice de son art, d'aller mémej justille qu'à une certaine dureté. — Je vous atteste, femmes sensibles qui lui accordiez une conflance méritée; je vous atteste, vous tous, ses conferères, qui pouvez le juger, vous qui dans ces momens terribles et doux qui nous procurent le bonheur d'être pères, étiez tranquilles quand vos épouses chéries étojent conficés aux soins de M. Baudelocque; penton offrir plus de consolations, prouver plus de sensibilité; montrer plus de complaisance et de douceur, avoir plus de gaité franche, que ne faisoit l'homme de mérite que nous regrettons, l'ami que pleureront longtemps les femmes qui ont eu l'avantage de le connoitre?

La calomnie ne faisoit que préluder ; c'étoit le murmure

sourd, précurseur de l'orage. L'envieux dont la gloire de M. Baudelocque éblouissoit la vue essaie d'établir sa réputation en attaquant le célèbre professeur; il veut se délivrer de l'importun sentiment d'admiration qu'il est forcé d'avoir pour lui, et qui fait le malheur de son âme atroce. En vain les tribunaux font justice, le coup est porté; nous en verrons

bientôt les funestes effets.

La cause de M. Baudelocque est devenue celle de tous les bométes gens. Des princesses illustres, en lui conservant leur confiance, le vengent de l'injure que lui faisoient quel-ques petits esprits soumis aux préjugés; il reste l'accoucheur ou le médecin de la reine de Tespage, de la reine de Hollande, de la reine de Naples, de la grande-duchesse de Toscane, de la duchesse de Guastalla; il reste celui de toutes les dames de la cour. La reine de Naples se fait un plaisir de lui attacher elle-même la décoration de l'ordre de Deux-Siciles qu'avoit portée le roi son époux. Elle y met tant de bonté, tant de gráces, qu'elle double, qu'elle quadruple aux yeux de notre confrère le prix du bienfait.

Une auguste alliance place sur-le trône, à côté de Napo-Liva, une héritiere du nome de se vertus de la maison d'atriche. M. Baudelocque est désigné pour être l'accoucheur de l'impératrice. Le juge éclairé de tous les genres de mérite et de talens, le père de son peuple, pouvoit-il confier les iours de Matie-Louisse et de ses enfans à d'autres mu'à

M. Baudelocque?

Mais l'attentat criminel porté contre notre confrère avoit développé en lui une excessive mobilité nerveuse. Tout faisoit sur ses organes fatigués une impression vive et profonde. Depuis longtémps une affection qui avoit son siége dans le cerveau, minoit sa santé, et lui causoit les accidens dont nous avons été témoins. De noirs pressentimens lui annonçoient sa fin prochaine; il étoit frappé de l'idée d'une mort subite; il le disoit à sa famille, il le disoit à ses amis. C'est dans ces circonstances qu'il voit se réaliser ce qui étoit l'objet de ses plus ardens désirs.

Sur un homme dont le système nerveux est irritable, le plaisir, comme la pelne; peut produire des effets fâcheux. M. Baudelocque, au moment où tous ses veux étaient remplis, éprouve une révolution subite, son affection cerebrale fait une forte explosion; il est attaqué de la maladie à laquelle il a succombé hier 2 mai.

Il ne me conviendroit pas, Messieurs, de vous entreteni de sa dernitere maladie, dans laquelle je lui ai donné des soins assidus avec MM. Ané et Louis Abraham; je me permettrai sculement de vous dire que si les talens, si les avis d'un denos plus illustres confrères, M. Corvisart; sile soins assidus de l'amitle; si les soins encore plus tendres d'une famille au desespoir; si les vœux ardens et sincères de nos collègues; si les prières élancées des classes les plus élevées de la société, reunies à celles des dernières classes, ayant les hospices pour asiles, avoient pu suspendre le coup fatal, nous ne pleurerions point M. Baudelocque, nous jouirions encore, nous aurions joui longtemps de cet homme vraiment étonnant pour tous ceux qui ont su l'apprécier, et si respectable pour ceux qui l'ont connu dans l'intimité.

Ĉest dans cette intimité, c'est au sein de la famille qu'il suivoit ses goûts simples, qu'il menoit une vie sobre et tranquille. Une épouse chérie, et digne de l'être; des enfans qui lui rendoient amour pour amour; des livres, l'étude, une société peu nombreuse, le délassoient des fatigues excessives attachées à l'exercice de sa profession. Il menoit une vie patriarcale; il ne cherchoit noint à afficher le bonheur; il

savoit le faire naître et en jouir.

Il laisse une veuve inconsolable, parce qu'elle connoissoit tout le prix de son époux; trois filles, dont deux ont atteint l'âge de la jeunesse, et l'autre est sortie de l'enfance; et un fils de quatorze ans de la plus helle espérance. Ces enfans partagent la douleur de leur mère; ils n'ont que ce moyen de la consoler.

Cet homme bienfaisant, cet habile praticien, ce savant professeur, cet écri vain-distingué, nous lui rendoas aujour-d'hui les demiers devoirs. Ses parens, ses confrères accompagnent de leurs regrets sa dépouille inanimée; les élèves entourent sa tombe, ils lui apportent un tribut de regrets, de reconnoissance, de douleur.... Ils ne pourront plus profiter de ses savantes leçons, mais il leur reste ses précieux ouvrages, Ils seront immortels; ils seront, comme ils le sont aujourd'hui, le Code des Accoucheurs.

#### EXTRAIT

DU DISCOURS PRONUNCÉ PAR M. J.-J. LÉROUX, DANS LA SÉANCE PUBLIQUE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, LE 14 NOVEMBRE 1810.

Baudelocque avoit de la mémoire, du jugement, de la disposition à s'instruire; li mit dans ses études de l'application, de la constânce, je dirois presque de l'obstination; il eut le bon esprit de les rápporter toutes à un objet unique. Il se dit à lui-même: Je veux étre le premier accouncheu; il le devin.

Hippocraté, Galien, Arêtée, Celse, Paul d'Égine, cheé les autiens, Lamothe, Devinter, Smellie, G. Huiter, Levret, pârmi les modernes, sembloient avoir éphise toût ce qu'il y avoit à faire et à dire sur l'art des acoutienemens...: Solayrès ouvre une carrière nouvelle... la mort l'enlève; et tout ce que cet homme de génie avoit créé étoit perdu, si Baudelocque n'eût recueilli son précieux héritane.

Baudelooque, encore jeune, avoit déjà toite la maturité de la raison: il sentit qu'il n'u avoit acuene gloire à acquierir pour celui qui se contentoit du maiitel des accoüchemens; il voiltut einbrascée toutes les connoissances qui avoiten rapport à l'art qu'il alloit exercer: il devin bou anatomiste, habile chirurgien; il étudia toutes les maladies des femmes qui ont une listison inten avec la menstruation, avec la gestation, avec l'accouchement, avec ses sujies; il apprit également à connoître les maladies des enfans. C'est alors qu'il commença à faire des cours sur l'art dont il a reculé les bornes, qu'il a pratiqué avec des succès si constains.

Baudelocquie, dans ses leçons, n'avoit point cètte éloquence brillants, mais vértable, de Fouirovo; il étoit également loin de ce clinquait que des espris faux et légres prement jour de l'éloquence; il ne cherchoit point à entraîner ses auditeurs par des pensées souvent plus hardies qu'ingénicuses, par des phrases aubiteuses, par des expressions recherchées; son élocution étoit simple et grave comme les sujets qu'il tratioit. Il n'enflammoit point l'imagination, il n'extéritot point l'enthousiasme, mais il commandoit le respect et l'attention; il ne faisoit point de sectateurs, mais il formoit des élèves instruits; il leur inspiroit le goût du travail, l'amour de l'art; il en faisoit des accoucheurs recommandables, ou des sages-femmes utiles.

Portons les yeux sur Baudelocque pratiquant les accouchemens. Je ne donnerai point la liste des femmes d'un nom illustre qui lui ont accordé une colthance absolue qu'il méritoit si bien. Souvent le hasard, j'oserai dire l'intrigue, la mode même, établissent la réputation; mais ce qui assure la gloire de Baudelocque, c'est quarante années de travaux; c'est l'estime que ses confreres ont conservée pour lui jusqu'au dernier moment de sa vie; c'est l'opinion si honorable que les étrangers avoient de son habileté; c'est enfin le suffrage unanime de tous les jeuties médecins qui sont en même temps et les élèves et les juges de leurs professeurs. Ses connoissances profondes, son coup d'œil prompt et juste, sa longue expérience, la sûreté de son toucher, son adresse dans l'art opératoire; étoient si généralement recondus, qu'il étoit consulté dans tous les cas embarrassans, et sa décision avoit en quelque sorte force de loi; qu'il étoit appelé dans les accouchemens difficiles, et des milliers d'individus lui doivent la conservation de leur existence.

Et cet homme que la fortune avoit favorisé, cet homme que la calomnie a osé attaquer, se faisoit un devoir, se faisoit un plaisir de donner les soins les plus assidus, les plus délicats aux femines infortupées que le besoin réunit à l'hospice de la Maternité. Les temps les plus rigoureux, la saison des frimas, les chaleurs excessives de l'été, les infirmités dont il fut accablé au commencement de la vieillesse, rien ne put jamais ralentir son zèle, diminuer

son exactitude.

Les talens reconnus de Baudelocque lui avolent procuré une vie utile et glorieuse; son ambition étolt satisfaite; il étoit safis contredit le premier accoucheur de son siècle: Ses nombreux élèves en France, chez l'étranger, conservoient un tendre respect pour leur maître; ils l'auroient fait survivre à lui-même pendant un certain nombre d'années; le souvenir de son mérite eminent se seroit conservé. Dans quelques écrits sur les accouchemens, on auroit cité un professeur aussi célèbre, un praticien aussi distingue...., Baudelocque, jugeant qu'une simple tradition, que des extraits de ses lecons ne feroient connoître qu'impatfaitement să doctrine, a transmis son nom à la postérité dans des ouvrages, dépositaires du fruit de ses travaux et de ses utiles méditations. Ces monumens attesteront combien il étoit digne de la vénération de ses contemporains, combien il a de droits à la reconnoissance de nos neveux.

## NOTICE

## SUR LA VIE ET LES OUVRAGES

#### DE M. BAUDELOCQUE,

Extraite du discours lu à la séance publique de l'hospice de la Maternité, le 20 juin 1810, par M. Chaussier, médecin en chef de cet hospice.

Dans ces séances solennelles qui terminent chaque année le cours d'études à la Maternité, le n'ai eu jusqu'à ce jour qu'à présenter le précis de quelques unes des observations importantes que fournit la pratique médicale de l'hospice ; je n'ai eu qu'à rendre compte des améliorations qui s'opèrent chaque année, du zèle et des progrès des élèves dans les différentes branches d'instruction qui leur sont données ; mais aujourd'hui la douleur, la tristesse la plus profonde règne dans le cœur de tous ceux qui sont attachés à cet établissement : les élèves pleurent la perte d'un professeur qui, par ses bontés, son zèle, sa patience à les instruire, à leur aplanir les difficultés de l'étude, avoit si bien mérité l'attachement le plus sincère, la reconnoissance la plus vive. le respect le plus grand. Les administrateurs regrettent l'homme de bien, l'écrivain judicieux et savant, dont les ouvrages, les talens et la haute réputation inspiroient la confiance, et ont tant contribué au succès, à la célébrité de l'école qu'ils ont fondée. Et nous, ainsi que tous ceux qui s'occupent de l'art de guérir, nous regrettons un ami du commerce le plus doux, un collègue estimable, d'un jugement exquis, d'une expérience consommée, dont les conseils ont été si souvent salutaires dans les cas les plus complexes. de tes hospice, de cette école; du palais des grands jusqu'à la chaumière du pauvre, les mères se rappellent avec reconnoissance le praticien habile dont la dextérité et les soins toujours empressés et délicats ont tant contribué au soulagement de leurs maux, à la conservation de leur vie et de leurs enfans. Cet accord général de sentimens, cette unanimité d'expressions est sans doute le plus bel éloge de l'homme de bien. Une notice de la vie, des écrits de notre savant professeur fera mieux apprécier encore tous les services qu'il a rendus à l'art et à la société.

J.-L. Baudelocque, membre du collége de chirurgie de Paris, conseiller de l'Académie royale de chirurgie, professeur d'accouchement à la Faculté de médecine, chirurgien en chef accoucheur et professeur à l'hospice de la Maternité, assoclé de plusieurs Académies nationales et étrangères, naquit à Heilly, près d'Amiens, département de la Somme,

le 30 novembre 1745.

Après avoir fait ses premières études, et recu de son père, qui exerçoit avec distinction la chirurgie dans le pays, les principes de cet art, Baudelocque vint à Paris puiser des connoissances plus étendues dans les lecons des grands maitres. Il embrassa dans ses études toutes les branches de l'art, cultiva l'anatomie avec un soin particulier; et, pour parvenir à une connoissance plus exacte des maladies et de leur traitement, il fut pendant plusieurs années attaché à l'hospice de la Charité, y suivoit les maladies, y faisoit les pansemens. Admis à l'Ecole pratique, établie dans le sein du collége royal de chirurgie, il obtint au concours public un des premiers prix de cette école. Ce succès, qu'il devoit uniquement à l'étendue, à la solidité de ses connoissances anatomiques et chirurgicales, le fit distinguer parmi tous ses condisciples, et lui valut l'estime et même l'amitié de M. Houster, qui lui devint fort utile par la suite: il lui procura aussi la connoissance de Solayrès de Renhac, jeune docteur nouvellement arrivé à Paris, et qui, plein de zele et d'activité, faisoit alors avec succès des cours particuliers

d'accouchemens, et commençoit à jouir d'une certaine réputation.

Solayres, qui, dans le nombre des élèves, avoit distingué le jeune Baudélocque, et avoit su apprécier ses talens. ses connoissances, le chargea de continuer un cours qu'il avoit commence, mais qu'il étoit force d'interrompre à cause d'une altération de la voix et d'une affection grave des poumons, qui le conduisit en peu de temps au tombeau.

Cette circonstance fit aussitôt connoître tout ce que l'on potivoit attendre de Baudelocque. La méthode qu'il employa dans les lecons qu'il fit pour remplacer Solayrès, la justesse dans les définitions, la clarté dans le développement des différens points qu'il traitoit, excita l'attention, l'enthousiasme de tous les étudians qui suivoient le cours, et ils se réunirent pour lui demander avec les plus grandes instances de continuer à faire des cours.

Ce premier succès dans l'enseignement éveilla la jalousie; quelques uns voulurent empêcher Baudelocque de continuer à faire des cours, parce que, feune encore, il n'avoit aucun titre legal; mais M. Houster, qui étoit le protecteur de tous les jeunes gens qui annoncoient des talens, et qui avoit pour Baudelocque une estime particulière, n'hésita pas à faire

mettre les cours sous son nom.

Egalement instruit dans les différentes branches de l'art, Baudelocque auroit pu se livrer avec succès à l'exercice de la médecine et de la chirurgie ; mais, pour mieux embrasser son objet, il se borna entièrement à la pratique des accouchemens, et fit chaque année un ou deux cours particuliers, qui toujours étoient suivis par un grand nombre d'élèves, parmi lesquels on comptoit beaucoup d'étrangers qui étoient envoyes et entretenus par leurs souverains. Chaque jour aussi sa réputation s'accrut, non seulement comme professeur, mais encore comme praticien habile, observateur sage : aussi étoit-il appelé par les plus anciens accoucheurs dans tous les cas difficiles, et souvent il parvint à terminer en peu de minutes et par des procedes simples, un accouchement dans lequel on avoit employé inutilement les instrumens et les efforts les plus grands.

Les ouvrages qu'il publia successivement furent traduits dans toutes les langues de l'Europe; ils dévinrent bientôt des livres classiques: ils le placèrent au premier rang des accoucheurs, et les Académies les plus célèbres éremprèssèrent à se l'associer. Ses occupations, soit auprès dès fettifines en couches ou attaquées de quelques maladies, soil pour pour répondre aux consultations qui lui étoient adressées de tous les points de la Francè et même des pays étrangérs, se multiplièrent alors à un tel point, que, malgré son zèle et son activité, il fut obligé de cesser entièrement ses cours particuliers; mais, appèlé par le vœu public à la Faculté de médecine et à l'hospice de la Maternitté, il reprit avec plaisir les fonctions de l'enseignement, parce qu'elles lui fournissoient l'occasion de faire du bien, d'instruire les femmes, qui, par la délicatesse de leurs mains, la sensibilité de leur âme, la patience, la douceur si naturelle à leur sexe, lui paroissoient généralement beaucoup plus propres que les

hommes à la pratique des accouchemens.

Pour arriver plus sûrement au but qu'il se proposoit, de donner à ses élèves une instruction vraiment solide, il ne borne point l'enseignement à de simples discours; mais, après avoir exposé d'une manière claire; mais concise, l'objet particulier qu'il se propose de traiter, il en développe; en éclaircit les différens points par les questions qu'il adresse à une ou plusieurs des élèves. La série des questions et des réponses alternatives conduit Insensiblement au précepte qu'il veut établir, et en fait saisir toute l'importance; chaque four aussi une ou deux élèves sont chargées de lui rendre un compte verbal ou écrit des cas particuliers qui se sont présentés dans la pratique de l'hospice; et l'examen, la discussion de ces faits devient une nouvelle source d'instruction d'autant mieux sentie, que le précepte dérive immédiatement de l'exemple. Chaque lecon est ainsi comme la conversation d'un bon père avec ses enfans; ce n'est pas la mémoire seule, mais l'intelligence et le jugement que l'on exerce; rien n'échappe à l'attention, les mots sont expliqués, le sens en est fixé, les difficultés sont examinées, éclaircies, et la vérité est répétée de différentes manières, jusqu'à ce qu'elle soit entendue, et tellement sentie qu'elle n'échappe plus à l'esprit. « Cette methode d'enseignement, disoit Baudelocque; » est moins attravante pour le professeur ; elle est plus pe-» nible, et elle exige plus de temps pour exposer chaque

» sujet en entier; mais les élèves en tirent plus de fruit, et

» elles savent plus, à la fin d'une leçon qu'elles n'auroient » appris dans plusieurs sur le même point traité par la mé-

» thode ordinaire. »

Ces considérations avoient frappé Baudeloeque dès ses premiers pas dans la carrière de l'enseignement; elles le déterminérent à rédiger, sous forme de catéchisme (par demandes et réponses), ses Principes de l'art d'accoucher. Cet ouvrage, spécialement destiné à l'instruction des sages-femmes, parut en 1775; il obtint une approbation générale, et devint le livre d'étude des élèves, le guide et le modèle de cœux qui étoient chargés de les instruire. L'utilité de cet ouvrage fixa l'attention du gouvernement, qui le fit réimprimer en 1787; on le tira à six mille exemplaires; et, malgré cette quantité, l'édition fut bientôt épuisée; on en fit une troisième en 1806, à laquelle l'auteur ajouta des planches et des observations importantés.

En 1781, M. Baudelocque publia, sous le titre d'Art des accouchemens, un ouvrage plus étendu, qui a été réimprimé successivement en 1789, en 1796, et pour la quatrième fois en 1807.

Outre ces deux ouvrages, qui comprennent la théorie et la pratique générale et partiquilère des accouchemens, on lui doit un grand nombre de mémoires ou de rapports plus ou moins considérables qui sont dans les porteituilles d'Académie royale de chirurgie, de la l'aculté de médecline, ou ont été imprimés dans le Journal général de médecine, ou ont été imprimés dans le Journal général de médecine, ou on trouvé dans ses papiers plusieurs dissertations manuscrites, et un recueil précleux des observations les plus importantes que lui avoit fournies sa pratique; il laisse aussi une collection de diverses pièces anatomiques relatives aux accouchemens qui précentent des conformations vicieuses ou des altérations produites par la maladie.

Quoique par la nature de leur objet ees ouvrages soient peu susceptibles d'une analyse propre à exeiter l'intérêt général de l'assemblée, on nous pardonnera sans doute de rappeler dans le sein de cette école les considérations principales qui sont la base de la doctrine, de la méthode pratique de Baudeloeque; elles serviront a faire mieux sentir tout ce qu'il a fait pour les progrès de l'art, pour l'avantage des mères, la conservation des enfans,

Depuis Hippocrate et Paul d'Egine, il existe un grand nombre de traités sur les accouchemens, et on trouve dans plusieurs, surtout parmi les modernes, et spécialement dans les ouvrages de Smellie, de Levret, une théorie sage, des règles précises, des préceptes judicieux; cependant les véritables principes qui doivent diriger dans la pratique, assurer les succès, étoient épars, isolés, incomplets, souvent associés à des erreurs, à des préjugés, ou noyés dans des raisonnemens arbitraires, des explications hypothétiques, quelquefois méconnus et abandonnés dans l'occasion par ceux mêmes qui les avoient donnés. Baudelocque, qui avoit lu, médité tout ce qui avoit été dit ou écrit sur son art, recueille, rapproche les règles, les préceptes établis par ses prédécesseurs; il en écarte les hypothèses, en remplit les lacunes par ses propres observations; il les coordonne, les confirme par son expérience et en forme un corps de doctrine, sinon entièrement nouveau, du moins complet, et d'autant plus solide qu'il est fondé sur l'observation constante de la nature, sur l'étude approfondie de ses phénomènes.\*

L'accouchement est une fonction naturelle, mais délicate et complexe; il dépend non seulement de la structure, de la disposition des organes de la mère, de l'action qui leur est propre, mais encore de la position de l'enfant, de la manière dont il se présente, et surtout du rapport de ses proportions avec les détroits du bassin qu'il doit traverser. Il est naturel se termine spontanément et heureusement, lorsque ces diverses conditions se trouvent réunles dans des rapports convenables. Il est contre nature, laborieux, exige le secours de la main ou des instrumens lorsqu'il y a défaut dans une ou plusieurs de ces conditions. Le premier obiet est donc d'observer, de reconnoître, de distinguer de la manière la plus exacte, tous les phénomènes qui constituent l'accouchement naturel. Car de cette observation bien faite dérivent les principes fondamentaux de l'art; et, quand on

les a bien saisis, « on laisse avec sécurité agir la nature » lorsqu'elle peut se suffire, on la maintient aisément dans

<sup>»</sup> la marche qu'elle doit suivre lorsque quelque chose tend

<sup>»</sup> à l'en détourner; on la ramène de même à cette marche

a quand elle s'en est écartée; et, pour y parvenir, il ne » faut souvent que peu de mayens. » Un mouvement bien dirigé, un changement de situation, des procédés simples suffisent quelquefois pour terminer en peu de minutes un accouchement qui a coûté à la nature tant de travail et tant d'efforts; enfin, « s'il faut opérer, on opère à propos, et on » le fait toujours avec connoissance de cause et avec mé-» thode. On ne peut donc trop insister sur l'étude et l'ob-» servation du mécanisme de l'accouchement naturel, de » ses causes, de ses symptômes et de ses suites; car c'est au » moyen de ces connoissances, qu'on n'acquiert bien qu'au » lit des femmes en travail et en couches, que les sages-» femmes trouveront peu de cas où il soit indispensable » d'agir, qu'elles agiront à propos, et le feront convenable-» ment. S'ils paroissent encore assez fréquens aujourd'hui. , ils le deviendront bien moins par la suite, à mesure que » les connoissances qui doivent faire la base de l'éducation » des sages-femmes se répandront dayantage. » Peut-être même, ajoute le sage et savant professeur, ces cas deviendront-ils si rares qu'alors on oubliera qu'il fut un temps où l'accouchement, cette fonction si belle et si grande quant à sa fin, si naturelle et si simple dans son exécution, quoique constamment très douloureuse, étoit regardée comme une des plus importantes opérations de la chirurgie, et ne devoit être confiée qu'à des hommes d'un grand talent.

Pénétré de ces principes dont l'expérience lui démontre chaque jour la justesse, la solidité, Baudelocque en déduit tous les préceptes de sa pratique ; c'est à lui que l'on doit d'avoir déterminé d'une manière plus précise que l'on ne l'avoit fait les différentes positions de la tête, la direction qu'elle prend, les changemens qu'elle éprouve en traversant le bassin : c'est lui qui le premier a rassemblé, décrit avec exactitude les variétés des positions vicieuses dans lesquelles l'enfant peut se présenter à l'entrée du bassin; on lui a même reproché d'en avoir trop multiplié les espèces. Cependant ces distinctions, ees divisions successives ne sont point l'ouvrage de l'imagination; elles ne sont que l'expression de l'observation de la nature ; elles servent d'ailleurs à instruire l'élève, à éclairer le praticien. Aussi ces objections n'ont-elles contribué qu'à faire mieux sentir l'avantage de sa méthode. \*

Rien différent de ces accoucheurs vulgaires qui, dans leur pratique bornée, rencontrent achaque instant des cas difficiles, laborieux, et ont si souvent recours à des opérations, à des instrumens; à peine dans le cours d'une pratique très étendue. Baudelocque en rencontre-t-il quelques uns : observateur attentif de la marche de la nature, de la tendance de ses efforts, il prévoit, il reconnoit d'abord la difficulté qui se prépare ; il sait en arrêter les progrès, et rétablir l'ordre naturel. Appuyé sur des principes certains, il n'hésite jamais et ne fait aucune tentative sans être assuré du succès. Réservé sur l'emploi des movens, toujours il se borne aux plus simples ; il préfère le doigt à tout autre instrument pour mesurer le bassin; il n'admet comme pelvimètre artificiel que le compas d'épaisseur de son invention. Il adopte leforceps de Levret, corrigé par Pean; c'est même et presque le scul instrument dont il se serve; et quoiqu'il en ait rendu l'usage sûr et facile, qu'il l'ait étendu à des cas particuliers pour lesquels on ne l'employoit pas avant lui, il sait s'en passer et y a rarement recours; enfin, comme il nous l'apprend lui-même, dans le cours de quarante années de la pratique la plus étendue, il n'a employé le levier que deux ou trois fois, et les crochets ou autres instrumens analogues. seulement quatre à cinq fois.

Avec le talent d'observer, Baudelocque avoit celui d'exprimer, de transmettre ses observations. Abondant et fécond dans ses leçons, il ne cherchoit point à éblouir par des discours pompeux, il vouloit instruire; il étoit simple, méthodique, grave, et commandoit l'attention et le respect. Également clair, mais serré, précis dans ses ouvrages, il porte la conviction dans l'esprit par l'évidence de ses principes , l'enchaînement, la force de ses raisonnemens. A ces qualités qui distinguent le professeur, l'écrivain judicieux, il réunissoit la dextérité dans l'opération, la douceur, la complaisance, cette sensibilité délicate si nécessaire dans l'exercice de l'art auquel il s'étoit consacré. Toujours empressé lorsqu'il pouvoit être utile, il se rendoit partout où il étoit appelé; la fatigue, l'obscurité des nuits, l'intempérie des saisons, ne l'arrêtoient jamais. L'infortune et le malheur étoient un titre particulier à ses secours, à ses bienfaits : toujours complaisant et sensible, il consoloit, soutenoit le courage dans les douleurs,

par ses réflexions, ses observations. Il attendoit avec patience lorsque la nature pouvoit se suffire, et savoit montrer de la fermeté lorsque le cas exigeoit une opération, ou des soins particuliers. Aussi avoit-il obtenu la confiance la plus générale, l'estime, la vénération la plus vraie de tous ses confreres, qui se plaisoient avec le public à le regarder comme le premier accoucheur de son siècle, l'écrivain le plus utile dans son art, le professeur le plus instructif, Mais dans ces derniers temps l'éclat de sa réputation éveilla l'envie, et le méchant osa l'attaquer par la calomnie. Ses traits sont toujours impuissans quand on saitles mépriser; mais Baudelocque étoit trop sensible ; et quoique tous les gens de bien qui le connoissoient, quoiqu'un jugement solennel lui ajent rendu la justice qui lui étoit duc, cependant il fut profondément affecté : depuis ce temps sa santé fut manifestement altérée. Ses amis s'en apercurent, et lui conseillèrent le repos. Mais la confiance que l'on avoit en lui étoit si grande, l'attachement à son état, le désir de répondre aux sollicitations qu'on lui faisoit sans cesse, l'empêchèrent de quitter les fonctions pénibles de la pratique; le mal s'accrut insensiblement, et la mort termina sa carrière le 2 mai dernier.

Tel fut l'homme de bien que nous avons perdu; sa vie tout entière fut consacrée à l'étude de son art, à l'instruction des élèves, au soulagement des mères, à la conservation des cafans. Le bien qu'il a fait ne sera pas perdu, ses ouvrages survivont, sa doctrine passera à la postérité; les préceptes, le mode d'instruction qu'il a établi se propageront d'âge en âge; et, dans cet amphithéâtre où il se plaisoit à répandre l'instruction, à dévoiler les secrets de sou art, on placera saus doute un marbre qui rappellera son nom à la postérité, à l'améour, à la reconnoissance des élèves.

## INTRODUCTION.

Malgréles progrès éclatans que l'art des accouchemens n'a cessé de faire depuis la fin du xvii siècle, et les ouvrages multipliés qui ont paru sur cette matière, nous avons pensé qu'il restoit encore quelque chose à faire pour son avancement, en faveur des jeunes gens qui se destinent à le cultiver. C'est à la sollicitation du grand nombre de ceux qui avoient suivi nos cours et qui les suivoient alors, que nous avons entrepris celuici, dont la première édition parut en 1781. Nous nous y sommes livré d'autant plus volontiers qu'après avoir bien médité ceux qui étoient le plus connus, nous nous trouvions embarrassé sur le choix de celui qui leur convenoit le mieux pour se préparer à nos leçons, ou pour se rappeler les choses qui n'échappent que trop facilement à la mémoire (1); aucun ne renfermant un corps de

<sup>(1)</sup> Les mêmes considérations nous ont engagé à augmenter de beaucoup la seconde édition en faveur des élèves qui n'avoient pu suivre nos cours, et qui attachoient quelque prix à cette perte, pour qu'ils pussent s'en dédoumnager; une pratique trop étendue ne nous permettant pas de continuer l'en-

doctrine complet sur la partie de l'art qui regarde l'opération, et qui faisoit essentiellement l'objet de ces leçons. Il faudroit se les procurer tous, pour avoir la chaîne des principes qui constituent cet art; et encore resteroit-il quelque chose à désirer. L'erreur, dans la plupart, y est si voisine de la vérité, et les préceptes s'y trouvent enveloppés d'un nuage si épais, que leurs auteurs semblent n'avoir écrit que pour eux. Ajontez qu'il n'y a pas un seul de ces auteurs qui soit parfaitement d'accord avec lui-même, qu'on ne trouve souvent en contradiction avec ses principes, qui ne soit arrêté à chaque pas, et qui ne s'écarte de la route qu'il a tracée ou qu'il a voulu tracer.

L'art d'accoucher est cependant un art de pratique, un art dont les principes sont certains, et dont toutes les opérations peuvent être portées, pour ainsi dire, jusqu'à la certitude géométrique, l'accouchement n'étant en soi qu'une opération mécanique soumise aux lois du mouvement, «Il » s'en faut peu, disoit le savant Astruc, vers le » milieu du siècle dernier, que l'art d'accoucher » n'ait atteint sa perfection, et que les opérations » qu'il faut faire dans l'exercice de cet art ne

seignement de vive voix, ne nous laissant pas l'espoir de reprendre ce genre de Iravail qui avoit fait longremps notre plad douce jouissance, ni qu'un jour nous serious appelé à l'une des chaires de professeur d'accouchement, dans l'École de Médecine de Paris, et que la confiance publique qui nous avoit détourné de l'enseignement, nous feroit un devoir de rentrer dans cette carrière, après buit années d'interruption, consacrése ntièrement à l'étude et à l'exercice de l'art.

» soient portées presque à la certitude géométri-» que; ce qui n'est pas étonnant, continuoit-il. » puisqu'il se réduit au problème de mécanique » suivant : Une cavité extensible , d'une certaine » capacité, étant donnée, en tirer un corps flexible, » d'une longueur et d'une grosseur données, par » une ouverture dilatable jusqu'à un certain » point (1); » problème qui auroit été plus juste si on eût dit : à travers un canal osseux, d'une forme, d'une direction, d'une largeur données. et incapable d'aucune espèce de dilatation, si ce n'est accidentellement, au lieu d'une ouverture dilatable jusqu'à un certain point; car ce seroit en vain que se dilateroient les ouvertures formées par les parties molles, si ce canal n'étoit assez grand naturellement pour le passage du fœtus. C'est à ce degré de perfection auquel Astruc croyoit que l'art des accouchemens étoit parvenu de son temps, que nous nous sommes efforcé d'atteindre, en rassemblant et en fixant les principes de cet art. Si la lecture des auteurs nous a été d'un grand secours, on remarquera sans peine que la nature nons a été bien plus utile, et que ce n'est qu'après l'avoir étudiée longtemps que nous nous sommes livré à ce travail.

Nous pensons qu'il étoit au-dessus de la portée de ceux que l'expérience n'a pas mis en éfat de distinguer l'erreur des hommes dont la vogue, ou bien une érudition plus ou moins brillante, a

<sup>(1)</sup> ASTRUC, l'Art d'accoucher réduit à ses principes.

fait souvent tout le mérite, d'avec les vérités fondamentales établies par d'autres qui ont joui d'une moindre réputation, et dont les noms se seroient perdus dans la nuit des temps, si quelques écrivains judicieux ne les eussent préservés de l'oubli, en les rappelant sans cesse à la mémoire des générations qui devoient se succéder... C'est le défaut qu'on remarque dans ces ouvrages de cabinet qui ont précédé le premier pas de leurs auteurs dans la pratique de l'art dont il s'agit; et ce n'est que par de semblables écrits que la doctrine d'Hippocrate sur ce point de la médecine s'est perpétuée pendant plus de deux mille ans, quoique de beaucoup inférieure à celle de la plupart des accoucheurs du xvn° siècle, qu'on ne cite aujourd'hui qu'avec une sorte de regret. Laisser agir la nature quand l'enfant se présente bien; ramener celui-ci à cette position dans tous les cas où il se présente différemment; lui ouvrir le crâne, le démembrer dans le sein de sa mère, et l'en arracher avec des crochets; voilà en quoi consiste cette doctrine tant de fois promulguée, et quel étoit encore à peu près l'état-de l'art des accouchemens an temps du célèbre Ambroise Paré. Si ce grand homme n'y a pas ajouté beaucoup, au moins a-t-il éveillé, même excité en faveur de cet art l'émulation des chirurgiens frauçais, à qui il étoit réservé de le porter à sa plus grande perfection.

Mauriceau est le premier d'entre eux dont les écrits portent l'emprénte d'un homme vraiment acconcheur, et, pour le temps, ils peuvent être comparés à ceux des Strellie et des Levret. Formé dans le sein de la pratique même, Mauriceau en a connu toutes les difficultés : s'il n'a su les surmonter toutes également, c'est que l'art ne pouvoit être l'ouvrage d'un seul homme. Après lui parurent Viardel, Peu, Portal, Deventer, Amand. de la Motte et beaucoup d'antres ; enfin les Smellie et les Levret. C'est à ce dernier temps que commence l'époque la plus brillante de l'art des accouchemens; celle où des principes furent substitués à des routines toujours aveugles et souvent meurtrières. Le forceps, récemment connu, mais à peine ébauché, ayant reçu une nouvelle forme des mains de ces deux hommes célèbres, et surtout de celles de Levret, changea, pour ainsi dire, la face de cet art en faisant rejeter les crochets et autres instrumens de cette espèce, qu'on se voyoit fréquemment dans la triste nécessité d'employer pour extraire du sein de sa mère le malheureux enfant qu'on ne pouvoit épargner qu'en la sacrifiant. Si ces instrumens sont encore en usage aujourd'hui, du moins l'homme instruit ne les emploie-t-il que dans le cas où il ne lui reste aucun donte sur la mort de l'enfant.

Nons ne rendrons compte ici d'aucun des ouvrages qui ont paru sur l'art dont il s'agit : nu volume entier suffiroit à peine pour en faire connoître le titre, et ce que noûs aurions à dire de ceux qui sont le plus estimés excéderoit de beaucoup les bornes d'une introduction. Plusieurs personnes ont publié l'histoire de cet art; mais il seroit difficile d'y reconnoître parfaitement celui qui a réuni les deux premiers anneaux de la VI

chaîne des principes qui le constituent, ceux qui y en ont ajouté de nouveaux, et qui ont le plus de droit à notre reconnoissance. Nous remarquons dans ces essais historiques qu' on a souvent prodigué des éloges à ceux qui en méritoient le moins; qu' on n' a pas assez distingué le véritable accoucheur de celni qui n'en avoit que le nom; enfin que les anteurs de la plupart de ces essais n'étoient pas ce qu'il falloit être, pour mettre à leur place les Mauriceau, les Smellie, les Levret, et les écarter de la foule des Viardel, des Peu, des Portal, des Amand, des Deventer même, et d'une infinité d'autres, dont les ouvrages ne sont ce-

pendant pas à rejeter.

On trouvera peu de citations dans celui que nous publions. Si nous n'avons pu nous dispenser d'en faire quelques unes, nous aurions désiré n'avoir que des louanges à donner aux auteurs que nous y avons nommés : mais relever leurs principales erreurs et les faire connoître, en préserver l'esprit des élèves, pour qui le brillant du faux a souvent plus d'attrait que la vérité qu'ils cherchent, n'étoit-ce pas seconder leurs efforts et travailler utilement aux progrès de l'art? Nous serions fâché que quelqu'un s'en tronvât offensé, et l'imputât à un sentiment de critique, quoique tont homme s'y dévoue en publiant ses écrits. Notre amour-propre ne se croira pas blessé, si d'autres personnes prennent la peine de relever celles qui ont pu se glisser dans cet ouvrage. Nous profiterons en silence, comme nous l'avons déjà fait, des observations u iles qu'elles pourront

nous faire; mais nous mépriserous tout ce qui ne portera l'empreinte que de l'ignorance, de l'envie ou de la méchanceté.

L'intérêt de l'humanité, plutôt que le nôtre, nous a fait un dévoir cependant de profiter de la réimpression de cet ouvrage, pour repousser les traits que deux critiques se sont efforcés de lancer contre la première édition, et nous nous sommes attaché spécialement à désigner ceux d'un chirurgien de Bruxelles, qui semble plutôt avoir écrit pour se faire connoître au loin que pour instruire, laissant à la postérité à nous venger de ceux de M. Alph. le Roy. Si nous n'étions garant alors de la solidité de nos principes qu'aux élèves qui assistoient à nos leçons, et aux yeux desquels nous pouvions en démontrer la solidité jusqu'à l'évidence même, nous en sommes comptable aujourd'hui envers tous les hommes; ces principes s'étant répandus partout où l'on cultive l'art des accouchemens, tant par les trois premières éditions de cet ouvrage que par les traductions qui en ont été faites en langues étrangères, telles qu'en Allemagne, en Angleterre et en Hollande.

Si beaucoup d'accoucheurs, en se perpétuant par leurs écrits, se sont rendus utiles à leurs semblables, même longtemps après qu'ils ont cessé d'exister, et se sont acquis des droits à notre reconnoissance, il en est aussi un grand nombre d'autres dont le savoir a été pour ainsi dire enseveli avec eux, et à qui la société n'auroit pas été moins redevable, si des occupations trop multipliées on une mort prématurée ne les eussent empêchés de publier le fruit de leur travail et de

leur expérience. Il en est un surtout dont le souvenir perpétuera sans cosse nos regrets, et à la mémoire duquel nous rendons toujours hommage avec plaisir: Solayrès est celui dont nous parlons. Docteur en médecine et en chirurgie de la faculté de Montpellier, et de la Société des sciences de la même ville, après y avoir longtemps professé l'anatomie avec succès et y avoir étudié l'art des acconchemens sous l'un des meilleurs maîtres, il vint à l'aris, et y fut accueilli par M. de la Martinière, qui le détermina à se faire recevoir au Collége de chirurgie, qui fit même les frais de sa licence, et le désigna d'avance pour être l'un des professeurs de l'École pratique, en attendant qu'il pût récompenser son mérite par une place plus éminente. En le perdant à la fleur de son âge, ce n'est pas seulement l'homme qui nous estimoit que nous avons en à regretter, c'est aussi son profond savoir sur l'art des accouchemens, qu'il professoit parmi nous depuis quelques années avec la plus grande distinction : ce que j'ai recueilli de sa doctrine ne pouvant diminuer le prix de cette perte, parce qu'il n'avoit pu me transmettre son génie avec les connoissances qu'il avoit acquises. Excepté quelques lambeaux d'écrits qui n'avoient rapport qu'à l'anatomie du bassin et des parties de la femme, tout ce qui nous reste de lui est consigné dans une thèse qui devoit servir à son agrégation au Collége de chirurgie, et qui a pour titre : Dissertatio de Partu viribus maternis absoluto (1).

<sup>(1)</sup> A Paris, chez d'Houry, imprimeur, 1771.

Cette thèse est un traité complet sur l'accouchement naturel, dont le mécanisme, apparavant. n'avoit été développé qu'imparfaitement. Elle pouvoit passer pour un chef d'œuvre sur cette partie, aux yeux des personnes moins attachées à la diction latine qu'à la doctrine qu'elle renferme. Dès l'année 1765, Solarrès s'étoit fait connoître aux Écoles de médecine de Montpellier par une première thèse (1) qui dénotoit beaucoup moins l'accoucheur que l'homme le plus propre à le devenir. Son ami bien plus encore que son élève, pendant le peu d'années qu'il a professé l'art des accouchemens, et ayant continué ses lecons, d'après les sollicitations de ses nombreux disciples, pendant le cours d'une maladie de six mois, dont le premier symptôme fut la perte presque totale de sa voix, plusieurs personnes m'engagèrent, après sa mort, à rédiger et à publier ce que j'avois pu recueillir de sa doctrine, soit dans ses leçons, soit dans nos entretiens particuliers, et je me livrai d'autant plus volontiers à ce travail que c'étoit pour nioi la première occasion de rendre hommage à la mémoire d'un homme dont le souvenir m'étoit cher, et que quelqu'un d'ailleurs vouloit publier sons son nom des lambeaux d'écrits mal assortis qu'il avoit empruntés des mains de plusieurs élèves : mais l'imperfection de cet ouvrage, quoique approuvé avec éloges par le censeur royal, M. Raulin, ne me permit pas de le mettre au jour.

<sup>(1)</sup> Elementorum artis obstetriciæ compendium.

En rendant hommage à la mémoire de Solayrès dans mes premières éditions, je n'ai pu m'empêcher de me plaindre d'un jeune médecin (1) qui avoit recherché mon amitié dans le temps où je m'occupois de la rédaction du manuscrit dont je viens de parler, et à qui je livrai les cahiers à mesure qu'ils sortoient de ma plume, parce qu'il m'avoit offert la sienne pour la copie qu'on me pressoit de mettre sous les yeux du censeur : n'imaginant pas que ce médecin ne cherchoit qu'à se parer des dépouilles du mort, ou, pour me servir de ses propres expressions, qu'à tirer du miel des plantes mêmes les plus véneneuses; qu'il publieroit un jour que, par enthousiasme pour la mémoire de Solayrès, il avoit rédigé sa doctrine sur quelques dessins au trait que je lui en avois donnés, et l'avoit mise en état de soutenir le jour; qu'après avoir passé depuis par plusieurs filières, cet ouvrage lui paroissoit être tombé dans les mains de M. Dufot, médecin de Soissons, qui en avoit donné un extrait sous la protectiou du gouvernement (2).

Pour que personne ne nous taxe de plagiat, nous déclarerons de nouveau que nous avons puisé dans toutes les sources qui nous sont con-

M. Alph. le Roy, alors bachelier de la Faculté de médecine; c'étoit en 1773.

<sup>(2)</sup> On peut voir, par ce que nous avons dit dans nos premières éditions, en quoi M. Alphonse le Roy a contribué à la rédaction de l'ouvrage encore inédit de Solayrés, ce que c'est que le catéchisme de M. Dulot, el comment ce médecin de Soissons en devint l'auteur.

nues; mais que c'est aux leçons de Solayrès et à l'observation que nous avons dû le plus; que la seconde partie de cet ouvrage, qui traite spécialement de l'accouchement naturel, n'est pour ainsi dire que la traduction de la these qui a pour titre: Dissertatio de Partu viribus maternis absoluto. Si l'on y remarque aujourd'hui de grands changemens, ils sont le fruit de notre expérience particulière et de trente-cinq années d'observations: l'auteur de cette thèse les auroit faits luimême, s'il cût vécu assez longtemps, car il n'avoit comme nous que la nature pour maître. Nous l'aurions cité plus souvent, ainsi que bien d'autres auteurs, si la crainte de détourner l'attention des jeunes gens ne nous en ent empêché. L'art des acconchemens ne pouvoit être l'ouvrage d'un seul homme ; si nous en avons rassemblé les principes, si nous les avons présentés avec plus d'ordre et de clarté, nous ne croirons pas pour cela qu'il nous soit plus redevable qu'à tous ceux qui l'ont cultivé avant nous; nous ne publierons jamais que nous en avons renversé les colonnes, pour en élever d'autres sur leurs débris. Personne n'avoit plus de droit à cette prétention que les Smellie et les Levret, puisque personne n'en a reculé les bornes davantage qu'ils ne l'ont fait ; cependant ces deux hommes également célèbres ont avoué qu'ils avoient en des maîtres, et que ce n'étoit qu'à l'aide de leurs ouvrages qu'ils étoient parvenus à les surpasser : heureux si nous avions pu les imiter, et tracer comme eux quelques sentiers nouveaux à ceux qui entreront dans la carrière après nous!

### Plan général de cet ouvrage.

Pour exposer avec plus de méthode et de clarté tout ce qui concerne la partie chirurgicale de l'art des acconchemens, que nous avons distinguée de la partie médicale, qui a spécialement pour objet les maladies des femmes et des enfans (1), nous avons divisé cet ouvrage en quatre parties. La première renferme les connoissances anatomiques et physiologiques essentiellement nécessaires à l'accoucheur. La seconde traite du mécanisme de l'accouchement naturel, et de la délivrance, ainsi que des premiers soins qu'on doit à la mère et à l'enfant. La troisième a pour objet l'accouchement contre nature; et la quatrième le laborieux, avec ce qui a rapport à la grossesse de plusieurs enfans, aux fansses grossesses et à l'avortement. Cette dernière partie forme le second volume.

### Plan de la première partie.

Le premier chapitre traite des parties de la

<sup>(1)</sup> Malgré le grand nombre d'ouvrages qui ont paru sur cette dernière partie depuis plusieurs siècles, on peut encore s'en occuper utilement. Ce n'est qu'en avançant dans la pratique qu'on aperçoit le vide qu'ont laissé leurs auteurs, et combien il sera difficile de le remplir, si l'on ne suit une autre direction, si des hommes d'un bou esprit n'entreprennent cetto tache, après avoir vieilli dans les hospices destinés uniquement aux femmes et aux enfans.

femme qui ont quelque rapport à la génération et à l'accouchement, mais il renferme en quelque sorte les connoissances fondamentales de l'art, et ce point nous paroît avoir été trop négligé par les auteurs. Si quelques unes des parties dont il s'agit forment le canal destiné au passage de l'enfant, ce n'est que par l'action des autres qu'il est contraint de le traverser pour paroître à la lumière. Mais la facilité et les difficultés de l'accouchement dépendent bien moins de la force on de la foiblesse de cette action que du rapport des dimensions de ce même canal avec celles du corps qui doit le traverser, surtout avec celles de la tête de l'enfant. Soit qu'il se fasse naturellement, ou que des circonstances accidentelles nous portent à le terminer, il s'opère avec peu de difficulté quand ce rapport est favorable; mais il est toujours difficile et laborieux, même quelquefois impossible par la voie naturelle, lorsqu'il y a défaut de proportion entre ces mêmes parties, quelle que soit la somme de forces que puissent employer les organes de la femme. Ces vérités, admises de tous les accoucheurs, nous ont déterminé à insister beaucoup, plus sur cette partie connue sous le nom du bassin que sur les autres ; et, pour ne rien laisser à désirer, nous l'avons d'abord considéré dans l'état sec, et ensuite dans son ensemble avec les parties molles qui le reconvrent de toutes parts.

Après avoir décrit chacun des os dont il est formé, nous examinons comment ils sont assemblés, et de quels moyens la nature s'est servie pour les lier entre eux; si leurs symphyses se relâchent constamment dans la grossesse, au point d'en permettre l'écartement ; et si ce dernier est nécessaire pour le passage de l'enfant, comme bien des gens se le persuadent encoreaujourd'hui. Ensuite, nous faisons connoître les dimensions de cette espèce de canal osseux, les vices de conformation qui peuvent l'affecter, leurs principaux degrés, et les obstacles qu'ils apportent à l'accouchement; enfin les moyens de s'assurer s'il est bien on mal conformé, et quelles en sont les dimensions dans tous les cas. Dans le second chapitre, nous considérons la matrice dans l'état de grossesse; nous indiquons les changemens qu'elle éprouve dans son volume, dans sa forme, dans son tissu même et dans sa situation; nous parlons de son action, de son obliquité, des causes qui y donnent lieu , de ses signes et de ses effets généraux relativement à l'accouchement; des déplacemens de ce viscère, connus sous le nom d'antéversion, et celui de rétroversion, d'autant plus importans à connoître que peu d'ouvrages en font mention, quoiqu'ils puissent donner lieu à de grands accidens, même à la mort.

Les règles, ce qui regarde la fécondité et la stérilité; l'exposition des signes d'après lesquels on juge communément du viol; qu'une femme accusée de suppression de part et d'infanticide est réellement accouchée, font le sujet du troisième chapitre.

Nous exposons succinctement dans le quatrième les différens systèmes concernant la génération; ensuite nous parlons de la grossesse et de ses signes ; du toucher, de son importance dans l'exercice de l'art des accouchemens, et de ses difficultés.

Le cinquième chapitre traite du produit de la conception, on des substances qui forment la grossesse. Après avoir parlé des rudimens du fœtus, du temps où il est entièrement ébanché. de son peu de volume dans les deux ou trois premiers mois de la grossesse, et de la rapidité de son développement dans la suite, nous en assignons la longueur et la pesanteur la plus ordinaire au terme de la naissance; nous en faisons connoître l'attitude, et la situation dans le sein de la femme. Le considérant après cela relativement à l'accouchement, nous examinons la structure et les dimensions de ses parties principales, comme la tête et la poitrine, et les changemens qu'elles peuvent épronver dans leur forme et leur volume à l'instant où elles traversent le bassin de la femme. Le reste de ce chapitre a pour objet l'examen du placenta, des membranes et du cordon ombilical; des eaux qui baignent la surface du fœtus: de la manière dont celui-ci se nourrit pendant la grossesse, et des fluides que la mère lui transmet; de la circulation qui lui est commune avec celle-ci, des changemens que les efforts de l'accouchement y apportent, et de ce qui a lieu chez l'enfant au moment de sa naissance, où il commence en quelque sorte à jouir d'une vie nouvelle.

## Plan de la seconde partie.

Nous établissons d'abord trois ordres d'accouchemens relativement à la manière dont ils s'opèrent: 1° les acconchemens naturels, on qui s'opèrent par l'action des organes de la femme; 2º les accouchemens contre nature, qu'on n'appelle ainsi que parce qu'ils exigent les secours de la main; 3º les laborieux, qu'on ne peut terminer plus avantageusement qu'à l'aide de quelques instrumens. Nous faisons connoître d'abord quelles sont les causes, tant déterminantes qu'efficientes, de ceux du premier ordre, ainsi que les phénomènes qui en accompagnent le travail. Pour développer ensuite le mécanisme de ces accouchemens avec plus de précision et de clarté, nous en distinguons quatre espèces générales : 1° ceux où l'enfaut présente le sommet de la tête; 2º les pieds: 3º les genoux; 4º les fesses: l'observation nous avant appris que la femme pouvoit accoucher seule dans tous ces cas, et que les secours de l'art n'étoient pas essentiellement plus nécessaires dans les uns que dans les autres. Ces diverses parties ne se présentant pas constamment de la inême manière sur l'entrée du bassin, quelques unes de leurs positions étant plus favorables à l'accouchement que les autres, et l'enfant, dans toutes, n'exécutant pas les mêmes monvemens en traversant le bassin, nous avons jugé convenable de diviser chacune de ces espèces générales d'accouchemens en plusieurs autres, que nous avons fixées au nombre de six pour la première, et de quatre seulement pour les trois autres.

Le développement du mécanisme de chacune de ces espèces d'accouchemens pourra paroître superflu, si l'on ne juge ce point de doctrine que d'après le peu d'utilité qu'on retire de nous dans tous ces cas, où nos fonctions pourroient rigourensement se réduire à celles de simple spectateur; mais en lisant ce chapitre attentivement, en l'étudiant, on y découvrira les principes fondamentaux de l'art; on verra disparoître la majeure partie de ses difficultés, et combien il faut peu de moyens pour maintenir la nature dans ses droits, ou pour la rappeler à sa marche ordinaire lorsqu'elle s'en est écartée; on remarquera que l'accouchement qui lui a coûté tant de travail et tant d'efforts, dans tel ou tel cas, ainsi qu'à la personne préposée pour l'aider, souvent n'avoit que l'ombre des difficultés qui sembloient y mettre de si grands empêchemens, et que cet accouchement auroit pu être terminé avec beaucoup moins de peine et plus d'avantage. Si tous les obstacles que rencontre la nature ne sont pas de cette espèce, s'il en est de plus grands, de plus réels, l'homme instruit de ce que renferme ce chapitre parviendra bien plus facilement qu'un autre à les surmonter.

C'est à la clarté de ce flambeau qu'il distinguera dès la première inspection l'accouchement qui doit être l'ouvrage de la nature, de celui qui est essentiellement du domaine de l'art, et qu'il découvrira la cause qui doit le rendre difficile, laborieux, même impossible sans le secours de celui-ci, tandis que le praticien ordinaire ne fait

que présumer ces choses après beaucoup de temps, et souvent à l'instant seulement où il voit la femme menacée de succomber aux vains efforts qu'elle fait pour se délivrer. Toujours incertain sur le parti qu'il doit snivre, s'il est entreprenant, d'un accouchement qui auroit été naturel, il en fait un difficile; timide, au contraire, il manque l'instant d'opérer; de sorte que l'événement, heureux ou malheureux, est le fruit du hasard ou le fait de l'ignorance. De là ce grand nombre d'accouchemens difficiles et laborieux que tels ou tels praticiens se glorifient d'avoir opérés dans le cours d'un petit nombre d'années, tandis que d'autres plus employés en ont à peine rencontré quelques uns. Fort de ses principes, l'homme instruit laisse agir la nature quand elle peut se suffire; il la maintient aisément dans la marche qu'elle doit suivre lorsque quelque chose tendà l'en détourner, et la ramène de même à cette marche quand elle s'en est écartée; s'il faut opérer, il opère à propos, et le fait toujours avec connoissance de cause et avec méthode.

Pour jeter plus de jour sur ces grandes vérités, supposons que le bassin de la femme n'ait que trois pouces et un quart de petit diamètre dans son entrée, et que la tête du fœtus en présente un plus grand dans le sens de celui-ci; ce qui se rencontre quelquesois (1): quel sera l'événement

<sup>(1)</sup> S'il n'est pas très commun de trouver la tête de l'enfant dans cette position, quoique bien des auteurs se soient persuadé que c'étoit la plus ordinaire, il y a beaucoup de

d'un pareil rapport? Pour une femme qui pourra se délivrer seule, et soutenir, sans s'épuiser, la longueur du travail nécessaire à l'expulsion de l'enfant, dix y succomberont, ou ne pourront acconcher qu'après la mort de ce dernier : sa tête ne pouvant éprouver la réduction nécessaire à son passage, qu'autant que la putréfaction l'aura rendue plus molle, etc. Si la crainte de voir périr la mère, ou de perdre l'enfant, détermine l'homme d'une réputation usurpée à recourir aux instrumens, que de vains efforts ne fera-t-il pas pour entraîner la tête dans la position où elle est, et que ne tentera-t-il pas pour l'extraire ensuite? Le forceps ne pouvant en diminuer la longueur dans le sens où elle excède le diamètre du bassin. on la mutilera avec le crochet, et on se félicitera peut-être d'avoir su l'arracher par lambeaux du sein de la femme, qui, si elle échappe aux suites d'un pareil acconchement, n'en regardera pas moins l'accoucheur comme son libérateur et son bienfaiteur, quoiqu'il ait commis une sorte d'attentat contre sa vie et celle de son enfant.

Le vrai praticien se comporte bien différemment dans le cas dont il s'agit; et par cela même qu'il fait autant de bien que l'autre a pu faire de mal, il semble mériter bien moins de reconnoissance: il épargne la mère et l'enfant, il conserve l'un et l'autre, en s'épargnant à lui-même le travail pénible du premier et tout ce que ce travail

femmes dont le bassin n'a que le degré d'ouverture dont il s'a-git, dans la direction du pubis au sacrum.

doit inspirer d'horreur à un ministre de santé. Prévenu, d'après la connoissance du bassin et le rapport de ses dimensions avec celles de la tête de l'enfant, que l'accouchement ne sauroit se terminer sans de grandes difficultés, et souvent sans qu'il en coûte la vie à l'un des deux individus, il détourne d'abord la longueur du crâne de la direction du petit diamètre du détroit, en dirigeant l'occiput vers l'un des côtés, et il attend avec sécurité que la nature agisse et achève son ouvrage. Arrive-t-il plus tard, et les forces épuisées de la femme ne lui permettent-elles plus d'en attendre l'expulsion de l'enfant, il substitue le forceps à la main pour déplacer la tête, et souvent encore il en fait l'extraction avec autant de facilité que d'avantage pour l'enfant et pour la mère. Des milliers d'observations n'ajouteroient rien à la force de ces vérités, tant elles portent leurs preuves en elles mêmes.

Ce n'est pas uniquement dans cette circonstance qu'on peut remarquer que la force ne sauroit tenir lieu de principes et de méthode; la femme dont le bassin est des mieux conformés, et l'enfant des mieux situés sans être très gros, n'étant pas à l'abri des grandes difficultés don nous venons de parler. Si elles proviennent alors d'une autre cause, elles n'en exigent pas moins de savoir, et peut-être même en demandent-elles davantage. Autant elles paroissent grandes à celui qui en ignore la cause, antant elles le semblent peu aux yeux de celui qui en connoît la source. Si le premier exemple que nous avons choisi démontre victorieusement la supériorité

de celui qui sait parfaitement le rapport des dimensions de la tête du fœtus avec celles de l'entrée du bassin sur le praticien ordinaire; le suivant, en établissant solidement la nécessité de bien connoître le mécanisme de l'expulsion de cette tête, la marche qu'elle doit suivre pour sortir, et les divers mouvemens qu'elle doit exécuter dans sa progression, ne fera que confirmer ce jugement de plus en plus. Supposons que la tête garde au détroit inférieur la situation diagonale dans laquelle elle vient de traverser le détroit supérieur, et qu'elle ne puisse le franchir; ou bien qu'en s'engageant dans le bassin, elle se soit renversée vers le dos de l'enfant, comme on l'annonce au § 688, et surtout aux §§ 1289 et suiv. Dans le premier de ces cas, beaucoup plus commun que celui que nous avons pris pour exemple à l'égard du détroit supérieur, et qui n'en est pas mieux connu pour cela, non seulement la tête ne peut être expulsée qu'avec la plus grande peine, si elle ne change point de position, mais il est encore impossible de l'extraire chez bien des femmes, si l'on n'opère pas préalablement ce déplacement (1). Les difficultés deviennent bien plus grandes encore dans le second cas, celui où la tête est descendue en se renversant sur le dos de l'enfant, parce qu'elle présente alors un bien plus grand diamètre de front, à l'intervalle que laissent entre elles les tubérosités is-

<sup>(1)</sup> Voyez la note du § 1690, ce paragraphe lui-même et celui qui le suit,

chiatiques, et à l'arcade du pubis derrière laquelle se trouve toute la longueur et la hauteur d'un de ses côtés. lci ce n'est ni la grosseur excessive de la tête, ni l'étroitesse du bassin, qui s'opposent à l'accouchement; ce n'est point parce qu'elle est étroitement serrée dans ce canal qu'elle ne peut s'avancer au-delà, ni rouler sur son axe en portant l'occiput sous le pubis, comme on le remarque dans le cas précédent; c'est uniquement parce qu'elle s'est engagée accidentellement, en présentant de front un diamètre qui surpasse de beaucoup le plus grand de ceux du bassin le mieux conformé quant à son excavation et au détroit inférieur; que d'un autre côté la force qui tend à la pousser davantage en avant, tend également à l'éloigner de plus en plus de sa marche naturelle, et à faire passer de plus en plus le diamètre dont il s'agit horizontalement : ce qui ne peut avoir lieu chez aucune femme, si le bassin n'est en même temps des plus vastes et la tête de l'enfant des plus petites. Les difficultés qui naissent de cette marche accidentelle de la tête de l'enfant n'éludent pas seulement les forces expultrices des organes de la femme, mais aussi celles qu'on se permet d'employer avec le forceps, etc. Cependant rien de plus simple que ce cas, et rien de plus facile encore que de ramener la nature au point de se suffire pour l'expulsion de l'enfant, du moins chez la plupart des femmes, quand on est appelé à temps. (Voyez §§ 1295 et suiv.) L'observation que nous joignons ici, et que nous rapportons d'après le témoignage de deux accoucheurs longtemps connus avantageu-

sement, et que nous préférons à celles qui nous sont propres (1), suffiroit pour convaincre de ces vérités et de la supériorité de ces hommes qui ont bien étudié la marche de la nature, sur ceux qui ignorent le mécanisme de l'accouchement le plus ordinaire, eussent-ils exercé pendant un demi-siècle et plus. Vers la fin de 1771, la femme du suisse des G\*\*\*, déjà mère de plusieurs enfans, et en travail depuis plus de vingt heures, quoique la sage-femme lui eût assuré des les premières douleurs qu'elle accoucheroit promptement, fit appeler Barbaut, que de fausses apparences de bien égarèrent également au point de se retirer sans rien proposer, se persuadant que l'accouchement ne tarderoit plus à se terminer. Dix heures s'écoulent encore, sans que la tête qui s'étoit engagée sans peine jusqu'au fond du bassin, fasse un pas de plus, et Destremeau est appelé. Il assure qu'elle va franchir le détroit périnéal, et trompé comme le premier, il redemande celui-ci après plusieurs autres heures, et bientôt ensuite Solarrès; ne pouvant s'accorder sur les moyens d'opérer l'accouchement qui leur parut en ce moment des plus difficiles ; l'un voulant que ce fût avec le forceps, et l'autre en

<sup>(1)</sup> Une de ces dernières pourroit être attestée par une quarantaine d'étèves qui ont été témoins du fait, préparé en quelque sorte pour leur instruction, puisqu'il nous étoit aussi facile de prévenir la mauvaise situation de la tête de l'enfant, qu'il nous a été aisé de la corriger. Plusieurs de ces étèves en ont retiré de grands avantages dans leur prâtique, et nous ont communiqué depuis de semblables observations.

retournant l'enfant. Solayrès recherche d'abord quelle est la position de la tête, dont les tégumens tuméfiés paroissoient presque à la vulve; il observe pendant un instant la direction des forces expultrices, et connoissant l'une et l'autre, il annonce également, mais avec certitude, que l'accouchement va se terminer. On attend de nouveau, et rien ne confirme son avis, parce qu'il n'avoit rien fait encore qui pût mettre la femme dans le cas de le confirmer, ce délai lui paroissant nécessaire, non pas au succès qu'il se promettoit, mais pour prouver la solidité de ses principes à ceux qui l'avoient appelé. Pendant que l'un de ces acconcheurs se préparoit à opérer, Solagrès fit coucher la femme sur le côté gauche pour y incliner le fond de la matrice et changer la direction de ses forces (1); il profite des premières douleurs pour relever le front de l'enfant qui avoit été poussé sur le ligament sacro-ischiatique gauche (2), pour le diriger en même temps vers le sacrum, et l'accouchement se termine au grand étonnement des deux autres praticiens (3). Que faut-il de plus pour nous justifier d'être descendu dans tous les détails du mécanisme d'un ordre d'accouchemens pour les-

Le fond de la matrice étoit fort incliné sur le côté droit.
 La tête se présentoit de manière que l'occiput répondoit à la cavité cotyloide droite, et le front à la jonction sacro-iliaque gauche.

<sup>(3)</sup> Cette observation me fut dictée par Destremeau même en présence de Solayrès, qui en fit part dès les mêmes jours à ses élèves.

quels nos soins semblent se réduire à ceux d'une simple garde?

Dans le troisième, le quatrième et le cinquième chapitre de cette seconde partie, nous traitons des soins et des secours qu'on doit à la femme pendant et après l'accouchement, ainsi qu'à l'enfant nouveau-né, puis de la délivrance. Cette dernière y est traitée dans tous les détails dont elle étoit susceptible, parce que ce point nons a semblé un des plus importans de l'art, sans cependant adopter l'opinion du vulgaire et paroître croire avec lui que le ministère de l'accoucheur soit alors constamment nécessaire, et que sans nous la femme ne pourroit en aucun cas se délivrer seule, mais parce que la délivrance, quoique plus simple en apparence que l'accouchement proprement dit', n'offre pas moins de difficultés, en bien des circonstances, et n'exige pas moins de savoir et de dextérité.

## Plan de la troisième partie.

Cette partie renferme tout ce qui concerne les acconchemens du second ordre, vulgairement appelés contre nature, c'est-à-dire qui exigent les secours de l'art, mais que la main seule peut cependant opérer. En considérant les causes multipliées qui peuvent exiger ces secours étrangers, et en rassemblant les exemples de la variété des manvaises positions dans lesquelles l'enfant peut se présenter à l'entrée du bassin, nous avons vu que tous ces accouchemens étoient susceptibles d'être rangés sous vingt-trois espèces générales,

et que chacune d'elles pouvoit être divisée en quatre autres espèces: c'est l'ordre que nous avons suivi pour les exposer plus méthodiquement.

Les accouchemens où l'enfant présente les pieds constituent la première espèce; ceux où il offre les genoux ; la deuxième ; les fesses , la troisième ; le sommet de la tête, la quatrieme (1) ; là face, la cinquième; la partie antérieure du cou. la sixième; la poitrine, la septième; le bas-ventre, la huitième; le devant du bassin et des cuisses, la neuvième; la région occipitale, la dixième; le derrière du cou, la onzième; le dos, la douzième; les lombes, la treizième; les parties latérales de la tête, la quatorzième et la quinzième ; les côtés du cou, la seizième et la dix-septième; les épaules, le bras de l'enfant étant engagé ou non engagé dans l'orifice de la matrice , la dix-huitienie et la dix-neuvième; les côtés de la poitrine, la vingtième et la vingt-unième; enfin, les accouchemens où l'enfant présente l'une des hanches, la vingt-deuxième et la vingt-troisième espèce. Quant aux espèces particulières que comprend chacune de celles-ci, elles sont déduites des positions dans lesquelles les régions énoncées peuvent se présenter à l'orifice de la matrice.

Quelques personnes s'élèveront de nouveau contre cet ordre, si peu usité dans les traités

<sup>(1)</sup> Ces quatre premières espèces d'accouchemens ne sont pas essentiellement contre nature; ce sont les circonstances accidentelles du travail qui les rendent quelquesois telles.

d'accouchemens; d'autres condamneront cette multiplicité de positions, qu'Hippocrate et plusieurs après lui avoient bornées à trois principales; savoir, celle où le sommet de la tête se présente, celle où les pieds viennent les premiers, et celle où l'enfant est placé en travers. C'est à cet égard surtout que ceux qui ne sont ennemis de toute espèce de méthode que parce qu'ils n'ont su s'en former une bonne, vont s'écrier que nous n'avons cherché à remplir nos cases que pour grossir le volume. Mais que nous importent leurs clameurs, si nous parvenons à instruire, si l'ordre que nous suivons a mérité des éloges à cet ouvrage, lui a assuré la préférence sur beaucoup d'autres, et l'a rendu en quelque sorte le guide de la plupart de ceux qui professent en ce moment l'art des accouchemens? Malgré cette multiplicité d'espèces, les divisions et subdivisions que nous établissons, l'on ne trouvera cependant rien à cet égard qui ne soit dans l'ensemble des ouvrages connus. Si tout ne se trouve pas dans le même', c'est que chaque auteur n'a pu voir tout, et s'est en quelque sorte borné à ce qu'il avoit observé dans sa pratique. C'est en les étudiant tous qu'on verra, ce que nous avons déjà annoncé, qu'aucun d'eux ne renferme un corps de doctrine complet ; et que nous n'avons, pour ainsi dire, formé celui-ci que des matériaux qu'ils nous ont fournis. Après avoir fait connoître le rapport que ces diverses espèces d'accouchemens ont entre elles, soit relativement à la position de l'enfant qui les constitue, ou à la manière d'opérer, nous indiquons en quoi elles différent, ce qu'elles

exigent de particulier, et nous renvoyons pour le surplus du manuel de l'opération à celles qui ont été décrites précédemment, afin d'éviter quelques répétitions.

## Plan de la quatrième partie.

Cette partie, qui forme le second volume, auroit pu paroître sous un titre particulier, si nons avions pensé qu'elle pût être détachée des trois premières sans nuire à l'ensemble de l'ouvrage, puisqu'elle ne traite en quelque sorte que d'un seul ordre d'accouchemens : de ceux qu'on ne peut opérer plus avantageusement pour la mère ou pour l'enfant, que par le moyen de quelques instrumens, et qu'on a coutume de désigner sous le nom d'accouchemens laborieux, quoiqu'il y en ait beaucoup de ce nombre qui ne coûtent que très peu de travail, soit à la femme, soit à celui qui opère. Ce qui concerne la grossesse et l'accouchement de plusieurs enfans, les fausses grossesses et l'avortement, termine ce second volume.

Le premier chapitre, qui a pour objet de faire connoître le petit nombre d'instrumens qui sont indispensables dans la pratique des accouchemens, est consacré presque en entier à l'examen du forceps et du levier qu'on emploie bien plus souvent que les autres, et dont on abuse un peu trop encore aujourd'hui. Pour apprécier leurs avantages et leurs inconvéniens, leur degré d'utilité, la préférence de l'un sur l'autre, et déterminer les cas où ils conviennent, tant absolument

que relativement, il falloit examiner leur manière d'agir, leur action sur la tête de l'enfant et sur les parties de la femme, qui tapissent intérieurement le bassin. L'extraction de la tête étant presque toujours le but qu'on se propose, nous avous examiné comment on pouvoit l'obtenir avec l'un et l'autre de ces instrumens, et démontré qu'ils ne pouvoient l'opérer qu'autant qu'ils seroient propres tout à la fois à la déplacer, à la comprimer, à changer sa forme et ses dimensions, à l'entraîner à travers le bassin, en lui faisant suivre la marche voulue par la nature en tels ou tels cas, et à suppléer ainsi aux forces expultrices; que celui de ces deux instrumens qui présenteroit tous ces avantages seroit préférable à l'autre. Le forceps nous ayant paru le seul qui pût les offrir, il a fallu, pour mettre des bornes à son emploi, et prévenir l'abus qu'on pourroit en faire, déterminer jusqu'à quel point il pouvoit agir sur l'enfant saus lui donner la mort, et sur les parties de la femme saus les blesser daugerensement; faire connoître que ses effets, salutaires ou nuisibles, étoient subordonnés au rapport des dimensions de la tête de cet enfant avec celles du bassin, à la compressibilité de cette tête, qui est plus ou moins grande, plus ou moins facile, selon que les os du crâne ont plus ou moins de solidité et sont liés entre eux d'une manière plus serrée ou plus lâche. Nous rapportons le résultat de plusieurs expériences qui nous ont paru les plus propres à jeter du jour sur cet important objet.

Nons nous sommes beaucoup plus étendu

sur l'article du levier, dans ce premier chapitre, que sur celui du forceps, parce que les avantages qu'on lui attribue nous ont semblé devoir être discutés autant que l'abus qu'on a fait de cet instrument devoit être dévoilé. Le livre de M. Herbiniaux nous a entraîné dans cette discussion, trop longue sans doute pour ne pas déplaire dans un ouvrage élémentaire, mais que bien des gens pourront trouver trop courte encore, à cause de l'importance de son objet. Ne faire aucune mention de ce livre, dans lequel l'auteur s'est permis toutes sortes de personnalités contre nous et contre ceux qui ont le plus illustré l'art des accouchemens, c'étoit manquer l'occasion de justifier quelques uns de nos principes, injustement attaqués, et presque tous altérés par l'auteur. Si nos élèves étoient en droit d'exiger cette justification, peut-être nous reprocheront-ils de n'avoir su nous défendre de toute espèce de ressentiment contre le criti-, que, et d'avoir souillé notre plume par quelques expressions peu ménagées : il auroit été difficile à tout autre, comme à nous, de s'en préserver, avant le livre de M. Herbiniaux sous les yeux pendant une aussi longue discussion.

Nous examinons succinctement dans le second chapitre toutes les causes qui exigent l'emploi des instrumens, mais particulièrement du forceps. Parmi ces causes, l'enclavement est celle qui a fixé le plus notre attention, les autres étant déjà connues, ou ne pouvant être exposées dans ce chapitre, sans y paroître commeun horsd'œuvre. Nous y entrons dans le détail de tout ce qui peut donner lieu à l'enclavement; nous en exposons les signes, les accidens, et les indications relativement à l'accouchement. Nous faisons connoître ensuite en quoi la tête qui est réellement enclavée diffère de celle qui n'est qu'arrêtée au passage : ce point de doctrine ayant été tellement négligé par les auteurs, qu'il se trouve à peine deux accoucheurs aujourd'hui qui aient de l'enclavement les mêmes notions, et qui sachent distinguer cet état d'avec celui

qui vient à sa suite dans notre ouvrage.

Les règles générales qui concernent l'application du forceps, et celles qui sont relatives à chacun des cas où il peut être utile, font le sujet du troisième chapitre. Quoique cet instrument soit entre les mains de tous ceux qui exercent l'art des accouchemens, il y en a peu qui savent l'employer à propos et comme il convient : de là le peu de succès qu'on en retire, l'abus qu'on en fait journellement, les meurtres qu'on lui attribue, et le discrédit où ses adversaires ont voulu le jeter. On verra dans ce chapitre que la manière de s'en servir n'est pas arbitraire; que les règles selon lesquelles on doit en user doivent se déduire de la forme de cet instrument même et de ses effets ; du rapport des dimensions de la tête de l'enfant avec celles du bassin de la mère; de la position de cette tête, de la marche qu'elle doit suivre pour se dégager; enfin, du mécanisme même de l'accouchement naturel. Effrayés par le nombre d'articles qu'il comprend, quelques accoucheurs se sont efforcés d'inspirer des craintes à leurs élèves sur notre doctrine, de décrier notre pratique en répandant qu'elle étoit des plus instrumentantes et des plus pernicienses. Nous entrevoyons avec peine que cet ouvrage ne sera d'aucune ntilité pour ceux-là; ils se sont trop égarés dans la carrière qu'ils ont entrepris de parcourir, pour revenir sur leurs pas : aussi n'est-ce pas pour eux que nous le réimprimons. Crainte qu'ils ne se persuadent davantage en nous voyant insister sur le plan qu'ils ont déjà condamné, que nous avons la maladresse de multiplier les occasions d'employer le forceps, comme nous avons eu l'art de rassembler dans le même chapitre tous les cas où il peut être salutaire, et de réduire son application en méthode, nons leur déclarons que personne n'y a recours plus rarement, quoique personne ne soit peut-être plus en vogue que nous, chaque année ne nous présentant pas trois fois l'occasion de le mettre en usage; et nous les invitons à comparer le résultat de leur pratique an résultat de la nôtre, dont on pourrase former une idée d'après le tableau de ce qui s'est passé à l'hospice de la Maternité depuis que nous en sommes l'accoucheur en chef (1). Le forceps est cependant de tous les instrumens celui qui nous sert le plus, nons dirions volontiers qu'il est le seul, puisque nous n'avons employé le levier que deux ou trois fois (2), et les crochets, y compris les autres

<sup>(1)</sup> Ce tableau, n'ayant pu trouver place dans cette introduction, a été placé à la fin du second volume.

<sup>(2)</sup> Nous lui avons préféré la branche femelle du forceps, la tête étant dans le cas annoncé aux §§ 1268 et suiv, et au § 1887.

instrumens de la même espèce, que quatre à cinq fois, dans le cours de trente-cinq ans, sans y comprendre le très petit nombre d'occasions que nous avons eu de les employer dans l'hospice confié à nos soins, et qui est celui du monde entier où il se fait le plus d'accouchemens, op par conséquent il doit se présenter le plus de ces cas difficiles. Après avoir indiqué les moyens de se passer d'instrumens, ne fallait-il pas décrire la manière de s'eu servir, et devions-nous, à cet égard, rester dans l'enceinte étroite où s'étoient renfermés la plupart de nos prédécesseurs, lorsque notre tâche étoit d'en reculer les bornes, en n'employant, pour ainsi dire, que les matériaux qu'ils nous avoient laissés?

Le quatrième chapitre est beaucoup moins étendu que le précédent, parce que l'usage de levier doit être plus resserré que celui du forceps, les occasions de s'en servir étant beaucoup plus rares. Nous avions d'ailleurs exposé presque tout ce que nous avions à dire de l'emploi de cet instrument dans le second article du pre-

mier chapitre.

Le cinquième contient de plus de grands détails sur les causes qui exigent l'application des instrumens tranchans sur le corps de l'enfant, tels que les crochets, les perce-crâne, etc., et sans lesquels on ne sauroit l'extraire du sein des a mère. Nous indiquons les cas où les crochets méritent la préférence sur les autres; ceux où il convient d'ouvrir le crâne, la poitrine ou le basventre, et de démember en quelque sorte l'enfant : mais partout nous inspirons plus de dé-

goût pour ces opérations que de confiance. Le sixième chapitre renferme tout ce qui a rapport aux accouchemens qui ne sauroient être opérés sans le secours d'une autre espèce d'instrumens tranchans, ou de quelques opérations qui n'intéressent que les parties de la femme. Nous rangeons sous trois chefs toutes les causes qui requièrent ces opérations; le premier comprend les vices de conformation et les maladies des parties molles qui forment ce qu'on appelle vulgairement le passage; le second, les défauts de conformation du bassin; et le troisième les conceptions extra-utérines ou par erreur de lieu avec tout ce qui a rapport à la rupture de la matrice. Nous indiquons les opérations qu'exigent ces diverses sources d'obstacles à l'accouchement, et très sommairement la manière de procéder à celles qui appartiennent plus spécialement à notre art : telle que l'opération césarienne et autres. L'opération césarienne et la section du pubis forment deux articles très étendus. La dernière surfout nous a paru mériter la plus grande et la plus sérieuse attention ; non parce que nous la croyons plus utile, plus recommandable que l'autre, mais parce qu'elle est plus nouvelle dans l'art et moins connue, parce qu'elle a excité récemment une sorte d'enthousiasme, et que bien des étudians, et même des praticiens avancés en âge, ne savent encore quel jugement ils doivent en porter. Nous avons ajouté aux observations que contenoient les premières éditions de cet ouvrage, toutes celles que nous avons pu recueillir de plus, avec des réflexions

sur la plupart, qui ne seront pas sans utilité à ceux qui les liront sans prévention. Et pour répandre plus de jour encore sur ce qui concerne cette opération, dont la nécessité et le produit ne peuvent être bien connus et bien déterminés qu'au moyen du compas et de la règle, nous avons fait graver deux planches auxquelles on pourra recourir pour la plus grande intelligence du texte; etune troisième qui représente la coupe faite par M. Alphonse le Roy, sur la femme dont il est parlé au § 2086, et celle qui l'avoit été quelques jours auparavant par M. de Mathüs, et qui fait le sujet du § 2093.

Si les planches ont paru d'un grand secours pour l'étude de quelques arts, nous avons pensé qu'elles ne seroient pas moins utiles à l'égard de celui que nous professons. Parmi le grand nombre de celles qui auroient pu répandre quelque clarté de plus sur le texte de cet ouvrage, nous n'avons choisi que les plus importantes. Sept appartiennent au premier volume, et dix au second. Des premières, six concernent le bassin, et la septième présente l'image d'un nœud du cordon ombilical quin'avoit peut-être pas encore été observé. Des autres, six ont rapport à l'application du forceps, une seule à celle du levier, et le reste à la section du pubis.

## TABLE

### DES CHAPITRES, ARTICLES ET SECTIONS

#### CONTENUS DANS LE PREMIER VOLUME.

#### Première partie.

| b                                                       | . A P      |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Des connoissances anatomiques, physiologiques, relative | es a l'art |
| des accouchemens,                                       |            |
| CHAPITRE I. Des parties de la femme qui ont rapport à   |            |
| chement,                                                | 3          |
| ARTICLE I. Du bassin de la femme, considéré relativ     | ement à    |
| l'accouchement,                                         | ibid.      |
| Section I. de l'os ilium,                               | -5         |
| Sect. II. De l'os ischium,                              | 8          |
| Sect. III. De l'os pubis,                               | 10         |
| Sect. IV. De l'union des trois os qui forment celui de  | s iles ou  |
| innominé, et des dimensions naturelles de ce dern       | ier dans   |
| l'áge adulte,                                           | 12         |
| Sect. V. De l'os sacrum,                                | 14         |
| Sect. VI. Du coccix,                                    | 16         |
| Sect. VII. De l'union des os du bassin,                 | 17         |
| Explication de la première planche,                     | 25         |
| Sect. VIII. De l'écartement des os du bassin dans l'ac  | ccouche-   |
| ment,                                                   | 27         |
| Sect. IX. De la division du bassin et de ses dimension  | ns natu-   |
| relles,                                                 | 40         |
| Explication de la deuxième planche,                     | 45         |
| Explication de la troisième planche,                    | 46         |
| Sect. X. Des vices de conformation du bassin, consid    |            |
| tivement à l'accouchement,                              | 47         |
| •                                                       |            |

| XXXVIII | TABL |
|---------|------|

| AAAVIII                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Explication de la quatrième planche,                             | 62     |
| Explication de la cinquième planche,                             | 63     |
| Sect XI. Des parties molles qui ont quelques rapports av         | ec le  |
| bassin,                                                          | 64     |
| Sect. XII. De l'examen du bassin et des moyens de s'ass          | surer  |
| s'il est bien ou mal conformé,                                   | 73     |
| Explication de la sixième planche,                               | 84     |
| ART. II. Des parties de la femme qui servent à la génération     | on et  |
| . à l'accouchement,                                              | 86     |
| Sect. I. Des parties externes de la génération,                  | ibid.  |
| Sect. II. De la matrice,                                         | 93     |
| Sect. III. Des parties dépendantes de la matrice,                | 100    |
| CHAP. II. De la matrice considérée dans l'état de grossesse,     | 108    |
| ART. I. Des changemens produits par la grossesse dans le vol     | ume,   |
| la figure et la structure de la matrice,                         | ibid.  |
| ART. II. De l'action de la matrice ,                             | 122    |
| ART. III. Des déplacemens que la matrice peut éprouver           | pen-   |
| dant la grossesse, et de son obliquité,                          | 131    |
| Sect. I. De la descente ou prolapsus de la matrice, de sa r      |        |
| version et de son anté-version,                                  | 132    |
| Sect. II. De l'obliquité de la matrice,                          | 151    |
| CHAP. III. Des règles, de la fécondité et de la stérilité; des s |        |
| du viol, et de ceux d'après lesquels on juge communé             | ment   |
| qu'une femme est accouchée,                                      | 173    |
| Sect. I. Des règles,                                             | ibid.  |
| Sect, II. De la fécondité et de la stérilité,                    | 181    |
| Sect. III. Des signes du viol, et de ceux qui indiquen           | t que  |
| l'accouchement a eu lieu,                                        | 185    |
| CHAP. IV. De la génération, de la conception et de la grossesse, | 191    |
| Sect. I. De la génération,                                       | ibid.  |
| Sect. II. De la conception,                                      | 194    |
| Sect. III. De la grossesse,                                      | 196    |
| Sect. IV. Du toucher,                                            | 198    |
| CHAP. V. Des produits de la conception, ou des substance         | s qui  |
| forment la grossesse,                                            | 217    |
| Sect. I. Du fœtus,                                               | ibid.  |
| Sect. II. De l'attitude et de la situation de l'enfant dans le   | e sein |
| de sa mère,                                                      | 222    |
| Sect. III. Division de l'enfant,                                 | 228    |

#### Seconde partie.

| De l'accouchement naturel et de ses suites,<br>CHAP, I. Division de l'accouchement, de ses causes, de ses signes, i | 275<br>bid. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ART. I. Sect. I. Des causes déterminantes de l'accouchement,                                                        |             |
| Sect. II. Des causes efficientes naturelles de l'accouchement,                                                      | 280         |
| Ant. II. Des principaux phénomènes du travail de l'accour                                                           |             |
| ment,                                                                                                               | 285         |
| Sect. I. De la douleur,                                                                                             | 286         |
| Sect. II. De la dilatation du col de la matrice;                                                                    | 288         |
| Sect. III. Des glaires sanguinolentes qui découlent du vagin,                                                       | 290         |
|                                                                                                                     | 291         |
| Sect. V. Suite des phénomènes de l'accouchement et de l                                                             |             |
| dre dans lequel ils se succèdent le plus généralement,                                                              | 294         |
| CHAP. II. De l'accouchement naturel et de ses différences,                                                          | 301         |
| ART. I. Des accouchemens naturels de la première espèce                                                             |             |
|                                                                                                                     | 302         |
| Sect. I. Des signes caractéristiques du sommet de la tête                                                           |             |
| de ses différentes positions,                                                                                       | 303         |
| Sect. II. Du mécanisme de l'accouchement naturel, où l'en                                                           |             |
| présente le sommet de la tête, dans la première positi                                                              | 3of         |
| Sect. III. Du mécanisme de l'accouchement paturel, où l'er                                                          |             |
| présente le sommet de la tête dans la deuxième position,                                                            |             |

| L   | TABLE                                                                                                                     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | Sect. IV. Du mécanisme de l'accouchement naturel où le som-<br>met de la tête se présente dans la troisième position, 314 | Ĺ  |
|     | Sect. V. Du mécanisme de l'accouchement naturel où le sommet                                                              | t  |
|     | de la tête se présente dans la quatrième position, 316<br>Sect. VI. Du mécanisme de l'accouchement naturel où le som-     |    |
|     | met de la tête se présente dans la cinquième position, 318                                                                |    |
|     | Sect. VII. Du mécanisme de l'accouchement naturel où le som-                                                              |    |
|     | met de la tête se présente dans la sixième position, 320                                                                  |    |
| ٠   | Sect. VIII. Remarques sur les accouchemens où l'enfant pré-                                                               |    |
|     | sente le sommet de la tête, 32                                                                                            | ł  |
| A   | RT. II. Des accouchemeus naturels de la seconde espèce, ou de                                                             |    |
|     | ceux dans lesquels l'enfant présente les pieds , 323                                                                      |    |
|     | Sect. I. Des signes qui annoncent que l'enfant présente les                                                               |    |
|     | pieds. 322<br>Sect. II. Du mécanisme de l'accouchement naturel où l'enfan                                                 |    |
|     | présente les pieds dans la première position, 326                                                                         |    |
|     | Sect. III. Du mécanisme de l'accouchement naturel où l'enfan                                                              |    |
|     | présente les pieds dans la seconde position , 320                                                                         |    |
|     | Sect. IV. Du mécanisme de l'accouchement naturel où l'enfan                                                               | t  |
|     | présente les pieds dans la troisième position, 330                                                                        |    |
|     | Sect. V. De l'accouchement naturel où l'enfant présente le                                                                |    |
|     | pieds dans la quatrième position, 33                                                                                      |    |
|     | Sect. VI. Remarques sur les accouchemens où l'enfant présent<br>les pieds.                                                |    |
| Δ   | RT. III. Des accouchemens naturels de la troisième espèce, or                                                             |    |
| 24  | dans lesquels l'enfant présente les genoux, 33                                                                            |    |
| A   | RT. IV. Des accouchemens naturels de la quatrième espèce, or                                                              |    |
|     | dans lesquels l'enfant présente le siége ou les fesses, 33                                                                |    |
|     | Sect. I. Du mécanisme de l'accouchement où l'enfant présent                                                               | e  |
|     | les fesses dans la première position, 330                                                                                 | a  |
|     | Sect. II. Du mécanisme de l'accouchement où l'enfant présent                                                              | e  |
|     | les fesses dans la deuxième position, 34                                                                                  |    |
|     | Sect. III. Du mécanisme de l'accouchement où l'enfant présent                                                             | e  |
|     | les fesses dans la troisième et dans la quatrième position, 34                                                            |    |
| 11. | AP. III. Des soins que l'accoucheur doit donner à la femme pen<br>dant le travail de l'enfantement, 34'                   |    |
|     | Sect. I. Des soins qu'exige, en général, l'état de la femm                                                                | 5  |
|     | dons le premier temps du travail                                                                                          | e, |

|   | DES CHAPITRES.                                                                                                     | KLI           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | Sect. II. De la situation de la femme pendant le travail de l'                                                     | en-           |
|   |                                                                                                                    | 349           |
|   | Sect. III De la manière de préparer les parties de la femm                                                         |               |
|   |                                                                                                                    | 351           |
|   | Sect. IV. Des moyens de ranimer les douleurs languissante                                                          |               |
|   |                                                                                                                    | 354           |
|   |                                                                                                                    | 355           |
|   | Sect. VI. De ce que doit faire l'accoucheur après l'ouvertur                                                       |               |
|   |                                                                                                                    | 358           |
|   | Sect. VII. De quelques précautions relatives à chaque posi                                                         |               |
|   | de la tête, ou à d'autres circonstances qui peuvent rei                                                            |               |
|   | l'accouchement naturel un peu plus difficile,                                                                      | 363           |
| Ŀ | AP. IV. Des soins qu'on doit donner à l'enfant nouveau-né,                                                         |               |
|   | Sect. I. Des soins qu'on a coutume d'accorder à l'enfai                                                            |               |
|   |                                                                                                                    | ibid.         |
|   | Sect. II. Des secours que l'on doit donner à l'enfant qui                                                          |               |
|   | dans un état morbifique,                                                                                           | 373           |
|   | Sect. III. Suite des soins qu'on a coutume de donner aux<br>fans nouveau-nés, et de l'emmaillottement,             |               |
|   | Sect. IV. Des choses qui caractérisent une bonne nourrice,                                                         | 379<br>390    |
|   |                                                                                                                    |               |
|   | AP. V. De la délivrance et du régime des femmes en couches,                                                        |               |
| İ | Arr. I. De la délivrance,                                                                                          | ibid.         |
|   | Sect. I. De la délivrance naturelle,                                                                               | 395           |
|   | Sect. II. Des signes qui indiquent le moment de coopérer                                                           |               |
|   | délivrance, et de la manière d'y procéder dans le cas le                                                           |               |
|   | ordinaire,                                                                                                         | 397           |
|   | Sect. III. Des circonstances accidentelles qui doivent enga                                                        |               |
|   | délivrer la femme plus tôt ou plus tard, et à varier la                                                            |               |
|   | nière d'opérer,                                                                                                    | 400           |
|   | Sect. IV. De la délivrance dans le cas de perte, d'inertie                                                         |               |
|   | matrice, du resserrement spasmodique et naturel du c                                                               | 301 de<br>402 |
|   | ce viscère,                                                                                                        |               |
|   | Sect. V. Des obstacles à la délivrance, provenant des a<br>rences contre nature du placenta, et de ce qu'il convie | nt de         |
|   | faire en pareil cas,                                                                                               | 404           |
|   | Sect. VI. De la rétention d'une partie du placenta et des                                                          |               |
|   | lots de sang dans la matrice; des précautions qu'il                                                                | fan           |
|   |                                                                                                                    | 415           |
|   | prendre en pareil cas,                                                                                             | 41.           |

CH € DES CHAPITRES.

Sect. VIII. De la délivrance dans le cas où le placenta est atta-

Sect. X. De la délivrance à la suite de l'accouchement de plu-

ART. II. De la manière de gouverner les femmes en couches, 435 Sect. I. De ce qu'il faut faire immédiatement après la délivrance, et pendant le temps que la femme doit rester sur le

Sect. IX. De la délivrance à la suite de l'avortement,

417

428

tonné,

sieurs enfans,

petit lit,

ché sur le col de la matrice,

|   | vellement accouchée, 440                                          |  |
|---|-------------------------------------------------------------------|--|
|   | Sect, III. Des principaux phénomènes qui se manifestent dans      |  |
|   | le temps des couches, 445                                         |  |
|   | Sect. IV. Du régime des femmes en couches, 450                    |  |
|   | Troisième partie                                                  |  |
| s | accouchemens du second ordre, vulgairement appelés contre         |  |
|   | nature, 458                                                       |  |
|   | iP. I. ibid.                                                      |  |
| A | RT. I. Des causes, en général, qui peuvent rendre l'accouche-     |  |
|   | ment contre nature, ou exiger les secours de l'art, 461           |  |
|   | Sect. I. De l'hémorragie considérée par rapport à la nécessité    |  |
|   | d'opérer l'accouchement, 465                                      |  |
|   | Sect. II. Des convulsions considérées spécialement par rapport    |  |
|   | à l'accouchement, 477                                             |  |
|   | Sect. III. Des syncopes, de l'épuisement des forces de la femme,  |  |
|   | et autres causes énoncées au § 1080; spécialement de la           |  |
|   | sortie du cordon ombilical, 490                                   |  |
| A | RT. II. Des signes qui annoncent que l'accouchement sera contre   |  |
|   | nature; des indications qu'il présente, et de quelques pré-       |  |
|   | ceptes généraux qui y sont relatifs, 500                          |  |
| 4 | Sect. I, Des signes et des indications générales des acconche-    |  |
|   | mens contre nature, ibid.                                         |  |
|   | Sect. II.De la situation qu'il convient de donner à la femme dans |  |
|   | l'accouchement contre nature, 501                                 |  |
|   | Sect. III. Des préceptes généraux relatifs aux accouchemens       |  |
|   | contre nature, 503                                                |  |
|   | 303                                                               |  |
|   |                                                                   |  |
|   |                                                                   |  |
|   |                                                                   |  |

| ***************************************                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GHAP, II. Accouchemens dans lesquels l'enfant présente les pieds,                                                                  |
| les genoux et les fesses, considérés sous le rapport des se-                                                                       |
| cours qu'ils exigent quelquefois, 513                                                                                              |
| ART. I. Das accouchemens dans lesquels l'enfant présente les                                                                       |
| pieds, 514                                                                                                                         |
| Sect. I. Des indications générales que présentent les accou-                                                                       |
| chemens où l'enfant vient en offrant les pieds , 515                                                                               |
| Sect. II. De la première et de la seconde espèces d'accouche-                                                                      |
| mens où l'enfant présente les pieds, 529                                                                                           |
| Sect. III. De la troisième et de la quatrième espèce d'accou-                                                                      |
| chemens où l'enfant présente les pieds, 533                                                                                        |
| ART. II. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente les                                                                      |
| genoux, 542                                                                                                                        |
| Sect. I. Des causes qui rendent difficile ou contre nature l'ac-                                                                   |
| couchement où l'enfant présente les genoux, ibid.                                                                                  |
| Sect. II. Des signes caractéristiques des diverses espèces d'accou-                                                                |
| chemens où l'enfant présente les genoux, et des indications                                                                        |
| qu'ils offrent relativement à la manière de les opérer, 543                                                                        |
| ART. III. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente les                                                                     |
| fesses; 547                                                                                                                        |
| Sect. I. Des causes qui peuvent rendre difficiles ou contre na-                                                                    |
| ture les accouchemens dans lesquels l'enfant présente les                                                                          |
| fesses; des différences essentielles de ces accouchemens, et                                                                       |
| de leurs signes caractéristiques, ibid.                                                                                            |
| Sect. II. Des indications relatives aux accouchemens où l'en-                                                                      |
| fant présente les fesses, 549                                                                                                      |
| Sect. III. Des signes qui caractérisent les diverses espèces d'ac-<br>couchemens où l'enfant présente les fesses, et de la manière |
| de dégager les pieds dans tous ces cas, 554                                                                                        |
| 00 1                                                                                                                               |
| CHAP, III. Des acconchemens dans lesquels l'enfant présente le                                                                     |
|                                                                                                                                    |
| AKT. I. Des causes qui rendent contre nature ou difficiles les                                                                     |
| accouchemens dans lesquels l'enfant présente le sommet de                                                                          |
| la tête, et des indications qu'elles prescrivent, ibid.<br>Sect. I. De la mauvaiselsituation de la tête de l'enfant, en gé-        |
| néral, et surtout de celle qu'elle prend quelquefois en s'en-                                                                      |
| gageant dans le bassin . 561                                                                                                       |
| Sect. II. Indications que présentent les accouchemens où l'en-                                                                     |
| Jac b. store to hand hand had been and the                                                                                         |

Sect. II. De la manière de retourner et d'extraire l'enfant dans ·la première, la seconde et la troisième espèce d'accouchemens où le sommet de la tête se présente, Sect. III. De la manière d'opérer la quatrième, la cinquième et la sixième espèce d'accouchemens où l'enfant présente le

573

ibid.

pieds, quand il présente le sommet de la tête,

Sect. I. Règles générales sur ce point de pratique,

|    | sommet de la tete,                                        | 000        |
|----|-----------------------------------------------------------|------------|
| CE | IAP. IV. Des accouchemens dans lesquels l'enfant pré      | sente la   |
|    | face, le devant du cou, la poitrine, le ventre, le de     | vant du    |
|    | bassin et des cuisses ,                                   | 587        |
|    | ART. I. Des accouchemens où l'enfant présente la face ,   | ibid.      |
|    | Sect. I. Des causes, des signes et différences des accou- | chemens    |
|    | dans lesquels l'enfant présente la face, et des inc       |            |
|    | qu'ils prescrivent,                                       | 588        |
|    | Sect. II. De la manière d'opérer les diverses espèces     | d'accou-   |
|    | · chemens où l'enfant présente la face, lorsqu'ils        | peuvent    |
|    | l'être avec la main seule,                                | 592        |
|    | ART. II. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présen   |            |
|    | vant du cou', vulgairement appelé la gorge,               | 597        |
|    | Sect. I. Des causes, des signes, différences des accou    | chemens    |
|    | où l'enfant présente le devant du cou, et des in-         | dications  |
|    | qu'ils nous offrent,                                      | ibid.      |
|    | Sect. II. Méthode d'opérer les diverses espèces d'ac      | couche-    |
|    | mens où l'enfant présente le devant du cou,               | 600        |
|    | ART. III. Des accouchemens dans lesquels l'enfant pr      |            |
|    | poitrine,                                                 | 604        |
|    | Sect. I. Des causes, des signes et différences des a      |            |
|    | mens où l'enfant présente la poitrine,                    | 605        |
|    | Sect. II. De la manière d'opérer les diverses espèces     | d'accou-   |
|    | chemens où l'enfant présente la poitrine,                 | 606        |
|    | ART. IV. Des accouchemens dans lesquels l'enfant pr       | résente le |
|    | bas-ventre à l'orifice de la matrice,                     | 608        |
|    | Sect. I. Des causes et des signes des diverses espèces    | d'accou-   |
|    | chemens où l'enfant présente le ventre, et des ir         | dications  |
|    | qu'ils prescrivent,                                       | 600        |
|    |                                                           |            |
|    |                                                           |            |
|    |                                                           |            |

| Sect. II. Methode d'opérer les accouchemens où l'enfant pré-        |
|---------------------------------------------------------------------|
| sente le bas-ventre, 611                                            |
| ART. V. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente le de-     |
| vant des cuisses et du bassin; de leurs causes, de leurs si-        |
| gnes, de leurs différences, et de la manière d'opérer, 614          |
| AP. V. Des accouchemens où l'enfant présente à l'orifice de la ma-  |
| trice les différentes régions de sa surface postérieure, 616        |
| ART. I. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente la ré-     |
| gion occipitale à l'orifice de la matrice, 617                      |
| Sect. I. Des causes, des signes caractéristiques de ces accou-      |
| chemens, et des indications qu'ils nous offrent, ibid.              |
| Sect II. De la manière d'opérer les diverses espèces d'accou-       |
| chemens où l'enfant présente la région occipitale, 619              |
| ART. II. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente le der-   |
| rière du cou, vulgairement appelé la nuque, 623                     |
| Sect. I. De leurs causes, de leurs signes, de leurs différences,    |
| et des indications générales qu'ils nous offrent, ibid.             |
| Sect. II. De la manière d'opérer les diverses espèces d'accou-      |
| chemens où l'enfant présente le derrière du cou, 625                |
| ART. III. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente le       |
| dos à l'orifice de la matrice, 630                                  |
| Sect. I. De leurs causes , de leurs signes , de leurs différences,  |
| et des indications qu'ils offrent, ibid.                            |
| Sect, II. De la manière d'opérer les accouchemens où l'enfant       |
| présente le dos, 632                                                |
| ART. IV. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente la ré-    |
| gion lombaire, 636                                                  |
| Sect. I. De leurs causes, de leurs signes, de leurs différences, et |
| de leurs indications relativement à la manière d'opérer, ibid.      |
| Sect. II. De la manière d'opérer les accouchemens où l'enfant       |
| présente les lombes , 638                                           |
| CHAP. VI. Des accouchemens où l'enfant présente les régions de      |
| ses surfaces latérales, 640                                         |
| ART. I. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente le côté    |
| droit ou le côté gauche de la tête, 641                             |
| Sect. I. De leurs causes, de leurs signes, de leurs différences,    |
| et des indications qu'ils nous offrent, ibid.                       |
| Sect. II. De la manière d'opérer les accouchemens de la pre-        |
|                                                                     |

| LIVE | THOUGH DEC CHARLES                                           |       |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|
|      | mière et de la seconde espèce, où l'enfant présente ut       | des   |
|      | côtés de la tête,                                            | 044   |
| Se   | ect. III. De la manière d'opérer les accouchemens de la      | trof  |
|      | sième et quatrième espèce, où l'enfant présente un           | des   |
|      | côtés de la tête,                                            | 647   |
| Ant. | . II. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présent        | e un  |
|      | des cotés du cou ;                                           | 651   |
| Se   | ect. I. Des causes, des signes et différences de ces ac      | cou-  |
|      | chemens,                                                     | ibid. |
| Se   | ect. II. Des indications que nous offrent ces diverses esp   | ètes  |
|      | d'accouchemens ,                                             | 653   |
| ART  | . III. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente l    | dne   |
|      | ou l'autre épaule ,                                          | 654   |
| 86   | ect. I. Des causes, des signes et différences de ces ac      | cou   |
|      | chemens, ainsi que des indications qu'ils offrent,           | ibid. |
| Se   | ect. II. De la manière d'opérer les diverses espèces d'ac    | cou-  |
|      | chemens où l'enfant présente une des épaules,                | 656   |
| Se   | ect. III. Des accouchemens où la main de l'enfant se prés    | ente  |
|      | la première,                                                 | 660   |
| ART. | . IV. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présent        | e un  |
|      | des côtés de la poitrine,                                    | 682   |
| Se   | ect. I. Des causes, des signes et différences de ces accou   | che-  |
|      |                                                              | ibid. |
| Se   | ect. II. De la manière d'opérer les diverses espèces d'accou | che-  |
|      | mens où l'enfant présente un de ses côtés proprement dits    | 684   |
| ART. | . V. Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente l      | une   |
| Mr.  | ou l'autre hanche à l'orifice de la matrice,                 | 688   |
| Se   | ect. I. Des causes, des signes et différences de ces accou   | che-  |
| LN   | mens, ainsi que des indications qu'ils nous offrent.         | ibid. |
| Se   | ect, II. De la manière d'opérer les accouchemens où l'er     | fant  |
|      | présente l'une ou l'autre hanche,                            | 691   |

#### EXTRAIT

DES

#### REGISTRES DE L'ACADÉMIE DE CHIRURGIE.

DU JEUDI 9 JUILLET 1789.

MM. Chopart et Antoine Dubois, nommés commissaires pour l'examen du Traité des Accouchemens, par M. BAUDELOCQUE, ont dit, dans leur rapport, que si la première édition de cet ouvrage avoit mérité l'approbation de l'Académie, par la solidité des principes et la méthode avec laquelle ils étoient exposés, cette seconde leur paroissoit bien plus digne du suffrage de la Compagnie, par rapport aux corrections et additions considérables que l'auteur vient d'y faire : la Compagnie, en conséquence, permet à M. Baudelocque de prendre, à la tête de ce traité . le titre de Conseiller de l'Académie de chirurgie, et de le faire imprimer sous son privilége. En foi de quoi j'ai signé le présent extrait, que je certifie véritable et conforme aux registres. A Paris, le 10 juillet 1789.

> Signé : LOUIS, Secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie.

# and section in

Land to the land of the second

177

and the first track of the same

# L'ART

# ACCOUCHEMENS.

## PREMIÈRE PARTIE.

DES CONNOISSANCES ANATOMIQUES PHYSIOLOGI-QUES, RELATIVES A L'ART DES ACCOUCHEMENS.

§ 1. L'accouchement est la sortie de l'enfant Définition de l'accouet de ses dépendances du sein de la femme.

2. Cette opération, purement mécanique, est soumise aux lois du mouvement, et s'exécute le plus souvent par les seules forces des organes de la femme. Comme fonction naturelle, aucune autre de l'économie animale n'exige le concours de tant de puissances, et n'est aussi pénible, aussi douloureuse, ni entourée de tant de dangers. Sa facilité dépend toujours de la réunion de plusieurs causes; et le défaut d'une seule de ces causes peut la rendre difficile, impossible même sans le secours de l'art, souvent dangereuse pour la mère et pour l'enfant.

Des connécessaires cheur.

3. Si le ministère de l'accoucheur se réduit en noissances quelque sorte à celui de simple spectateur, dans le cas où cette fonction se fait conformément au vœu le plus constant de la nature, il est aussi beaucoup de circonstances où son activité devient nécessaire. Quelquefois il est à propos de modérer l'action des puissances naturelles qui s'efforcent de porter l'enfant au-dehors, et de ralentir la marche trop rapide de l'accouchement; d'autres fois, d'accélérer cette marche, en augmentant les forces expultrices de ces mêmes puissances, en y suppléant par des forces étran-gères, ou en affoiblissant la résistance des parties qui forment le passage, afin de le rendre accessible à l'enfant; ou bien en lui ouvrant une autre issue, etc. Quelque simple et facile que paroisse case tâche au premier coup d'œil, il faut cependant de grandes connoissances pour la bien remplir, pour distinguer le domaine de l'art de celui de la nature, pour laisser agir cette mère prévoyante ou l'aider à propos. Il faut connoître sous tous les rapports possibles les parties de la femme qui servent à l'accouchement, le mécanisme de cette importante fonction, la manière dont elle s'opère, les conditions qui y sont requises, les causes qui peuvent la rendre difficile, ou s'y opposer, et les indications que prescrit chacune de ces causes. Si quelques unes de ces connoissances s'acquièrent par l'étude et la méditation, les autres ne sauroient être puisées que dans la pratique de l'art même.

#### CHAPITRE PREMIER.

DES PARTIES DE LA FEMME QUI ONT RAPPORT A L'ACCOUCHEMENT.

4. Parmi le grand nombre des parties de la femme qui ont quelque rapport à l'accouche qui servent meut, les unes servent à la génération, à contenir à l'accouche et à expulser l'enfant, et les autres forment sen-ment le canal destiné à le transmetre à la lumière: ce qui permet de les distingue et en passives. Celles-ci comprennent siste et en passives. Celles-ci comprennent et intérrierement qu'extérieurement; les ses sont la matrice, les muscles abdominaux, cel.

#### ARTICLE PREMIER.

Du bassin de la femme, considéré relativement à l'accouchement,

5. Le bassin, considéré isolément des parties molles qui l'environnent de toutes parts, et tel que le squelette le présente aux yeux de l'anatomiste, est une sorte de cavité osseuse et irrégulière, située au-dessous de l'épine dont elle forme la base, et au-dessus des extrémités inférieures avec lesquelles les plus grands des os qui la forment sont articulés. C'est toujours du rapport de

Du bassin.

ses dimensions avec celle de la tête de l'enfant que dépend la facilité de l'accouchement, et d'où proviennent ses plus grandes difficultés.

Des os qui forment le bassin.

1 fe : . : :

6. Dans l'âge adulte, il n'est forméque de quatre le pièces principales; savoir, des os des iles ou innominés, qui en constituent les côtés et le devant, de l'os sacrum et du coccix, qui en font la partie postérieure; mais on en remarque un bien plus grand nombre dans le foctus et l'enfance, chaque os des iles étant alors composé de trois parties, de l'ilium proprement dit, de l'ischium et du pubis; le sacrum de cinq, connues sous le nom de Eausses vertèbres; et le coccix de trois,

comme de l'adulte même.

7. La part de ces pièces sont souples et flexibles de la fœtus, quelques unes n'étant encore a cartilagineuses, et le bord des autres se trouvamencrusté d'une pareille substance; ce n'est qu'avec le temps que toutes acquièrent la solidité qui constitue l'essence de l'os. Ce n'est pas seulement dans les os du bassin que cétte disposition se remarque au terme de la naissance, où l'homme, pour ainsi dire, est à peine ébauché; on l'observe encore dans tous les autres os, car la nature suit partout la même marche dans le développement des parties qui doivent former la charpente de l'édifice. Les accoucheurs qui ont cru trouver dans la multiplicité des os qui forment le bassin du fœtus, dans la manière dont ils sont liés entre eux, et dans le peu de solidité du tout qui en résulte, des dispositions favorables, même nécessaires à l'accouchement, et qui ont avancé que ces os éprouvoient au moment de la sortie de

l'enfant les mêmes déplacemens ou les mêmes changemens que ceux, du crâne, se sont fait illusion; et l'on peut assurer que leur opinion es aussi peu d'accord avec la raison qu'avec l'expérience (1).

#### SECTION PREMIÈRE.

### De l'os ilium,

8. L'os ilium est la plus grande des trois pièces qui composent l'os des iles dans le foetus; il est iles placé sur les côtés du bassin, et on l'appelle vulgairement l'Os des hanches. Sa formed peu près triangulaire, permet d'y considérer de faces, dont une fait partie de l'intérieur de sissin, et l'autre de l'extérieur; trois bords, que présent que antérieur, et un postérieur, and present le l'extérieur de l'extérieur postérieur, and présent le un postérieur, and present le l'extérieur postérieur, and present le l'extérieur postérieur, and present le l'extérieur present l'extérieur p

9. Une espèce d'angle, ou de ligne assez tranchante dans les deux tiers postérieurs de son étendue, ou environ, et plus arrondie dans le reste de sa longueur, coupe obliquement de haut en bas et de derrière en devant la face interne de l'ilium, et la divise en deux parties, dont une est supé-

<sup>(1) «</sup> Dans le fotus, dit un auteur des plus modernes, le bassin est souple et flexible, ce qui facilite les différentes atsitudes qu'il prend dans la matrice, favorise l'accouchement spar le siège et par les pieds: dans l'un ou l'autre cas, les disférentes pieces dont il est composé font, par rapport à leursièrentes pièces dont il est composé font, par rapport à leursièrent par le de l'autre d

rieure, et l'autre inférieure. La première, qui est la plus large et légèrement concave, forme la fosse iliaque. La seconde présente d'abord en arrière une sorte de tubérosité à laquelle s'attachent plusieurs faisceaux tendineux et ligamenteux; et un peu plus en devant une empreinte cartilagineuse articulaire, dont la figure a quelque rapport à celle d'un croissant, ou du pavillon de l'oreille. Le reste de la face interne de l'ilium fait partie de la marge et de la cavité du bassin, et décrit une très petite portion de cercle.

10. La face externe de l'ilium est plus irrégulière encore que l'interne; elle est si peu importante innoître relativement à l'accouchement, que ne sus dispenserons de la décrire ici. Elle se tros couverte par les muscles fessiers qui y sont sessiers qui

11. Le prd supérieur de l'ilium, qu'on appelle la Crête de l'os des iles, est contourné à peu près comme l'S italique. Il est cartilagineux dans l'enfance, d'une épaisseur irréguliere dans l'adulte, et de la longueur de sept à huit pouces chez une femme de taille ordinaire. On lui assigne deux lèvres et un interstice, pour déterminer sans doute plus exactement l'attache des muscles dont il sera fait mention dans la suite. La lèvre interne forme une espèce d'angle plus ou moins obtus à peu près vers le tiers postérieur de sa longueur, auquel vient s'insérer un ligament qui est attaché de l'autre part à l'apophyse transverse de la dernière vertèbre des lombes. Voyez \$ 44.

12. Le bord antérieur de l'ilium est beaucoup plus court que le supérieur. Une apophyse qui

s'élève au milieu, et que les anatomistes appellent Epine antérieure et inférieure de l'os des iles, y fait paroîtredeux échancrures assezsuperficielles, dont l'une ne donne passage qu'à quelques petits cordons nerveux, tandis que l'autre sert comme de poulie au tendon du muscle psoas et de l'iliaque às a sortie du bassin. La rencontre de ce bord avec le postérieur forme un angle presque droit qu'on a nommé Epine supérieure et antérieure, pour la distinguer de celle dont il est parlé ci-dessus. Elles servent l'une et l'autre à l'insertion de plusieurs muscles.

13. On voit à peu près la même disposition dans le bord postérieur de l'osilium; un prolongement osseux y fait paroître également deux échancrures, dont la plus grande ne fortue le sommet d'une autre beaucoup plus grande encore, placée de chaque côté du bassin et un peu en arrière, qu'on nomme Echancrure sacro-ischiatique. De la réunion de ce même bord avec le supérieur, résulte un autre angle appelé Epine postérieure et supérieure de l'os des iles.

14. La rencontre du bord antérieur de l'ilium avec le bord postérieur forme un angle beaucoup plus épais et plus obtus que les précédens, ce qui fait que plusieurs anatomistes l'ont regardé comme la base de l'os. On y remarque trois facettes on empreintes cartilagineuses qui n'ont aucune ressemblance entre elles. L'une, assez grande, un peu concave, et dont le bord supérieur décrit une espèce de croissant, fait à peu près le tiers de la cavité cotyloïde qui sert à recevoir la tête de l'os fémur; c'est par les deux autres que l'os ilium

s'unit et se soude à l'ischium et au pubis, comme on le verra dans la suite. Le cartilage qui recouvre la portion cotyloïdienne est très mince, très lisse, et continuellement humecté pendant la vie d'une humeur muqueuse connue sous le nom de Synovie. Celui des deux autres facettes est d'une nature différente, semblable au cartilage qui borde ou qui incruste l'ilium même supérieurement, et à celui qui unit partout les épiphyses au corps de l'os; il ne se remarque que dans l'enfance, et se convertit insensiblement en os à mesure que l'on avance vers l'âge adulte.

## SECTION IL



## De l'os ischium.

pe l'os islairement au dessous de l'ilium. Comme sa figure irrégulière en rend en quelque sorte la division arbitraire, nous y distinguerons trois parties, dont l'une en formera le corps, et les autres les

extrémités.

16. La première est triangulaire; l'une de ses faces regarde l'intérieur du bassin, la seconde le dehors de cette cavité; et c'est sur la troisième, qu'on appelle Tubérosité ischiatique, que porte le tronc quand on estassis. Des trois angles du corps de l'ischium, il en est deux qui bordent sa tubérosité tant intérieurement qu'extérieurement, et que les anatomistes prennent pour les lèvres de cette tubérosité; l'autre est d'une forme semilunaire, et fait partie du trou ovalaire.

17. Une longue apophyse un peu aplatie, assez large dans son principe et plus étroite à son extrémité, termine l'os ischium en devant, et en est regardée comme la branche. L'un des bords de ce prolongement concourt à la formation du trou ovalaire, et l'autre à celle de l'arcade du pubis ou de la grande échancrure qui se voit au bas du bassin antérieurement. Sa pointe se soude à une semblable production de l'os pubis, au moyen d'un cartilage qui s'ossifie constamment avant

l'âge de maturité.

18. L'extrémité postérieure de l'os ischium est plus volumineuse que son corps, et représente une sorte de masse irrégulière, sur laquelle on peut néanmoins distinguer cinq faces d'une largeur inégale, avec un bien plus grand nombre de bords et d'angles, qu'il seroit inutile de décrire. Des faces, trois sont cartilagineuses et destinées aux mêmes usages que celles qu'on voit sur l'angle inférieur de l'ilium, c'est-à-dire qu'une d'elles fait partie de la cavité cotyloïde, et que les deux autres servent à l'union de l'ischium avec le pubis et l'ilium; la quatrième regarde l'intérieur du bassin, et la cinquième le dehors. Cette dernière semble jeter en arrière et un peu obliquement en bas une production assez aiguë, dont la base est large et la longueur de cinq à six lignes: on la nomme Epine ischia-

W (10 D to 11 )

## SECTION III.

### De l'os pubis.

De l'os pubis. 19. L'os pubis, vulgairement appelé l'Os barré, forme avec son semblable la partie antérieure du bassin. Le corps de cet os est presque triangulaire dans son milieu, aplati vers l'endroit de son union avec celui de l'autre côté, et assez épais à l'extrémité qui répond à la cavité cotyloïde dont

il fait partie.

20. La face supérieure de cet os est large en arrière, étroite en devant, et légèrement concave entre ses extrémités; elle sert comme de sinuosité aux vaisseaux cruraux à leur sortie du bas-ventie. La face interne et la faceexterne présentent quelque légère différence; elles sont larges en devant, et étroites vers l'extrémité cotyloidienne. L'angle supérieur et interne du corps de cet os est tranchant, et fait partie de la marge du bassin. L'angle externe est arrondi, et l'inférieur semi-lunaire; ce dernier forme une portion du trou ovalaire.

21. La grosse extrémité de l'os pubis que nous appellerons Cotyloïdienne, offre deux facettes un peu allongées, par lesquelles elle s'unit à l'ilium et à l'ischium, au moyen d'un cartilage qui s'ossifie insensiblement et disparoît après plusieurs années. On y remarque aussi une autre facette beaucoup plus étendue, légèrement concave, et recouverte d'une lame cartilagineuse très mince, par laquelle l'os pubis concourt, de même que l'ilium et l'ischium, à former la cavité cotyloïde.

22. L'extrémité antérienre de l'os pubis présente une empreinte cartilagineuse et ligamenteuse, longue au plus de quinze à dix-huit lignes et large de six, qui sert à l'union de cet os avec son semblable. La direction de cette empreinte articulaire est presque verticale, lorsque le bassin est appuyé sur les tubérosités ischiatiques et la pointe du coccix; mais son extrémité inférieure est plus ou moins inclinée en arrière, quand la femme est debout. Le milieu seulement du bord interne de cette facette est recouvert d'un cartilage très lisse, comme le sont toutes les extrémités des os joints par articulation mobile. Voyez § 38.

23. Cette empreinte ligamento-cartilagineuse et la face supérieure du corps de l'os pubis, forment à leur point de réunion un'angle presque droit, qu'on appelle Angle du pubis. Au-dessus et un peu à côté de cet angle, paroît une espèce de tubérosité, quelquefois même une sorte d'épine plus ou moins saillante, qui sert à l'insertion du muscle droit du bas-ventre, ainsi qu'à celle du pyramidal et du pilier externe et infé-

rieur de l'anneau inguinal.

24. Une production en forme d'apophyse, longue de sept à huit lignes, assez large et aplatie supérieurement, mais plus étroite à sa pointe, descend de l'extrémité antérienre du corps de l'os pubis, et passe communément pour en être la branche. Elle est comme torse sur elle-même, de l'intérieur du bassin au-dehors, de sorte qu'un de ses bords est presque antérieur et l'antre postérieur; celui-ci fait partie du trou ovalaire, et celui-là de l'arcade du pubis.

25. La branche du pubis ne descend pas perpendiculairement à l'horizon; elle s'incline constamment vers le troù ovalaire, en se portant en arrière et sur le côté, mais beaucoup plus dans la femme que dans l'homme; ce qui rend l'arcade du pubis bien plus large vers son sommet, et favorise l'accouchement autant que la disposition contraire auroit pu y mettre d'obstacles.

## SECTION IV.

De l'union des trois os qui forment celui des iles ou innominé, et des dimensions ordinaires de ce dernier dans l'âge adulte.

26. Ces trois pièces osseuses, destinées à n'en De l'union des trois par- former qu'une seule après l'enfance, sont unies ties qui for- dans le premier âge par le moyen d'un cartilage ment l'os innominé dans assez épais, mais d'une nature différente de ceux l'enfance. qui font partie des symphyses sacro-iliaques et de celle du pubis; car il est de son essence de s'ossifier, et il s'ossifie toujours, tandis que ceux-ci ne le font qu'accidentellement, et on ne peut plus rarement encore. Cette espèce de soudure entre les os ilium, ischium et pubis, se fait à peu près vers le milieu de la cavité cotyloïde, et toujours avec tant de régularité, qu'on a peine à distinguer dans la suite le lieu de la jonction de ces trois pièces; si ce n'est cependant au-dessus de la cavité dont il s'agit, où l'on remarque une ligne plus ou moins saillante, que les anatomistes appellent Ligne ilio-pectinée, parce qu'elle est formée par la réunion de l'os ilium et de l'os pubis.

27. Il arrive souvent chez les enfans affectés de

rachitis avant l'âge où cette soudure est parfaite, que les trois pièces qui forment la cavité cotyloïde sont poussées par la tête du fémur vers l'intérieur du bassin, au point que l'entrée de cette cavité en devient en quelques cas assez étroite et assez irrégulière pour qu'il en résulte dans la suite les plus grands obstacles à l'accouchement,

28. La jonction de la branche du pubis avec celle de l'os ischium se fait également au moyen d'un cartilage qui s'ossifie après plusieurs années. Du rapport de ces deux os se forme cette grande ouverture ovalaire qui se voit de chaque côté sur le devant du bassin, de même que l'échancrure qui se trouve au bord antérieur de la cavité cotyloïde.

Des parties communes qui résultent de l'union des trois os dont il s'agit.

29. L'os innominé, dans une femme adulte et Des dimende taille ordinaire, a six pouces de largeur ou sions de l'os environ, considérée de l'épine antérieure et supérieure à l'épine postérieure et supérieure. Sa hau-dulte. teur est à peu près de six pouces, prise de l'épine antérieure au bas de la tubérosité ischiatique; et d'un pouce de plus, si on la prend du milieu de la crête de l'os des iles. La connoissance de cette hauteur peut servir à déterminer la profondeur de la cavité du bassin latéralement, depuis le détroit supérieur jusqu'à l'inférieur. Voyez § 136.

# SECTION V.

#### De l'os sacrum

2- 12-----

30. L'os sacrum représente une espèce de pyramide renversée, a platie et un peu recourbée vers le dedans du bassin. On doit en considérer la base, la pointe, les faces et les bords.

31. La base du sacrum étant plus large antérieurement que postérieurement, ressemble assez bien à un cône tronqué. On y voit au milieu une empreinte cartilagineuse d'une figure oblongue, et tailée très obliquement de devant en arrière, par laquelle le sacrum s'articule au corps de la dernière vertèbre des lombes. Deux petites masses également articulaires paroissent comme adossées au bord postérieur de cette empreinte, près ses extrémités, et forment avec elle des gouttières qui logent la cinquième paire des nerfs lombaires, à leur sortie du canal vertébral; ces apophyses se lient à de semblables de la vertèbre désignée, comme on le verra ci-après.

32. La pointe du sacrum présente aussi une facette cartilagineuse, transversalement oblongue; mais beaucoup plus petite que celle de la base, et inclinée à contre-sens : c'est avec elle que s'unit

le coccix.

33. La face antérieure du sacrum décrit une courbure, de la profondeur d'environ un demipouce. On y remarque quatre lignes transversales, résultantes de la soudure des cinq pièces qui constitucient cet os dans le premier âge. Ces lignes aboutissent de chaque côté à autant de trous pra-

De l'os

tiqués très obliquement dans l'épaisseur de l'os, et dont l'usage est de donner issue aux nerfs sacrés. Ils communiquent avec un canal, dont l'entrée et la sortie se voient à la face postérieure du sacrum. Ils ne sont pas tous de la même largeur, et quelques uns d'eux s'allongent en forme de gouttière vers les bords de l'os: on les appelle trous sacrés.

34. La face postérieure du sacrum est convexe et hérissée d'un grand nombre de tubercules, dont les uns répondent aux apophyses épineuses des vertèbres, et les autres aux éminences obliques et transverses. On y voit aussi huit trous, placés sur deux rangées, dont l'usage est de donner passage à quelques filets de nerfs et à plusieurs vaisseaux sanguins. Au-dessus et au-dessous des tubercules épineux se remarquent deux autres ouvertures, d'une figure à peu près triangulaire, dont l'une forme l'entrée et l'autre la sortie du canal sacré. De l'extrémité de ce canal descendent deux petites productions en forme de stylet, qui s'unissent au moyen d'un ligament à la partie supérieure et postérieure du coccix.

35. Chaque bord du sacrum présente supérieurement une grande empreinte cartilagineuse, parfaitement semblable à celle des os ilium avec lesquels il se joint. Ces empreintes articulaires, de figure à peu près semi-lunaire, sont coupées obliquement de haut en bas, de dehors en dedans, et de devant en arrière; de sorte que leur bord antérieur et leur extrémité supérieure sont plus loin de la ligne qui diviseroit le sacrum verticalement en deux parties égales, que n'en sont leur bord 6 L'ART

postérieur et leur extrémité inférieure : d'où l'on voit que le sacrum est enclavé entre les os des iles, à la manière d'un double coin, dont l'une des bases seroit en haut et l'autre devant. Les bords du sacrum n'offrent rien de bien remarquable dans le reste de leur étendue, si ce n'est une petite échancrure à leur extrémité inférieure. La longueur de cet os est ordinairement de quatre pouces à quatre pouces et demi; sa plus grande largeur, de quatre pouces; et son épaisseur, prise du milieu de sa base antérieurement jusqu'à l'extrémité du tubercule épineux de sa première fausse vertèbre, de deux pouces et demi. Cette dernière dimension varie si peu, que je n'y ai pas trouvé une ligne de différence sur trente on trentecinq bassins, dont la plupart étaient difformes; ce qui est, comme on le verra ci-après, très important à savoir. Voyez § 130.

# SECTION VI.

#### Du coccix.

Du coccix. 36. Le coccix, ou l'os du croupion, est formé
le plus constamment de trois pièces, dont l'ensemble décrit encore une sorte de pyramide, longue
de douze à quatorze lignes, et quelquefois plus,
légèrement recourbée sur sa partie antérieure, et
liée par sa base à la pointe de celle que représente
le sacrum. Nous ne donnerons de ces trois pièces
que la description nécessaire ponr faire connoître
leurs connexions, soit entre elles, soit avec le
sacrum. La largeur et l'épaisseur du coccix dimi-

nuant insensiblement depuis le haut de la première pièce jusqu'à l'extrémité de la dernière, on peut considérer à chacune d'elles une base, une pointe, deux faces et deux bords. La base de la première présente une facette oblongue, revêtue d'une substance ligamento-cartilaginense par laquelle elle s'unit à l'extrémité du sacrum; et, sur les côtés et en arrière de cette empreinte, deux tubercules allongés où viennent s'insérer autant de ligamens. La pointe en est arrondie et converte d'un cartilage articulaire; semblable à une petite tête aplatie, elle est reçue dans un enfoncement superficiel qui se remarque à la base de la seconde pièce, et forme avec celle-ci une espèce d'articulation par genou, dont les mouvemens, quoique bornés, s'entretiennent plus longtemps que ceux de la totalité du coccix sur le sacrum. On trouve à peu près le même rapport, la même réciprocité de figure, entre la pointe de la seconde pièce et la base de la troisième, conséquemment la même espèce de connexion. Cette troisième pièce est plus allongée et plus étroite que la précédente, et se termine par une sorte de tubérosité presque semblable à celle des dernières phalanges des doigts.

## SECTION VI.

## De l'union des os du bassin.

37. Les os pubis sont joints entre eux par le De la jonc-moyen d'une substance qu'on a de tout temps tion des os désignée sons le nom de cartilage, quoiqu'elle pubis entre diffèrer autant de celui-ci que du ligament. Selon eux.

quelques anatomistes, chaque os pubis est revêtu de son cartilage; leur jonction n'est pas une vraie synchondrose; mais une articulation serrée qui ne permet que des monvemens insensibles.

38. En examinant cette symphyse avec soin, on remarque que chaque os pubis est en effet revêtu d'un cartilage à son extrémité antérieure; que ce cartilage est plus épais en devant qu'en arrière, et plus encore à sa partie supérieure et à l'inférienre que dans le milieu de sa longueur; que ces os ainsi revêtus sont liés entre eux au moyen d'une substance qui paroît ligamenteuse, et dont les fibres, la plupart transversales, vont de l'un à l'autre; que ces fibres sont disposées de marière que les plus profondes sont les plus courtes et les plus superficielles les plus longues; qu'elles laissent entre elles des espèces de mailles remplies par des petits corps rougeâtres assez semblables à ceux qui se voient autour des articulations, et qu'on prend communément pour des glandes synoviales. L'on observe de plus que cette substance fibreuse et ligamenteuse n'occupe pas toute l'épaisseur de la symphyse et ne lie pas les os dans toute l'étendue de la surface que présente leur extrémité antérieure, mais qu'il existe une véritable articulation de l'espèce connue sous le nom d'arthrodie. Si l'on ouvre cette symphyse vers le dedans du bassin, après une toile celluleuse, mince et très lâche qui se voit d'abord, on découvre une membrane capsulaire dont les fibres les plus apparentes sont transversales; ensuite deux facettes cartilagineuses, lisses, polies et humides, longues de six à huit lignes et larges de deux, d'une figure un peu semí - lunaire, légèrement convexe à l'un des os et concave à l'autre. Ces facettes comprehnent à peu près le tiers moyen de la longueur de la symphyse et le tiers postérieur de son épaisseur. Cette symphyse offre donc dans le tiers de son étendue, ou à peu près, une véritable articulation, et dans le reste une synévrose

et une synchondrose en même temps.

39. Cetté substance composée et articulaire étant détachée des os, forme une espece de cou dont la base constitueroit le devant de la symphyse, et le tranchant sa parité postérieure; ce qui fait que ces os semblent se toucher vers l'intérieur du hassin, et paroissent écartés de plusieurs lignes en debors. La base de cette espece de coin est a peu près de quatre à six lignes de largeur vers le milieu de la longueur de la symphyse, et de huit à dix tant à la partie supérieure que dans l'inférieure; tandis que le tranchant se trouve au plus d'une ligne. Son épaisseur, prise selon celle des os, est plus grande supérieurement qu'inférieurement, ou cette substance, devenue plus munce, formé ce qu'on appelle le ligament triangulaire.

40. Ce preinier moyen d'union ne suffisoit pas pour donner à la jonction des os publis la fermeté nécessaire au libre exercice des fonctions auxquelles le bassin est destine; il falloit que des trousseaux ligamenteux et aponévyroliques vinssent la récouvrir et la fortifier de toutes parts, surtout antérieurement. Indépendamment de cette substance ligamenteuse, épaisse et très forte, qui forme le devant de la symphyse, on y remarque des faisceaux de fibres tendineuses qui s'entre-

croisent de mille manières, et dont les unes viennent des muscles grêles internes et obturateurs externes, et les autres des piliers externes des anneaux inguinaux. Il faut ajouter les piliers internes de ces mêmes anneaux, qui se croisent sur le haut de la symphyse, celui du côté droit s'attachant au pubis gauche, et celui du côté gauche au pubis droit. Nous remarquerons que l'expansion triangulaire qui termine la symphyse inférieurement, et qui forme le haut de l'arcade du pubis, paroît avoir d'autres usages que celui de servir à lier étroitement les os.

De la jonction du sacrum avec les os des iles.

41. L'os sacrum est engagé à la manière d'un coin, entre la partie postérieure des os innominés auxquels il est uni. Quoique les anatomistes prétendent que cette union est semblable à celle des os pubis, cependant on y découvre une grande différence, car chaque facette articulaire y est revêtue d'une vraie lame cartilagineuse dans toute son étendue, et il y a de part et d'autre des inégalités, des tubercules et des cavités, qui se reçoivent mutuellement, tandis qu'ou ne voit rien de tout cela dans la jonction des os pubis. Ces cartilages articulaires ne présentent pas la même épaisseur sur l'un et l'autre os ; celui qui appartient au sacrum ayant presque partout une ligne, et celui de l'os des iles étant très mince. Ils sont blanchâtres, comme striés en plusieurs endroits, et humectés d'un peu de synovie. L'on ne découvre nulle part dans l'étendue de ces surfaces articulaires de fibres de traverses qui aillent de l'un à l'autre os, comme il s'en remarque dans la connexion des os pubis : de sorte que ces articulations, que nous nommerons souvent symphyses sacro-iliaques, tiennent toute leur force du grand nombre de ligamens qui les entourent.

42. La plupartde ces ligamens sont très courts, et ne s'étendent pas au-delà du bord des facettes articulaires; les autres, beaucoup plus gros, plus longs et plus forts, se remarquent supérieurement, inférieurement et postérieurement, et ne semblent pas faire partie de ces symphyses, quoique leur plus grande force en dépende.

43. Les premiers peuvent s'appeler ligamens sacro-iliaques antérieurs; ils sont disposés en manière de bandes, la pluparttrès minces, qui passent transversalement du bord antérieur de la facette. articulaire de l'os des iles au bord de celle du sacrum. Les plus fortes et les plus épaisses de ces bandes ligamenteuses se voient au-devant du sommet de l'échancrure sacro-sciatique, et au bas de la symphyse sacro-iliaque même.

44. Les ligamens supérfeurs les plus remarquables sont au nombre de deux de chaque côté; l'un descend du bord inférieur des apophyses transverses de la dernière vertèbre lombaire, au bord supérieur de la facette articulaire du sacrum et de celle de l'os des iles, en s'épanouissant sur le haut de la symphyse, et l'autre va de la pointe de ces mêmes apophyses à l'angle que fait en dedans la crête de l'ilium, d'où il avance un peu en devant en s'élargissant et en formant une espèce de petite faux au-dessus de la fosse iliaque.

45. Les ligamens inférieurs, un de chaque côté, connus sous le nom desacro-ischiatiques, naissent de quelques unes des inégalités de la partie posté-

rieure du sacrum, du coccix et de l'os des iles: ils sont larges et minces en arrière, mais ils se rétrécissent et deviennent plus épais en se portant en avant. Etant parvenus vers le milieu de l'échancrure ischiatique, ces ligamens se partagent en deux branches, dont la plus courte se termine à l'épine de l'ischium, et la plus longue à la levre interne de la tubérosité de ce même os, le long de laquelle elle forme, en s'avançant vers le pubis, une espèce de gouttière ou de faux, quillui a fait donner le nom de ligament falciforme. Ces deux bandes ligamenteuses laissent entre elles un espace triangulaire dans lequel passent quelques nerfs et le tendon du muscle obturateur interne.

46. Les ligamens postérieurs, plus nombreux et plus courts, mais plus forts encore et plus tendus que ces derniers, vont des os ilium aux tubercules du sacrum, qui représentent, par leur situation, les apophyses obliques de la deuxième, troisième et quatrième fausses vertèbres dont

cet os étoit originairement formé.

De la joncla dernière vertèbre.

47. Le sacrum n'est pas seulement articulé avec tion du sa les os des iles, il l'est encore avec la colonne vertébrale et le coccix. Sa jonction avec la première se fait dans trois endroits différens: 10 il est uni par cette empreinte cartilagineuse et transversalement oblongue qui se remarque au milieu de sa base, à une semblable empreinte du corps de la dernière vertèbre lombaire, au moyen d'une substance capable de ressort; 2° par les deux petites masses articulaires qui sont comme adossées au bord postérieur de cette première empreinte, à de pareilles apophyses de la vertebre dont il s'agit. 48. La substance fibro-cartilagineuse, élastique, qui unit le milieu de la base du sacrum à l'épine, est entièrement semblable par sa nature à celle qui se voit entre le corps de toutes les vertèbres. Elle est très épaisse en devant, et très mince en arrière; ce qui rend plus obtus l'angle qui devoit nécessairement résulter de la disposition des facettes articulaires de ces deux os. Cette jonction sacro-vertébrale est entourée d'un grand nombre de ligamens, dont les uns sont à l'extérieur, et les autres cachés dans le canal vertébral.

49. Tout mouvement n'est point interdit à cette espèce de jonction; mais comme il ne dépend que de la compression de la substance intermédiaire, celui qu'on y remarque ne peut être que très petit. Si le bassin en exécute un plus grand sur le tronc, il ne faut le regarder que comme un composé de celui qui se passe entre chaque vertèbre lom-

baire et les dernières du dos.

50. Le mouvement qui se passe exclusivement dans l'union du corps de la dernière vertèbre lombaire avec la base du sacrum, n'est jamais assez étendu pour que l'angle qui résulte de la jonction de ces deux parties en devienne plus aigu ou plus obtus (1); mais la convexité que décrit la colonne

<sup>(1)</sup> On seroit dans l'erreur si on croyoit, comme quelqu'un Pa pené, que la sailli formée par l'union du sacrume et de la dernière vertèbre lombaire puisse être augmentée ou diminuée par ce mouvement, et cette erreur pourroit au moins conduire a priver la femme d'un moyen qu'i la soulage, pour l'ordinaire, de l'importunité des douleurs de reins qu'il a tourmentent assez souvent dans l'accouchement. Voyze le § 61:2.

lombaire peut être augmentée ou diminuée, au moyen du mouvement composé dont on vient de faire mention, selon qu'on renverse le tronc en arrière, qu'on le courbe en avant, ou qu'on relève les fesses quand on est couché sur le dos; ce qui mérite d'être bien observé dans la pratique des accouchemens: car on peut, par ce moyen, changer favorablement la direction de l'axe du bassin relativement à celui du corps de la femme, à celui de la matrice, et à la direction des forces expultrices, qu'on rend plus ou moins efficaces selon les circonstances, en faisant garder à la femme une attitude convenable.

De la jonction du coccix avec le sacrum.

51. La jonction du coccix avec le sacrum est semblable à celle qu'on nomme sacro-vertébrale, eu égard aux moyens qui la constituent. Elle permet à cette appendice de se mouvoir, et de céder plus ou moins à la pression qu'elle éprouve en différentes circonstances. Cette mobilité, qui est très grande dans les premières années, s'affoiblit insensiblement et se perd avec l'âge. Soit qu'elle diminue ou qu'elle se perde avant l'époque de la vie où la femme devient stérile, il en résulte dans certains cas, mais très rares, des obstacles à l'accouchement.

De la connexion du bassin avec les os des cuisses.

52. Le bassin a des connexions avec les extrémités inférieures, qu'il n'est pas aussi important que l'accoucheur connoisse, qu'on s'est efforcé de le persuader. Leurs vices ne peuvent troubler la marche naturelle de l'accouchement quand le bassin est bien fait, et le plus souvent ils ne sont que la suite de la mauvaise conformation de celui-





ci. Ces articulations sont des énarthroses qui permettent des mouvemens en tout sens.

# Explication de la première planche.

Cette figure représente un bassin bien conformé, et dont toutes les parties son réduites à peu près à la moitié de leur grandeur naturelle. A, A, A, A, les os ilium proprement dits

a, a, les fosses iliaques.

bb, bb, l'angle qui divise transversalement et obliquement de derrière en devant la face interne de l'os ilium en deux parties, et qui fait portion de la marge du bassin.

cc, cc. la crête des os des iles.

dd, les épines supérieures et antérieures des os des iles.

ee, ee, les épines antérieures et inférieures des os des iles.

ff, l'angle que forme la lèvre interne de la crête de l'os des iles vers l'extrémité de ses deux tiers antérieurs, et où vient s'attacher un ligament inséré de l'autre part à l'apophyse transverse de la dernière vertèbre lombaire.

g, g, angle inférieur des os ilium, qui fait partie de la cavité cotyloïde.

n n l----i--

B, B, les os ischium.

h, h, les tubérosités des os ischium.

i, i, les branches des os ischium.

k, k, la partie postérieure des os ischium, qui fait portion de la cavité cotyloïde.

C, C, le corps des os pubis.

l, l, l'angle des os pubis.

m, m, extrémité postérieure des os pubis, qui fait partie de la cayité cotyloïde.

n, n, la branche descendante des os pubis, qui

s'unit à celle des ischium.

D, D, D, l'os sacrum.

1, 2, 3, 4, les trous sacrés antérieurs.

o, o, o, la base du sacrum.

q, la pointe du sacrum.

E, le coccix.

F, la dernière vertèbre lombaire.

r, r, les apophyses transverses de la vertèbre dont il s'agit.

s, s, ligament qui va de l'apophyse transverse de la dernière vertebre, à l'angle de la lèvre interne de la crête des os des iles, indiqué par les lettres f f.

t, t, autre ligament qui descend de ces mêmes apophyses au bord supérieur des symphyses

sacro-iliaques.

G, G, le fémur, on l'os de la cuisse.

V, V, la tête du fémur reçue dans la cavité cotyloïde.

u, u, les trous ovalaires.

H, la symphyse des os pubis.

I, I, les symphyses sacro-iliaques.
K, la symphyse sacro-vertébrale.

### SECTION VIII.

De l'écartement des os du bassin dans l'accouchement.

53. Quelque solidement que soient articulés les os des iles et le sacrum entre eux, quelque multipliés que soient les moyens que la nature ait employés pour donner à cet ensemble la stabilité nécessaire au libre exercice des mouvemens du tronc et des extrémités inférieures, dont le bassin est en quelque sorte le centre, leurs symphyses peuvent néanmoins se relâcher, et s'affoiblir au point de jouir quelquefois d'une mobilité apparente; elles peuvent céder à l'impulsion des agens extérieurs. aux efforts même de l'accouchement, s'allonger ou se déchirer, et permettre aux os de s'écarter ; ce qui sembleroit, dans l'un et l'autre cas, devoir procurer plus de capacité au bassin, et préparer à l'enfant une issue plus facile. Telle est en effet l'opipion de la plupart de ceux qui ont écrit sur l'art des accouchemens depuis plus de deux mille ans. La sagesse divine, qui préside à tout, ne leur a point paru moins admirable dans cet écartement que dans la solidité, qu'il importoit d'ailleurs de donner aux symphyses du bassin; et, sans ce double bienfait de la nature, la femme, selon ces anteurs, n'auroit pu se transporter aussi commodément et aussi sûrement d'un lieu à l'autre, ni enfanter aussi facilement qu'elle le fait.

54. Tous les auteurs n'ont cependant pas eu la même idée de l'écartement accidentel des os du des auteurs bassin. Si les uns, admirateurs zélés des ressources

Opinions

de la nature, entièrement occupée de la conservation de la mère et de l'enfant, n'y ont trouvé qu'un effet digne de sa prévoyance; d'autres l'ont regardé comme un état morbifique; et plusieurs

en ont contesté jusqu'à la possibilité.

55. Telle a été, de tout temps, et telle est encore, en ce moment, la variété des opinions sur ce point. Il est bien certain que les os du bassin penvent s'écarter dans l'accouchement; mais cela n'arrive pas aussi constamment qu'on l'a cru, et l'expérience démontre même que cet écartement, loin d'être aussi commun, se rencontre rarement; qu'il n'est pas plus ordinaire à la suite d'un accouchement laborieux qu'après un accouchement naturel, ni chez la femme dont le bassin est vicié, que chez celle qui l'a bien conformé. Nous l'avons souvent recherché dans tous ces cas, par l'ouverture du cadavre, et à peine s'est-il présenté sur une seule femme de manière à ne laisser aucun doute sur son existence.

Causes prédisposantes de l'écartedu bassin.

. deurs

56. L'infiltration de la sérosité du sang dans le tissu ligamenteux des symphyses, doit être rede l'écarte-ment des os gardée comme la cause prédisposante la plus ordinaire de l'écartement des os du bassin : et tout ce qui peut donner lieu à cette infiltration en devient la cause éloignée. La pression que la matrice, chargée du produit de la conception, exerce pendant plusieurs mois de suite sur le tronc des vaisseaux qui se distribuent à ces symphyses, et sur ceux qui rapportent le sang et la lymphe des extrémités inférieures, ne peut seule produire cet effet; et pour qu'il ait lieu, il faut encore admettre une altération particulière des solides et des fluides qui rende ces derniers plus propres à s'infiltrer, et les premiers à se laisser pénétrer. Cette pression est à peu de chose près la même chez toutes les femmes dont le bassin est bien conformé, et cependant le relâchement des symphyses n'existe pas chez toutes au moment de l'accouchement : elle est plus forte chez les femmes qui sont enceintes de plusieurs enfans, chez celles dont le bassin offre peu de capacité, et néanmoins l'infiltration dont il s'agit n'est pas plus ordinaire dans ces sortes de cas que dans les antres. A l'examen du cadavre d'un assez grand nombre de femmes dont le bassin étoit singulièrement difforme, nous avons trouvé les symphyses aussi serrées que dans l'état naturel, quoique ces femmes fussent mortes peu de jours après l'accouchement, et qu'il y eût chez plusieurs une infiltration considérable dans toute l'étendue des extrémités inférieures, et des parties extérieures de la génération. Quelles que soient les causes éloignées du relâchement des symphyses, il n'en est pas moins la cause prédisposante la plus ordinaire de l'écartement des os du bassin; et il étoit déjà connu pour tel du temps de Severin Pineau. (Voyez ses Opuscules d'Anat. et de Physiolog.)

57. Si le relachement des symphyses, produit par l'infiltration de la sérosité dans leur tissu, est immédiates généralement regardé comme la cause prédispo- de l'écartesante de l'écartement des os du bassin, le gonflement des cartilages qui font partie de ces symphyses ne sauroit passer pour en être la cause immédiate : quel que soit le relâchement des ligamens, ces cartilages, qui incrustent l'extrémité des os pubiset les facettes articulaires des os desiles

et du sacrum, n'en présentent pas plus d'épaisseur. Ils ne peuvent donc pas agir comme autant de coins placés entre ces os, ainsi que le font les racines du herre qui croissent et s'étendent dans la fente des rochers, ou les coins de bois sec fiches dans les trous qu'on y a pratiqués à dessein d'en séparer de grosses masses (1). La structure des symphyses, mieux connue anjourd'hui, n'admet plus ces comparaisons ingénieuses; et l'explication du phénomène n'en devient pas, pour cela, plus difficile. Le coin qui écarte les os du bassin n'agit pas entre les extrémités de ces os, mais dans le cercle que forme leur ensemble, dans le bassin même: c'est la matrice chargée du produit de la conception, dans les derniers temps de la grossesse : et dans celui de l'acconchement, c'est la tête de l'enfant, poussée par l'action de la matrice et par celle des muscles abdominaux. Quelque grand que puisse être cet écartement en certaines occasions, on peut aussitôt remettre les os dans leur contact naturel, et rendre les symphyses aussi étroites, mais non pas aussi solides qu'elles étoient primitivement; ce qui ne pourroit avoir lieu si les cartilages étoient tuméfiés, comme on l'a publié. L'erreur de quelques auteurs sur la plus grande capacité du bassin et le plus grand contour des hanches chezles femmes, même qui n'onteu qu'un seul enfant, est une suite de la première, et ne vient que de l'idée où l'on étoit que les cartilages

<sup>(1)</sup> Voyez Mémoires de l'Académie royale de chirurgie, tome IV. Dissertation sur l'écartement des os du bassin, par M. Louis.

qui font partie des symphyses se tuméficient pendant la grossesse; rien n'est plus absurde et

plus faux que cette assertion

58. L'écartement qui se fait accidentellement Rupture des au moment de l'accouchement n'est pas toujours symphyses. la suite du relâchement et de l'allongement du tissu ligamenteux des symphyses. Peu disposées à prêter ainsi dans quelques cas, où les obstacles au passage de l'enfant sont très grands et les efforts qui tendent à l'expulser très soutenus, ces symphyses penvent aussi se déchirer : ce qui permet aux os de s'écarter bien davantage qu'ils ne l'eussent fait à l'occasion du simple relâchement de leurs ligamens. Mais alors si le passage en devient un peu plus libre, les suites en sont aussi bien plus fâcheuses; comme elles sont les mêmes, à pen de chose pres, que celles qu'on à souvent observées après la section de la symphyse du pubis, nous en ferons mention à l'article de cette nouvelle opération, où nous rapporterons quelques exemples de la rupture dont il s'agit. Pour quele motrupture que nous employons ici ne la isse aucune prise à l'erreur, nous ajouterons que ce n'est pas la symphyse des os pubis proprement dite qui se déchire, car aucun effort ne peut rompre ce tissu ligamenteux; la symphyse se détache de

l'un des os, et en laisse la substance à nu. 59. Les efforts naturels de l'accouchement suffisent en quelques cas pour l'opèrer, mais plus souvent elle n'est due qu'à ceux d'un accouchement laborieux, à l'action du levier ou du forceps: on l'a observée aussi à la suite d'une percussion extérieure, ou d'une chute.

Erreur de la plopart des auteurs sur l'écartement des os du bas-

60. En se faisant illusion sur le principe de cet écartement, quelle qu'en soit la cause, on a di nécessairement errer dans les conséquences qu'on en a déduites. On s'est tellement persuadé qu'il avoit lieu dans tous les accouchemens, qu'on a cru qu'il y devenoit absolument nécessaire, et que sans lui bien des femmes ne pourroient se délivrer qu'avec beaucoup de peine, et d'autres point du tout. « Ce seroit en vain, dit Severin » Pineau, que le col de la matrice et les autres » parties molles se dilateroient pour le passage de » l'enfant, si les os ne pouvoient s'écarter (1): » autrement, ajoute Paré, l'enfant ne pourroit » passer par une voie aussi étroite (1). »

61. S'étant ainsi abusé sur la nécessité et les prétendus avantages de cette diduction, il a fallu compter avec Fernel (3), parmi les causes de l'accouchement difficile et laborieux, larésistance naturelle des symphyses, et surtout la sécheresse et la rigidité que l'âge y apporte nécessairement: l'on a attribué à l'état de ces symphyses des obstacles qui ne dépendoient que de la résistance du col de la matrice et des parties extérieures; on a recommandé de les humecter et de les relâcher par l'usage des bains, des cataplasmes, des linimens, des fomentations, etc.; mais que peuvent de pareils moyens, quand le canal du bassin trop étroit s'oppose à l'accouchement?

62. Quelqu'un de bonne foi oseroit-il assurer

<sup>(1)</sup> Opusc. physiolog. et anatom., lib. II.

<sup>(2)</sup> Lib. XXIV, cap. XIII. (3) Patholog., lib, VI, cap. XVI.

qu'il a obtenu une seule fois de ces moyens l'effet qu'il en attendoit, et qu'il a favorisé de cette manière des accouchemens qui n'auroient pu être terminés que par l'opération césarienne, comme on l'a publié si souvent (1)? Nous nous serions dispensé de faire connoître l'illusion qu'on s'est faite à cet égard, si elle n'avoit entraîné quelques praticiens dans une erreur d'une bien plus grande conséquence (2), que l'intérêt de l'humanité et la gloire de l'art nous forcent de relever et de détruire, s'il est possible. Pour apprécier tous ces moyens et fixer le degré de confiance qu'on devroit v avoir, en supposant qu'ils puissent opérer le relâchement des symphyses du bassin, il faut déterminer l'amplitude que peut donner à celui-ci l'écartement des os qui le constituent.

63. Les os pubis ne peuvent s'éloigner l'un de l'autre, que la circonférence du bassin n'en soit pliation que augmentée; c'est un fait si positif, que le moindre l'écartement doute à cet égard seroit une preuve d'ignorance des os du basou de mauvaise foi : mais de combien le diamètre sin. en devient-il plus grand? Si cette circonférence étoit parfaitement ronde, chaque diamètre qu'on y pourroit imaginer recevroit un tiers de cette ampliation; mais comme elle est en général d'autant plus elliptique que le bassin s'éloigne dayantage de son état naturel, tous ces diamètres ne s'accroissent pas dans les mêmes proportions, et

(2) Voyez le chap, de la section du pubis, tom. II.

<sup>(1)</sup> Dissertation sur l'écartement des os du bassin, déjà citée; par M. Louis.

il n'y a, pour ainsi dire, que le transversal qui en

devienne plus étendu.

64. L'augmentation de celui qui va de devant en arrière, ou du sacro-pubien, se réduit presque à zéro, quand l'écartement est médiocre. Des expériences multipliées ont fait voir que les os pubis devoient s'éloigner au moins d'un pouce, pour procurer deux lignes de plus à ce diamètre, tandis que le transversal s'accroît de six lignes. et souvent au-delà.

Des cas où cet écartement paroitroit avoir

lité

65. Le bassin étant déjà plus large qu'il le faut pour l'accouchement, chez la plupart des femmes, l'écartement dont il s'agit ne sauroit être un avanquelque uti- tage pour elles, et rendre leur délivrance plus facile. Loin de le regarder, avec quelques auteurs tant anciens que modernes (1), comme un bienfait de la nature, il faudroit le considérer chez ces femmes comme une nouvelle source d'inconvéniens; car d'un côté nous voyons que la trop grande largeur du bassin les expose à nombre d'accidens(2), et de l'autre, qu'il en est beaucoup qui sont inséparables de l'écartement et de la mobilité des os qui forment cette cavité: au lieu de favoriser l'accouchement dans tous ces cas, il le rend plus pénible et plus douloureux, comme l'observation nous l'a démontré (3). Si on devoit en attendre

<sup>(1)</sup> Voyez la Dissert. déjà citée sur l'écartement des os du bassin,

<sup>(2)</sup> Voyez § 86 et 87.

<sup>(3)</sup> Une femme de la meilleure complexion et d'un âge moyen, qui étoit accouchée de ses premiers enfans avec tant de promptitude que nous avions eu à peine le temps de nous rendre

quelques avantages réels, à ne le considérer encore que sous le rapport du passage de l'enfant, ce ne seroit qu'à l'égard des femmes dont le bassin est vicié, et seulement de celles où le défaut de largeur, qui rend l'accouchement impossible, n'est que de deux lignes au plus; puisqu'un pouce d'écartement ne peut procurer que deux lignes d'accroissement au petit diamètre du détroit supérieur (Voyez le § 64), qui est presque toujours celui d'où naissent les plus grands obstacles à la sortie de cet enfant. Si l'on ne doit attendre d'un écartement d'un pouce, qui n'a janiais eu lieu entre les os pubis, sans que leur symphyse ne se soit déchirée, que deux lignes d'accroissement dans la direction du petit diamètre du détroit supérieur, qu'obtiendra-t-on d'un écartement toujours beaucoup moindre, et si peu apparent chez la plupart des femmes, qu'on pourroit douter de son existence? Loin que ce diamètre en devienne plus grand, le cercle du bassin n'en paroît pas même augmenté. L'examen d'un grand nombre de

auprès d'elle, quoique peu éloignée, ressentit, dès les derniers mois de sa grossesse, des douleurs aigués dans les symphyses du bassin, qui rendirent sa marche incertaine, pénible, même claudicante. Ces douleurs, supportables alors, devinrent si inquiétantes et si vives dans le moment de l'accouchement, et surtout pendant les efforts que cette femme essayoit de faire pour accelérer sa delivrance, que rien ne put l'engager à soutenir ces derniers, ni la détourner de l'attitude qu'elle avoit prise machinalement, pour relâcher toutes les puissances musculaires qui s'attachent au bassin : ce qui rendit l'accouchement plus long et plus douloureux que les précèdens, quoique l'enfant fut beaucoup plus petit que les premiers.

femmes mortes en conches, montre que l'écartement dont il s'agit s'étend on ne peut plus rarerement jusqu'à deux lignes; et nous ne l'avons trouvé qu'une seule fois au-dessus de ce terme (1).

66. Mais en supposant que l'art puisse procurer un écartement d'un pouce entre les os pubis, sans diviser leur symphyse, ce qui est impossible, quel est le praticien qui oseroit affirmer sans crainte de se tromper, que le volume de la tête de l'enfant ne surpasse que de deux lignes l'étendue du petit diametre du détroit supérieur? S'il est difficile d'apprécier au juste le degré d'ouverture du bassin, il est encore bien plus difficile de juger de la grosseur de la tête de l'enfant. Ce n'est qu'en prenant le terme moyen, entre les plus grosses et les plus petites, qu'on établit ordinairement le rapport de ses dimensions avec celles du bassin; mais un à-peu-près dans le cas supposé ne peut tenir lieu de la précision qui seroit nécessaire.

67. On voit très clairement, d'après ces réau'on doit flexions, ce qu'on doit penser des moyens proposés par Severin Pineau, dans les vues de favoriser l'ampliation du bassin; ainsi que de l'opinion des accoucheurs qui se vantent d'avoir délivré par

avoir des moyens proposés pour favoriser cet écartement.

Opinion

<sup>(1)</sup> Le relàchement de la symphyse des os pubis étoit si grand, qu'on pouvoit les écarter de quatorze lignes et les remettre de même dans leur contact naturel. Le bassin étoit des plus grands, et le cadavre entièrement putréfié. La femme étoit morte depuis trois semaines, mais peu d'heures après l'accouchement, puisque la matrice ne s'étoit nullement contractée sur elle-même, et n'avoit pas expulsé la totalité de l'arrièrefaix

ces movens des femmes qui n'auroient pu l'être

que par l'opération césarienne.

68. La proscription de la section de la symphyse du pubis, quoique pratiquée plusieurs fois depuis 1777 avec toute l'apparence du succès que son auteur pouvoit désirer, paroît une conséquence inévitable de ces mêmes réflexions : cette opération n'étant que le fruit de l'opinion qu'ont embrassée des personnes instruites, mais trop crédules, touchant les prétendus avantages de l'écartement spontané des os pubis. (Vorez la

suite de cet ouvrage.)

69. Si nous avons démontré l'inutilité de l'écartement le plus ordinaire des os du bassin, quoique fort rare d'ailleurs, combien de fois l'expérience n'en a-t-elle pas fait connaître le danger? Quand même il seroit au pouvoir de l'art de procurer cet écartement sans couper la symphyse ; quand cet écartement pourroit en quelques cas faire cesser l'obstacle à la sortie de l'enfant, les suites de celui qui s'est fait spontanément ont-elles toujours été assez heureuses pour nous autoriser à lui donner la préférence sur d'autres moyens également propres à faire disparoître cet obstacle, et presque toujours exempts de graves inconvéniens, soit pour la mère, soit pour l'enfant?

70. Lorsque cet écartement s'est fait brusquement, des douleurs aigues dans les lieux qui se de la diducsont entr'ouverts, l'impossibilité de marcher et du bassin, et quelquefois même de remuer les extrémités infé- des moyens rieures, l'inflammation, la fièvre, les dépôts, la carie, la mort, en ont été les tristes suites. Lors- en pareil cas.

Des suites tion des os curatifs qui

38 L'ABT

qu'il ne vient que du relâchement des symphyses, et qu'il n'est que léger, si les suites en sontmoins fâcheuses, puisqu'une marche chancelante et douloureuse est tout ce qui l'accompague, il ne donne aucune amplitude de plus au bassin.

71. Si les symphyses relâchées se raffermissent à la longue, si les os du bassin, chez la plupart des femmes, reprennent leur première stabilité, si la claudication disparoît, combien de fois n'aton pas remarqué aussi que rien de tout cela, n'avoit lieu, que l'impuissance de marcher, et même de remuer les cuisses et les jambes, sans éprouver les plus vives douleurs, avoit subsisté

pendant des années entières!

72. On seroit dans l'erreur si on se persuadoit qu'une pareille impuissance et de pareilles douleurs dénotent toujours de grands désordres dans la jonction des os du bassin. Nous sommes convaincu que ces accidens peuvent être la suite d'un très petit écartement et de la plus légère vacillation des os des iles. Une femme auprès de laquelle nous fûmes appelé étoit détenue au lit depuis dix mois, en proie aux plus vives douleurs dans la jonction des os pubis et dans celle de l'un des os des iles avec le sacrum, toutes les fois qu'elle essayoit de remuer les extrémités inférieures, quoique rien ne pût nous faire connaître l'écartement de ces symphyses : on observoit au plus un peu de mobilité dans celle du pubis. L'accident s'étoit annoncé au moment de l'accouchement, et l'on accusoit la sage-femme d'avoir luxé ces os. La claudication qui résulte du relâchement des symphyses du bassin, quand elles ne se raffermissent pas, n'est pas toujours aussi pénible, il est vrai; si la femme éprouve de la douleur dans les premiers temps, toutes les fois qu'elle essaie de marcher, elle en ressent moins dans la suite, parce que les parties qui constituent ces symphyses s'accoutument au tiraillement qui naît de la mobilité des os.

73. D'après ces observations, l'écartement des os du bassin ne paroîtra qu'un accident de plus. et quelquefois un accident très grave, puisqu'il peut influer sur les suites des couches, même sur la vie de la femme, ou rendre son existence longtemps incommode. Les topiques astringens, les fumigations aromatiques, les bains froids, même à la glace, sont les movens qui conviennent le mieux dans le cas de simple relâchement, pour redonner aux symphyses la force qu'elles ont perdue; mais on ne doit en commencer l'usage. qu'après le temps des couches, dans la crainte de supprimer l'écoulement des lochies. En attendant ce moment, on prescrit le repos et on fixe les os du bassin par un bandage convenable, si la circonstance l'exige (1). Les indications sont diffé-

<sup>(1)</sup> Quelques tours de bande, étroitement serrés sur le bas-in, suffirent chez une femme qui étoit accouchée depuis dixhuit ou vingt jours, pour la mettre dans le cas de marcher dans sa chambre, quoique auparavant elle ne pût se remuer dans le tis ann de grandes douleurs; on n'employa point d'autres moyens, que ce bandage. Une autre femme accouchée depuis neuf mois, ayant fait usage sans succès de topiques astringens et de fumigations aromatiques, ne recouvra la faculté de marcher librement qu'au moyen des bains froids et presque à la glâce.

rentes et bien plus urgentes dans le cas de rupture des symphyses : il faut prévenir l'inflammation et ses suites, ouvrir les dépôts quand ils se manifestent, traiter les caries qui en proviennent quelquefois, etc.; heureux quand la femme en est quitte à ce prix.

### SECTION IX.

De la division du bassin et de ses dimensions naturelles.

Division du 74. Un rebord le plus souvent elliptique, rarebassin.

ment circulaire, et quelquefois d'une figure irrégulière, mais toujours plus ou moins incliné de derrière en devant, divise la cavité du bassin en deux parties, dont une très évasée en forme comme le bord ou le pavillon, et l'autre le fond.

Du grad 75. La première, qu'on désigne ordinairement bassin et de sous le nom de Grand bassin, évasée sur les côtés ses dimeners et très échancrée en devant, a communément huit à neut pouces de largeur, prise de l'épine antérieure et supérieure d'un os des iles à celle de l'autre, et trois à quatre de profondeur. On y voit en arrière la saillie des verièbres lombaires et sur les côtés les fosses iliaques. Cette partie n'est pas la plus intéressante à connoître relativement à l'accouchement.

Du petit

76. La seconde partie du bassin forme une
espèce de canal dont l'entrée et la sortie ont un
peu moins de largeur que le milieu; ce qui fait
qu'on y a distingué deux détroits et une excavation.

77. Le détroit supérieur, qu'on peut aussi appeler détroit abdominal, n'est en quelque sorte supérieur. que le rebord dont il est parlé au § 74: c'est l'espèce de cercle qui forme l'entrée du canal (Vorez pl. 11). Sa forme n'est pas constamment la même, ainsi qu'on l'a déjà remarqué. Sa pente, ou son obliquité de derrière en devant, qu'un accoucheur du premier ordre a fixée de trente-cinq à quarante degrés ( Voyez Levret ), ne peut être connue au juste, parce qu'elle est un peu diffé-

rente dans chaque sujet.

78. Pour déterminer plus exactement l'étendue de ce détroit, il est nécessaire d'y remarquer plu- mensions. sieurs diamètres. Le plus petit, dont la longueur est en général de quatre pouces, s'étend du milieu de la saillie du sacrum à la partie supérieure et interne de la symphyse du pubis : on peut le nommer sacro-pubien. Le plus grand passe d'un côté à l'autre du détroit, et a, pour l'ordinaire, un pouce de plus que le précédent. Les autres, au nombre de deux, s'étendent diagonalement du fond de l'une des cavités cotyloïdes, à la jonction sacroiliaque opposée, en traversant obliquement le détroit, ce qui leur a fait donner le nom de diamètres obliques; ils ont ordinairement six lignes de plus que le sacro-pubien, et six lignes de moins que le diamètre transversal. Ces deux derniers coupent le bassin à angles droits, et les diamètres obliques divisent ces angles en aigus.

79. La longueur respective de ces diamètres, considérée d'ailleurs par rapport à l'acconchement, n'est pas telle que nous venons de l'indi-ties parquer; les parties molles qui se trouvent dans le intérieures.

qu'y appor-

bassin, y apportant quelques changemens. Ils perdent tous également de leur longueur, à cause de l'épaisseur du col de la matrice, toujours peu considérable dans son extrême développement, puisqu'elle ne surpasse pas alors celle de trois ou quatre feuilles de papier ordinaire; mais il n'en est pas de même par rapport aux muscles qui se trouvent dans le bassin. Le grand diamètre ou le transversal est presque le senl que les psoas diminuent dans leur trajet, et ils le font plus ou moins selon leur grosseur individuelle, et que le détroit est d'une forme plus elliptique ou plus arrondie: mais ils le diminuent toujours assez pour que ce diamiètre paroisse au premier coup d'œil un peu plus court que les autres. Si ces muscles font perdre quelque chose aux diamètres obliques du côté de leur extrémité postérieure, cela n'empêche. pas que ces diamètres ne restent les plus grands, et qu'on ne doive les considérer comme tels relativement à l'accouchement, excepté dans quelques bassins viciés.

Du détroit inférieur.

80. Le détroit inférieur ou périnéal, en général plus petit et de figure moins régulière que le supérieur, n'est pas entièrement formé, comme celuici, de parties osseuses; son bord, que trois larges et profondes échancrures rendent inégal, étant complété en arrière et sur les côtés par les ligamens sacro-ischiatiques, et décrivant en devant une espèce de cintre appelé arcade du pubis De ses di- ( Voyez pl. 111 ). On doit y remarquer cependant autant de diamètres que dans le premier; leur longueurest communément d'environ quatre pouces.

Quoique le transversal ou celui qui s'étend d'un

mensions.

ischium à l'autre soit assez souvent un peu plus étendu que celui qui va de la pointe du coccix au bas de la symphyse du pubis, il doit passer pour le plus petit, relativement à l'accouchement, parce que le dernier s'augmente ou peut s'augmenter dans la proportion que la pointe du coccix s'éloigne du pubis. Il est très utile, d'après cette obser- De leur rapvation, de se rappeler que le grand diamètre du port avec détroit inférieur est parallèle au plus petit du dé-troit supétroit supérieur, et qu'il croise le plus grand de ce rieur. même detroit à angle plus ou moins aigu; parce que cette remarque est importante pour l'explication de quelques uns des phénomènes de l'accouchement ordinaire, et le devient infiniment plus dans la pratique des accouchemens difficiles. En la mettant à profit, dans bien des cas, le doigt seul, méthodiquement dirigé, peut faire disparaître des obstacles qu'on aurait eu peine à surmonter avec les instrumens, ou qu'on ne surmonterait avec ces moyens qu'en exposant l'enfant à de grands inconvéniens, comme on le remarquera dans la suite.

81. La partie moyenne du bassin est un peu plus large de devant en arrière que ne le sont les bassin, et de détroits; et cette disposition, qui provient de la sa largeur, courbure du sacrum, est autant favorable à l'accouchement que l'excès ou le défaut de la même courbure peuvent lui être contraires. D'un côté. elle diminue les frottemens multipliés et longtemps continués que la tête de l'enfant auroit nécessairement éprouvés si le bassin avait en partout la même largeur; et de l'autre elle prévient les effets de la forte pression des nerfs sacrés que

De l'exca-

la forme aplatie du sacrum auroit rendue inévitable pendant tout le trajet de cette tête.

De sa haufondeur.

82. La cavité du bassin n'est pas également teur ou pro- profonde partout; elle a pour l'ordinaire quatre à cinq pouces de profondeur en arrière, trois pouces et demi ou environ sur les côtés, et au plus dix-huit lignes en devant.

De l'arcade du pubis.

83. L'arcade du pubis ne mérite pas moins d'attention que les parties que nous venons de décrire, puisque sa forme et ses dimensions peuvent également influer sur le mécanisme de l'accouchement. Cette arcade, qui est arrondie dans sa partie supérieure et large de quinze à vingt lignes seulement, s'augmente insensiblement en descendant, de sorte que ses jambes sont écartées de plus de trois pouces et demi en en bas, et même de quatre pouces, si l'on prend pour base la ligne qui passe par le diamètre transversal du détroit inférieur; sa hauteur est d'environ deux pouces.

Del'ave du bassin.

84. L'axé du bassin est difficile à déterminer avec précision, parce qu'une même ligne ne peut traverser le centre des deux détroits, et que d'ailleurs celle qu'on assigneroit comme telle ne pourroit être exactement la même dans chaque sujet ni dans toutes les attitudes du corps.

L'axe du détroit supérieur paroît presque autant incliné de devant en arrière, que ce détroit l'est en sens contraire; une de ses extrémités passant au-dessous de l'ombilic, et l'autre tombant sur la partie movenne et inférieure du sacrum. L'axe du détroit inférieur doit être considéré relativementà l'accouchement, comme passant au centre de l'ouverture du vagin, dilatée par la tête de





l'enfant : sa direction alors est tellement inclinée de derrière en devant, que son extrémité supérieure semble traverser le bas de la première fausse vertèbre du sacrum, et qu'il croise l'axe du premier détroit en formant un angle très obtus.

### Explication de la deuxième planche.

Cette figure représente l'entrée ou le détroit supérieur d'un bassin bien conformé, réduit à la moitié de ses dimensions naturelles.

a, a, les fosses iliaques.

(b) l'angle sacro-vertébral ou la saillie du sacrum. (c) la dernière vertèbre lombaire.

(d, d) les parties latérales de la base du sacrum.

(e, e) les symphyses sacro-iliaques.

(f, f) le dessus des cavités cotyloïdes. g, la symphyse du pubis.

(Les lignes indiquent les différens diamètres du détroit supérieur.

(A, B) diamètre antéro-postérieur, ou petit

diamètre.

(C, D) diamètre transversal ou grand diamètre.

(E, F) diamètre oblique, qui s'étend de la cavité cotyloïde gauche à la jonction sacro-iliaque droite.

(G, H) diamètre oblique, qui va de la cavité cotyloïde droite à la symphyse sacro-iliaque gauche.

# Explication de la troisième planche.

Cette figure représente le détroit inférieur d'un bassin bien conformé, réduit à la moitié de sa grandeur naturelle.

a, a, la face externe des os des iles.

b, b, les épines supérieures et antérieures des os des iles.

 c, c, les épines antérieures et inférieures des os des iles.

d, d, les cavités cotyloïdes.

e, e, les trous ovalaires et les ligamens obturateurs.

f, f, les tubérosités ischiatiques.

g, g, les os pubis.

h, h, h, les branches des os pubis et ischium réunies. i, i, le sacrum.

k, le coccix.

l, l, les ligamens sacro-ischiatiques.

m, la symphyse des os pubis.

n, n, l'arcade des os pubis.

(Les lignes indiquent les diamètres du détroit inférieur.)

(A, A) le diametre antéro-postérieur ou grand diamètre.

(B, B) le diamètre transversal, ou petit diamètre.

(C, C) (D, D) diamètres obliques.



Troisiene Planche



## SECTION X.

Des vices de conformation du basssin , considérés relativement à l'accouchement.

85. Les différens états dans lesquels les dimensions du bassin s'éloignent assez de celles que nous vaise conforvenons de décrire, pour troubler l'ordre naturel bassin, et de de l'accouchement, et le rendre plus ou moins dif- ses espèces. ficile, ou pour influer sur le bien-être de la femme, doivent passer pour autant de vices de conformation : ils consistent tous dans l'excès ou le défaut de largeur de cette cavité. Ces vices principaux peuvent affecter toutes les parties du bassin ou une seule; et souvent l'un d'eux est une suite de l'autre, on provient de la même cause; c'està-dire que l'un des détroits se trouve plus grand, par la même raison que l'autre est devenu plus petit, etc. Leurs nuances sont si multipliées, que ce serait en vain qu'on se promettroit de les distinguer toutes par le toucher. Nous ne parlerons que des plus essentielles à remarquer.

86. Il semble d'abord que l'accouchement devroit être d'autant plus heureux que le bassin est largeur du plus large, parce que la tête de l'enfant doit y bassin. éprouver moins de frottemens dans son passage, qu'il faut moins d'efforts pour l'expulser, et que le travail en est moins douloureux. Quoique cela soit généralement vrai, cependant l'expérience n'a que trop souvent appris que ce foible avantage se pavoit chèrement par de longues incommo-

dités, soit avant, soit après l'acconchement : de sorte qu'on ne sauroit regarder le bassin le plus spacieux comme le plus grand bienfait de la nature, relativement à cette importante fonction. Les femmes qui jouissent d'une conformation en apparence aussi favorable sont plus exposées que les autres aux effets de l'obliquité de la matrice et à sa descente, surtout dans le temps de l'accouchement, où ce viscère, déjà chargé du poids de l'enfant, est soumis entièrement à la force expultrice des muscles abdominaux. Peu retenue par ses ligamens chez les femmes qui ont eu déià quelques enfants, la matrice, habituellement plus basse, descend encore dans les premiers temps des grossesses subséquentes, jusqu'à ce qu'elle soit assez développée pour s'appuyer sur la marge du bassin; ce qui n'a lieu qu'après les quatre ou cinq premiers mois. Avant ce temps, elle pèse sur l'extrémité du rectum; elle gêne autant par son poids que par son volume la sortie des matières stercorales et des urines, ainsi que le libre cours du sang dans les vaisseaux veineux qui traversent le bassin : ce qui donne lieu souvent au développement de plusieurs accidens, quelquefois assez graves. S'ils s'évanonissent en partie vers le milieu de la grossesse, ils reparoissent à la fin, parce que la tête de l'enfant s'engage de bonne heure dans le bassin, et agit, en se développant, sur les mêmes parties, comme le faisoit auparavant la totalité de la matrice. Si l'on ajoute à ces accidens ceux qui penvent résulter d'un accouchement trop prompt et trop facile, on ne sera pas étonné de ce que nous comptons l'excès d'amplitude du

bassin parmi les vices de conformation de cette cavité.

87. Il est aisé, à la vérité, de prèvenir quelques Moyens de uns de ces accidens, et de remédier aux autres ; prévenir les mais il en est aussi auxquels on ne saurait s'oppo- premier vice, ser. On remédie à la chute de la matrice et aux ou d'y reméaccidens qui en dépendent, au moyen d'un pes-dier. saire convenable. On maintient ce viscère de même dans sa position naturelle, quand il en a pris une défavorable. On empêche qu'il ne sorte en partie dans le moment de l'accouchement, en faisant garder une position horizontale à la femme, en lui recommandant de ne pas faire valoir ses douleurs, c'est-à-dire de ne faire aucun effort, si ce n'est pendant que l'accoucheur soutient du bout de deux doigts ou d'un seul le bord de l'orifice de la matrice, jusqu'à ce que la tête en soit sortie, et en prenant garde qu'il ne soit entraîné par les épaules de l'enfant, en opérant l'extraction du tronc.

88. Quand le col de la matrice, chargé de la tête de l'enfant, est tellement descendu au-dessous de la vulve que cette tête paroît entièrement hors du bassin, si l'orifice est bien dilaté ou disposé à s'ouvrir aisément, il faut commencer par extraire l'enfant avec les précautions convenables, pour ne point aggraver le mal déjà existant; et alors la matrice, diminuant de volume, rentre facilement. Lorsque les choses sont moins avancées, ou l'orifice moins ouvert, on repousse d'abord ce qui est sorti, et l'on se conduit comme il a été dit au § 87, c'est-à-dire qu'on soutient le col de la matrice jusqu'à ce que l'enfant en soit dégagé.

89. Les accidens qui n'ont d'autres causes éloignées que la trop grande capacité du bassin, sont en général bien moins fâcheux et plus faciles à éviter que ceux qui proviennent de l'étroitesse ou du défaut de largeur de ce canal; ce dernier vice de conformation pouvant influer tout à la fois sur la vie de la mère et sur celle de l'enfant. en s'opposant à l'accouchement ou en le rendant extrêmement difficile.

bassin.

Défaut de qu. L'étroitesse du bassin, considérée par rapgrandeur du port à l'accouchement, doit être distinguée en relative et en absolue. La première vient du volume extraordinaire de la tête de l'enfant, ou de sa mauvaise position, et la seconde tient à la conformation même du bassin. Pour fixer au juste les degrés variés de l'une et de l'autre espèce, et déterminer les suites qu'elles peuvent avoir, il faudroit qu'on pût reconnoître exactement à priori l'étendue du bassin qui en est affecté, ainsi que le volume et la solidité de la tête qui doit y passer. Comme il est impossible surtout d'apprécier la grosseur de celle-ci, nous la supposerons constamment de trois pouces six lignes de diamètre, d'une protubérance pariétale à l'autre, pour établir quelques données générales. Défaut de 91, L'étroitesse absolue, la seule dont nous par-

largeur abso- lerons ici, se rencontre rarement dans toutes les

bassin.

lue, et de la manière dont parties du bassin en même temps : le plus souvent il affecte le elle n'affecte qu'un détroit, et assez communément, dans ce cas, l'autre détroit est d'une forme et d'une largeur naturelles, s'il ne s'en trouve pas un peu plus grand que de coutume. Ce vice est plus fréquent dans le détroit supérieur que dans

51

l'inférieur, et on remarque que c'est presque toujours de devant en arrière qu'il affecte ce détroit; rès rarement on le voit selon le diaînètre transversal, et quelquefois il n'a lieu que d'un seul côté. Le contraire s'observe à l'égard du détroit inférieur, car le plus ordinairement ce sont les tubérosités ischiatiques qui sont trop rapprochées.

92. Il est aisé d'expliquer pourquoi le détroit supérieur est plus souvent mal conformé que le détroit inférieur, et comment c'est presque toujours de devant en arrière qu'il manque de largeur, relativement à l'accouchement. Si l'on considère la direction des forces qui agissent sur le bassin des enfans rachitiques, dont les os sont en même temps plus mous et liés moins étroitement entre eux que dans l'état naturel, on verra que là majeure partie de ces forces tend à porter la base du sacrum en avant, et les os pubis en arrière. Soit que l'enfant reste debout ou assis, si l'on fait attention à la direction de la colonne épinière, on s'apercevra que le poids du corps doit pousser insensiblement la base du sacrum vers les os pubis; et qu'il agit de même sur le fond des cavités cotyloides qui servent de point d'appui aux extrémités inférieures, lorsque l'enfant est debout ou lorsqu'il marche. Les os pubis surtout, spécialement dans ces derniers cas, doivent être poussés vers le sacrum, mais de manière cependant que leur extrémité postérieure se rapproche souvent un peu plus de la saillie que décrit la base de celui-ci, que ne le fait leur extrémité antérieure ou leur symphyse. Si le détroit supérieur n'offre pas constama ment la même forme dans tous les bassins viciés, 50

s'il présente quelquefois plus de largeur d'un côté que de l'autre; si l'une des cavités cotyloïdes est plus près de la saillie du sacrum, tandis que l'autre en est moins rapprochée; si la symphyse du pubis se détourne en plusieurs cas de la ligne qui partageroit le corps en deux parties égales selon sa longueur, c'est que le vice rachitique n'influe pas également sur tous les os du bassin. c'est qu'il n'altère pas également toutes leurs jonctions, et que l'attitude que prend l'enfant, soit en marchant ou en restant assis, etc., change un peu la direction des forces comprimantes dont nous venons de parler. Le poids du corps peut altérer également la forme du détroit inférieur, mais diversement, selon l'attitude la plus ordinaire de l'enfant, et la direction que prend la colonne épinière. S'il reste assis, par exemple, le sacrum en deviendra plus courbé et le détroit plus resserré de devant en arrière : dans cette attitude, s'il se penche habituellement d'un côté, l'une des tubérosités sciatiques se déjettera en dedans; l'os des iles s'en trouvera plus élevé, etc. L'action des muscles qui s'attachent au bassin, la pression des vêtemens et celle que les bras de la nourrice ou de la gouvernante de l'enfant exercent sur cette partie, contribuent aussi en quelque chose aux difformités dont nous parlons; mais bien moins que le poids du tronc: d'où l'on voit de quelle importance il est de faire garder le lit aux enfans rachitiques et de les laisser en liberté, au lieu de les contraindre de marcher, de rester assis ou de les avoir toujours dans les bras, comme on le fait presque partout.

93. Les écarts de la nature ne présentent pas moins de variétés dans les dimensions du bassin mal conformé que dans le contour de ses détroits. Si le diamètre qui s'étend du pubis au milieu de la saillie que décrit la base du sacrum, n'est en défaut que de plusieurs lignes sur quelques bassins, sur d'autres il l'est de plusieurs pouces, et en conserve à peine un seul de longueur. Les nuances intermédiaires de ce défaut de développement se remarquent plus fréquemment que ces deux extrêmes, et le dernier de ceux-ci n'est jamais aussi grand dans le détroit inférieur que dans le supérieur. L'on a vu des bassins où la distance du pubis au sacrum supérieurement n'étoit que de six à huit lignes, et même au-dessous: nous en conservons un où elle n'est que de trois à quatre lignes du fond de la cavité cotyloïde droite à la saillie du sacrum; et sur un autre qui fait également partie de notre collection, cette saillie n'est éloignée que de quatorze lignes de la symphyse du pubis. L'on ne connoît point d'exemples qui attestent que le détroit inférieur se fût trouvé aussi resserré: celui que cite M. Herbiniaux, chirurgien de Bruxelles, observation VII°, étant démenti par le fait même, puisque la femme était à sa sixième couche, et qu'il la délivra au moyen du levier, ce qui eût été impossible si le diametre transversal du détroit inférieur n'avoit eu qu'un demi-pouce, comme l'a publié ce chirurgien (1).

<sup>(1)</sup> Voyez l'ouvrage de M. Herbiniaux, pag. 264 et sui-

04. Si l'on compare les dimensions de la tête de l'enfant à celles d'un bassin bien conformé, on voit que ce dernier pourroit avoir quelques pouces de développement de moins, et conserver encore celui qui est nécessaire à la facilité de l'acconchement. Une tête de volume ordinaire n'offrant, dans son passage à travers ce canal, quand elle est bien dirigée, qu'une circonférence de dix pouces et un quart à dix pouces et demi, n'exige qu'un pareil développement. En partant de ce principe, il faudra fixer le premier degré d'étroitesse du bassin à trois pouces et demi et même un peu au dessous, pour chaque diamètre, surtout pour le plus petit, tant du détroit supérieur que du détroit inférieur; et les autres degrés, depuis cettelargeur jusqu'à celle que nous avons annoncée au paragraphe précédent.

Effets de l'étroitesse du bassin.

05. La difficulté de l'accouchement, toutes choses étant bien disposées d'ailleurs, et la tête de l'enfant d'une solidité ordinaire, est en général d'autant plus grande que l'étroitesse du bassin est plus considérable. Quand ce vice ne laisse que trois pouces et demi pour petit diamêtre, l'accouchement en devient plus long et plus pénible, parce que les frottemens que la tête éprouve en passant à travers le bassin sont plus multipliés et plus forts. Si les obstacles sont plus considérables lorsque le bassin n'a que trois pouces un quart de petit diamètre, ils n'en deviennent pas toujours insurmontables aux agens naturels de l'accouchement, et la femme peut encore se délivrer seule, malgré la plus grande disproportion qui existe entre le diametre de la tête de l'enfant et celui du bassin. La femme peutencore jouir de cet avantage dans le cas où le diamètre du bassin n'aurait que trois pouces, même trois pouces moins un quart, comme nous l'avons observé plusieurs fois. Mais ces accouchemens naturels ne doivent être considérés que comme des exceptions à la règle: la souplesse des os du crâne de l'enfant, plus grande que d'ordinaire au terme de la naissance, ayant favorisé l'allongement de la tête et le changement de forme nécessaire à son passage, show more no months on some as he sh

96. Des exemples bien plus extraordinaires viennent à l'appui de ces premières observations, et nous font connoître jusqu'à quel point la nature sait prévenir par de nouveaux écarts les suites fâcheuses que pourroit avoir la mauvaise conformation du bassin: la souplesse du crâne, plus grande encore que nous ne venons de l'annoncer, avant procuré à quelques femmes le bonheur de se délivrer senles et avec autant de facilité que de succès, quoique leur bassin n'eût que deux ponces et demide petit diamètre dans son entrée. Solayres a remare qué dans un cas de cette espèce que la tête du fœtus s'était allongée de manière que son grand diamètre avaithuit pouces moins deux lignes; celui qui passe d'une protubérance pariétale à l'autre s'étant réduit à deux ponces cinq à six lignes. Nous avons observé de pareils changemens dans la forme de la tête. et la longueur respective de ses diamètres, au moment de l'accouchement, chez une autre femme également contrefaite; le grand diamètre étant de sept pouces, et l'épaisseur transversale du crâne de deux pouces six à sept lignes. Ces enfans sont

56

venus bien portaus, et peu s'en falloit que la tête, des le lendemain de leur naissance, n'eût les dimensions les plus communes à ce terme. L'histoire de la section du pubis nous offre de nouvelles preuves et plus convaincantes encore de la possibilité de l'accouchement naturel, dans le cas où le détroit abdominal du bassin n'a que deux pouces et demi de petit diamètre. La femme qui fut opérée par M. de Matthiis, le 17 avril 1785, étoit accouchée heureusement et sans trop de difficulté de son premier enfant neuf ans auparavant, quoique le diamètre sacro-pubien de son basssin n'eût que deux pouces et demi juste (1).

97. Quand le bassin est resserré au point qu'il ne lui reste pas ce dernier degré d'ouverture, la sortie de l'enfant vivant et à terme ne peut se faire par cette voie; aucune observation, du moins, n'a fait connoître encore qu'elle fût alors possible. L'opération césarienne, la section du pubis et l'accouchement prématuré ont été recommandés dans ces sortes de cas: on verra, dans la suite. ce qu'on doit penser de chacune de ces opérations et de l'accouchement prématuré.

98. Si la femme peut quelquefois se délivrer seule, lorsque le bassin est resserré au point de n'avoir que deux pouces et demi ou un peu plus de petit diamètre, ce n'est pas toujours sans danger pour elle ni pour son enfant. D'un côté, les parties molles qui tapissent le bassin étant soumises à une forte pression, même à une sorte de

<sup>(1)</sup> Voyez l'article de la section du pubis, tom. II.

froissement à mesure que la tête s'engage, s'enflamment, deviennent douloureuses, et sont me nacées dans la suite de suppuration et de gangrène. D'un autre côté, les os du cràne de l'enfant passant les uns sur les autres, se déprimant ou se fracturant, pressent le cerveau ou le déchirent, ce qui donne lieu à l'engorgement de ses vaisseaux, et à des épanchemens intérieurs, le

plus souvent mortels (1).

99. Les accidens qui résultent de la mauvaise conformation du bassin s'annoncent plus tôt ou plus tard, selon que c'est le détroit supérieur ou l'inférieur qui est vicié. Quand ils le sont tous deux . ces accidens se manifestent pour ainsi dire dès le commencement du travail, et souvent les forces expultrices s'épuisent tellement contre les difficultés que leur oppose le détroit supérieur, que la tête s'y arrête et s'y enclave; ou bien, qu'ayant été poussée dans la cavité du bassin, et ne pouvant avancer au-delà, elle y demeure comme emboîtée, jusqu'à ce que les forces épuisées ou seulement affoiblies, se soient suffisamment réparées pour l'en expulser, si l'art ne vient les seconder à propos. La tête ne peut franchir le premier détroit qu'elle ne s'allonge de l'occiput au menton, et qu'elle ne diminue d'épaisseur d'une protubérance pariétale à l'autre; que les pariétaux ne se croisent un peu par leurs bords supérieurs, et avec les os voisins; que les tégumens du crâne ne se tumé-

<sup>(1)</sup> Voyez le chapitre où l'on traite de l'enclavement, et celui où l'on expose la manière d'agir du forceps, tom. II.

fient dans la région qui répond au vide du bassin: que le cerveau nes'engorge; que les parties molles, enfin, qui tapissent le détroit, ne soieut fortement comprimées et lésées. Parvenue dans l'excavation du bassin, espace plus large que le détroit qu'elle a déjà franchi, et n'y éprouvant plus la même pression, la tête de l'enfant se restitue plus ou moins dans son état naturel, selon qu'elle v séjourne davantage, et s'éloigne d'autant de la forme qu'elle avait acquise dans le premier temps, et qui lui est encore si nécessaire pour traverser le détroit inférieur. Les symptômes qui se sont manifestés, pour ainsi dire, en même temps que les premières douleurs, se dissipent quelquefois, plus ou moins, pendant le séjour de la tête dans l'excavation, mais pour reparoître et s'accroître de nouveau, si le travail recommence avec force, /B'up ..... esset may a second of the

100. Quand le détroit supérieur seul est resserré, si la tête de l'enfant s'avance d'abord tres difficilement, aussitôt que les protubérances pariétales ont passé ce détroit, les autres parties du bassin étant respectivement ou absolument plus grandes, elle les franchit avec tant d'aisance que quieques douleurs suffisent souvent pour terminer l'accouchement.

101. On observe le contraire lorsque le détroit inférieur est vicié, si le premier se trouye d'une largeur ordinaire. La tête s'engage aisément dans le fond du bassin, mais elle n'en peut sortir sans vaincre des obstacles qui ralentissent sa marche et la rendent aussi difficile que laborieuse. Les symptômes dont il vient d'être parlé aux paragraphes

98 et 99 se manifestent plus tard dans ce dernier cas que dans le précédent; mais ils n'en sont pas moins fâcheux.

102, L'accoucheur qu'une longue expérience n'a pas encore mis en état d'apprécier les forces de la nature, respectivement aux obstacles qu'elles ont à vaincre, peut facilement se tromper dans les cas dont il s'agit, en jugeant impossible, dans le premier, l'accouchement qui est prêt à se terminer, et en l'annonçant comme facile dans le second, lorsque des difficultés, souvent que l'art seul peut surmonter, vont s'y opposer, ou du moins le rendre des plus pénibles. Il est inutile d'accumuler ici des observations, pour donner plus de force à ces vérités: les auteurs en fourniroient un grand nombre, s'ils eussent fait mention de toutes les erreurs qu'ils ont commises en pareils cas. Plus de quarante personnes furent témoins des suites fâcheuses d'une méprise de cette espèce, chez une femme dont j'ai longtemps conservé le bassin. Avant prononcé que l'accouchement se feroit très promptement, d'après la facilité avec laquelle la tête de l'enfant s'étoit engagée dès les premières douleurs; et attribuant à une autre cause qu'à l'étroitesse du détroit inférieur, qu'on avoit méconnue, les obstacles qui en empêchoient la sortie, on attendit avec sécurité pendant deux jours; et, par une plus aveugle confiance encore que la première, on employa le crochet sur un enfant que d'autres moyens auroient peut-être pu conserver à la vie. Le détroit supérieur du bassin, dépouillé de toutes ses parties molles, offroit, sous une forme circulaire, quatorze pouces de déve-

Vices l'excavati du petit l loppement, tandis que le détroit inférieur n'en avoit que neuf, la distance de la pointe du sacrum même à la symphyse du pubis, ainsi que l'intervalle des tubérosités ischiatiques, n'étant que de trois ponces. La cavité de ce bassin diminuoit insensiblement de largeur, d'un détroit à l'autre, et étoit on ne peut plus régulière dans son contour.

du petit bassin.

vices de 103. La partie movenne du petit bassin, ou l'exl'excavation cavation, manque bien plus rarement de largeur que les détroits, et quand ce défaut existe, il ne neut dépendre que d'une exostose, ou bien de ce que le sacrum décrit une ligne droite dans sa partie antérieure, au lieu d'être recourbé à l'ordinaire, Ce défaut d'excavation ne sauroit produire d'autres effets que ceux qui viennent d'être décrits. Cette conformation du sacrum met, en général, bien moins d'obstacles à l'accouchement que la trop grande courbure de cet os. Ce premier défaut n'influe communément que sur les dimensions de l'excavation, ce qui ne peut s'opposer à la sortie de l'enfant, quand le reste du canal est bien disposé d'ailleurs; au lieu que la trop grande courbure du sacrum altère pour l'ordinaire la forme des deux détroits, et les rétrécit de devant en arrière, en même temps qu'elle diminue la profondeur du bassin postérieurement, et la hauteur respective de l'arcade des os pubis. La tête du fœtus, après avoir franchi difficilement le premier détroit dans ces sortes de cas, souvent ne sauroit traverser le dernier, parce qu'elle est arrêtée dans sa niarche par la partie inférieure du sacrum, avant que l'occiput ne soit assez descendu pour s'engager sous l'arcade dont il s'agit.

104. La trop grande longueur de la symphyse viese de du pubis, le défaut d'élévation et le peu de largeur l'aireade de l'arcade de ces mêmes os, la longueur et la di-pèis, des rection contre nature des épinesischiatiques, ainsi chiatiques que la soudure du coccix avec la pointe du sacrum, peuvent également, en quelques cas, rener l'accouchement difficile, de la même manière que le fait l'excès de courbure et le peu de longueur de l'os sacrum. Indépendamment de ce que ces vices de conformation sont très rares, si l'on excepte la soudure du coccix, nous observerons qu'on ne les rencontre presque jamais seuls, et qu'ils sont en général la suite de la mauvaise conformation du reste du bassin.

105. Si la soudure des trois pièces qui forment le coccix, ou celle de cet appendice avec le sacrum, est plus ordinaire que la plupart de ces défauts de conformation, elle ne s'oppose pas à l'accouchement aussi souvent qu'on l'a cru; et si elle v met obstacle quelquefois, ce n'est que chez les femmes dont le bassin est d'ailleurs trop étroit. Ceux qui ont assuré que la pointe du coccix; dans tous les cas, devoit reculer d'un demi-pouce. même d'un pouce, pour le passage de la tête de l'enfant à travers le détroit périnéal, et reculoit en effet dans les cas les plus ordinaires, ne connoissoient ni les dimensions de cette tête ni celles du détroit dont il s'agit, et bien moins encore le' rapport de toutes ces dimensions entre elles chez le plus grand nombre des femmes; car ils auroient vu que le diamètre qui se mesure de l'extrémité du coccix au bord inférieur de la symphyse du pubis, étoit naturellement plus grand que celui

Remarque que la tête présente dans cette direction, en se sur levice du dégageant du bassin (1). On ne peut donc louer le précepte donné par quelques uns à l'occasion de la soudure de cet appendice avec le sacrum (2), sans exposer les jeunes praticiens à en abuser, puisque le plus souvent on attribue à cette soudure ce qui n'est qu'un pur effet de la résistance des parties externés de la génération.

#### Explication de la quatrième planche. ate brombing the cally not as m

Cette figure représente un bassin mal conformé, dont toutes les parties sont réduites à la moitié de leur grandeur naturelle.

a, a, les os ilium. b, b, les os pubis.

c, c, les os ischium.

c, c, les os ischium.
d, d, d, les dernières vertèbres lombaires.

e. la saillie du sacrum.

f, f, les symphyses sacro-iliaques.

g, la symphyse du pubis. h, h, les trous ovalaires.

i, i, les branches des os pubis et ischium qui forment l'arcade antérieure du bassin.

k, k, les cavités cotyloïdes.

(Les lignes indiquent les diamètres du détroit supérieur de ce bassin.)

(1) Voyez le mécanisme de l'accouchement.

<sup>(2)</sup> Ce précepte consiste à repousser le coccix en arrière, lorsque la tête, descendue dans le bassin, ne peut s'en dégager fadilement.

Quatrieme Planchel. P.62.

Cinquemo Mancho. P 63.

Chailly . del

A, A, le diamètre antéro postérieur; sa longueur naturelle est de quatorze à quinze lignes.

B, B, diamètre transversal; sa longueur naturelle est de quatre pouces dix lignes.

C, C, distance de la saillie du sacrum au point de la marge qui répond au bord antérieur de la cavité cotyloïde gauche, treize lignes.

D, D, distance du même point du sacrum à celui de la marge qui répond à la partie antérieure de la cavité cotyloide droite, vingt lignes.

Nous conservons un autre bassin qui ne présente que frois à quatre lignes d'ouverture dans cette dernière direction, et un pouce et demi du milieu de la saillié du sacrum à la symphyse du pubis.

Le détroit inférieur, dans l'un et l'autre de ces bassins, est tres grand.

### Explication de la cinquième planche.

Cette figure représente un bassin mal conformé, dont toutes les parties sont encore réduites à la moitié de leur grandeur naturelle.

a, a, les os ilium.

b, b, les os pubis,

c, c, les os ischium.

d, d, d, les dernières vertèbres lombaires.

e, la saillie du sacrum.

f, f, les symphyses sacro-iliaques.

g, la symphyse du pubis.

h, h, les trous ovalaires vus en raccourci.
i, i, l'arcade du pubis vue de même.

k, k, les cavités cotyloïdes.

(Les lignes indiquent les différentes dimensions du détroit supérieur.)

A. A. du pubis à la saillie du sacrum dans l'état naturel de ce bassin, deux pouces deux lignes.

B, B, la largeur transversale, trois pouces huit lignes.

C, Č, de la partie moyenne et latérale gauche de la saillie du sacrum au fond de la cavité cotyloïde droite, six à sept lignes.

D, D, de la partie moyenne et latérale droite de la saillie du sacrum au fond de la cavité cotyloïde droite, un pouce deux lignes.

Ce bassin a été tiré du cabinet de M. Riel. Le sujet était une femme de vingt-sept ans.

#### SECTION XI.

Des parties molles qui ont quelques rapports au bassin.

Des parties cessité de les connoître.

106. L'accoucheur n'auroit qu'une connoismolles qui ta- sance imparfaite du bassin, s'il ne le considéroit pissent et re-couvrent les pas dans ses rapports avec les parties molles qui os du bassin, l'environnent de toutes parts, après l'avoir étuet de la né-dié sur le squelette, puisque quelques unes de ces parties apportent de grands changemens dans sa forme et ses dimensions, et que ce n'est que par la connoissance de la situation, du rapport et des usages des autres, du déplacement, de la gêne ou de la compression qu'elles éprouvent dans le cours de la grossesse, etc., qu'il peut expliquer la plupart des phénomènes qu'on observe pendant ce temps et celui de l'accouchement.

107. Le bassin, faisant partie de la cavité abdominale, n'a d'autres bornes que celle-ci. Supérieurement, c'est le diaphragme qui sépare cette cavité d'avec la poitrine; en arrière, c'est la colonne vertébrale, ce sont les muscles carrés des lombes et autres; en devant et sur les côtés, les muscles abdominaux, etc., qui en forment les parois. Ces derniers muscles, ainsi que le diaphragme, ont trop d'influence sur le mécanisme de l'accouchement pour ne pas en retracer ici an moins les principales attaches, le rapport qu'ils ont entre eux avec la matrice et le bassin proprement dit.

Des muscles

108. Les muscles abdominaux sont au nombre de dix, dont huit sont attachés à la poitrine et au abdominaux. bord supérieur du bassin ; savoir, les obliques, les transverses et les droits. Les deux obliques et le transverse, de chaque côté, placés les uns sur les autres, s'étendent des dernières vraies côtes et de toutes les fausses à la crête des os innominés, en formant trois plans très distincts par la direction de leurs fibres, puisque celles du plan le plus extérieur descendent obliquement de derrière en devant, tandis que celles du second montent de devant en arrière, et que les fibres du troisième se portent transversalement d'arrière en avant, en manière de ceinture. Chacun de ces muscles se termine par une large aponévrose dans sa partie antérieure. Celle de l'oblique externe vient former en en bas le ligament de Poupart et l'anneau inguinal, en se portant de l'épine supérieure et antérieure de l'os des iles à l'angle du pubis : celle de l'oblique interne se partage en deux lames, dont

l'une s'unit intimement à l'aponévrose du premier, et l'autre à celle du muscle transverse, et forme ainsi une sorte de gaîne dans laquelle se trouvent au moins les deux tiers supérieurs de la longueur des muscles droits. Ces derniers descendent paral·element de la partie antérieure et inférieure de la poitrine, à l'extrémité antérieure du corps des os pubis; ils sont plus minces et plus larges supérieurement qu'inférieurement; leur extrémité inférieure est appliquée sur le péritoine, et couverte en partie extérieurement par les muscles pyramidaux, qui montent de l'angle des os pubis à la ligne blanche.

De la ligne blanche.

100. La ligne blanche est l'espace qui sépare les muscles droits; c'est une espèce de bande formée par la jonction des aponévroses des muscles obliques et transverses de l'un et l'autre côté, dont les fibres se croisent et s'entrelacent tellement, que celles de l'aponévrose du muscle oblique externe du côté droit, par exemple, semblent se continuer avec celles de l'oblique interne du côté gauche, et celles de l'oblique externe du côté gauche avec celles de l'oblique interne du côté droit, etc. Cette bande est plus large au-dessus de l'anneau ombilical qui se voit au milieu, qu'au-dessous, et elle s'étend depuis le bas du sternum jusqu'au haut de la symphyse du pubis. Sa largeur augmente constamment dans le cours de la grossesse, à mesure que le volume du ventre se dévelopre : vers la fin de celle-ci, les muscles droits étant quelquefois très écartés l'un de l'autre, dans leur milieu, et l'anneau ombilical singulièrement ouvert. On remarque aussi que la ligne blanche est souvent très mince alors, et que ses fibres écartées laissent en plusieurs endroits des mailles considérables qui favorisent la naissance decertaines hernies. Indépendamment des usages relatifs aux monvemens de la poitrine sur le bassin, et du bassin sur la poitrine, les muscles abdominaux exercentleuraction sur les viscères du bas-ventre, et notamment sur la matrice dans le moment de l'accouchement, auquel cette action contribue singulièrement.

110. Pour désigner le lieu que la nature a destiné à chacun des viscères du bas-ventre, dont la cavité abnous ne ferons ici qu'une simple énumération, il dominale. est à propos de rappeler le nom des diverses régions de cette cavité. On en reconnoît trois principales': une supérieure, nommée Epigastrique; une moyenne, Ombilicale; et une inférieure, Hypogastrique. On peut apprécier l'étendue de chacune d'elles, en tirant deux lignes transversales d'un côté à l'autre du ventre, à deux travers de doigt au-dessus et au-dessous de l'ombilic. Ces régions se subdivisent en trois autres : une moyenne qui porte le nom de la région principale, et deux fatérales qui sont connues sous celui d'Hypocondres, de régions Lombaires et Iliaques.

111. L'estomac, le foie, la rate, l'intestin Enuméraduodénum et le pancréas, occupent la première tion des visdes régions principales. La plus grande partie des ventre, et intestins grêles, le colon et l'épiploon presque en leur situatotalité, les reins et leurs dépendances, sont si-tion. tués dans la deuxième. L'autre renferme l'intestin cœcum, une portion de l'iléon et du colon; quelques unes des parties de la génération, et d'autres qui, ayant un rapport plus immédiat

avec le bassin, exigent ici un peu plus de détail

Des muscles que.

112. Deux muscles se trouvent de chaque côté psoas et ilia- du bassin intérieurement; ce sont l'iliaque et le psoas. Le premier, dont les fibres sont comme ravonnées, recouvre la fosse iliaque, et l'autre descend de la partie latérale de la colonne lombaire, sur le côté du détroit supérieur etau-dessus de la cavité cotyloïde, où ils se joignent et s'unissent étroitement pour se rendre ensemble au petit trochanter : le muscle psoas, dans ce trajet, rétrécit un peu l'entrée du bassin transversalement. comme nous l'avons déjà fait observer. On rencontre quelquefois un troisième muscle appelé petit Psoas; il est couché le long du bord interne du psoas même, et vient se terminer par un tendon aplati à l'extrémité postérieure de l'éminence iléo-pectinée.

113. C'est derrière et dans l'épaisseur des muscles psoas que se tronvent les nerfs qui forment l'obturateur et le crural, ainsi que d'autres branches fournies par les trois premières paires lombaires, et par la première surtout, qui viennent se perdre en suivant une marche différente, aux tégumens des aines et des environs. Nous pensons que c'est à la distension et au tiraillement qu'éprouvent ces branches subalternes et leurs ramifications, dans le développement du ventre, qu'on doit attribuer les douleurs incommodes une les femmes enceintes ressentent vers le pubis, les aines et les lombes, dans les derniers temps de la grossesse, surtout lorsqu'elles sont debout sans marcher, ou agenouillées, etc. : comme on doit attribuer, en partie, à la compression des nerfs cruraux et obturateurs avant leur sortie du bas-ventre, cette foiblesse des extrémités inférieures qui rend incertaine et comme vacillante la marche des femmes qui sont très avancées dans la gestation, et qui les expose à faire des chutes sur les genoux et sur le derrière; car ces derniers accidens ne peuvent tenir uniquement au changement qu'éprouve le centre de gravité dans le cours de la grossesse. L'on sait que le nerf obturateur et le crural sont formés de la réunion de plusieurs cordons qui viennent de la quatrième. de la troisième et de la seconde paire lombaire; que l'obturateur sort du bassin par la partie postérieure et supérieure du trou ovalaire, pour se distribuer aux muscles de la face interne de la cuisse; que le nerf crural passe sous l'arcade crurale, où il se divise en un grand nombre de branches, dont quelques unes vont jusque sur

114. Au-devant de la dernière vertèbre lom- Des vaisbaire, et assez souvent de la quatrième, se re-seaux iliamarque la bifurcation de l'aorte et de la veine leurs divicave inférieure; et bientôt après, la division de sions. chacune de ces branches, connues sous le nom d'artères et de veines iliaques primitives, en deux autres, dont l'une se porte aux extrémités inférieures, en suivant le bord interne du muscle psoas, et la seconde s'enfonce dans lebassin, pour gagner ensuite le côté de la vessie, et l'ombilic dans le fœtus, en formant une courbure de laquelle naissent les vaisseaux obturateurs, les fessiers, les sciatiques et les honteux communs. La première des

deux branches des artères iliagnes primitives se nomme iliaque externe ou crurale, et la seconde iliaque interne ou hypogastrique. Les veines se

distinguent par les mêmes noms.

tin rectum.

115. L'intestin rectum n'est pas la partie la moins notable de toutes celles dont nous nous sommes proposé de parler. Sa situation sur le côté gauche de la saillie du sacrum, et celle de l'S romaine du colon dont il est la suite, sur la partie postérieure de la fosse iliaque de ce côté, méritent toute notre attention. Ce rapport de position, et le volume qu'acquiert cet intestin, ainsi que l'S du colon, par l'accumulation et le séjour des excrémens, produisent les effets qu'on a souvent attribués à des causes qui n'y concouroient en rien; comme l'obliquité latérale de la matrice, par Des vais- exemple, dont il sera parlé dans la suite, etc. Cet seaux sacrés intestin est lié à l'os sacrum par un tissu cellulaire très lâche, dans lequel se remarquent les vaisseaux sacrés et hémorroïdaux , l'extrémité des grands nerfs sympathiques, et surtout les nerfs sacrés.

et hémorroidanx.

11. Ces derniers, au nombre de cinq paires, sortent du canal de l'os sacrum, par les trous qui sont à sa face antérieure. Les trois premières paires avec un cordon des deux dernières lombaires, sont presque entièrement employées à former les nerfs scialiques, qui se distribuent dans toute l'étendue des extrémités inférieures, après être sortis du bassin par les échancrures ischiatiques. La quatrième et la cinquième paire vont spécialement aux parties renfermées dans le bassin, ainsi qu'à plusieurs des muscles qui l'entourent, et aux parties externes de la génération,

117. C'est à la compression qu'exerce quelque- Effets de la fois assez fortement la tête de l'enfant sur ces cor-compression dons nerveux à leur sortie des trous sacrés, qu'il de ces nerfs. fautattribuerles crampes douloureuses et le tremblement convulsif des extrémités inférieures qui tourmentent si cruellement quelques femmes dans le dernier temps de l'acconchement, de même que le sentiment de stupeur et de foiblesse qu'elles éprouvent souvent dans ces parties.

118. Sur les côtés du bassin et en arrière, se Des muscles tronvent les deux muscles pyramidaux des cuisses, pyramidaux, ischio=cocciles ligamens sacro-ischiatiques, et les mucles giens et auischio-coccigiens. Un peu plus en devant sont les tres. releveurs de l'anus, qui embrassent le col de la vessie par leur bord antérieur, et l'extrémité de l'intestin rectum par en bas. Enfin, l'on y trouve

aussi les muscles obturateurs internes.

119. Derrière et un peu au-dessus des os pubis, Situation de sont la vessie et le canal de l'urêtre. Sur la fin de la vessie. la grossesse, la première se trouve presque touiours entièrement au-dessus de ces os, et l'urêtre devient alors parallèle à leur symphyse.

120. Au milien du bassin est située la matrice situation de avec ses dépendances, et le tout est recouvert la matrice et de ses dénen-

du péritoine.

dauces. 121. Un très grand nombre de muscles, dont les Des parties uns appartiennent aux cuisses et aux jambes, les molles autres au dos, aux lombes et aux bras, s'attachent au bassin exà l'extérieur du bassin. Ces muscles, et bien plus térieurement. spécialement ceux du bas-ventre, en agissant sur le bassin et en l'entraînant tantôt d'un côté et tantôt de l'autre, selon les circonstances, peuvent

changer un peu la direction de son axe, relative-

ment à celui du corps, et influer en cela même, en bien ou en mal, sur le mécanisme de l'accouchement, auquel ils contribuent si efficacement d'ailleurs.

122. Les tégumens, le tissu cellulaire plus on moins chargé de graisse, selon l'embonpoint de la femme, forment une enveloppe commune à l'ensemble des parties dures et des parties molles dont nous venons de parler. Mais cette enveloppe n'est pas également épaisse partout, parce que le tissu cellulaire sous-cutané est plus serré en quelques endroits qu'en d'autres, et ne peut y admettre la même quantité de sucs adipeux. On remarque, par exemple, que la peau est toujours assez mince en arrière, aux endroits qui répondent aux tubercules épineux des fausses vertèbres du sacrum, quel que soit l'embonpoint du sujet. Les tégumens présentent deux grandes ouvertures à l'extérieur du bassin, l'anus et la vulve, et forment des plis ou sillons vers les aines et audessous des fesses. Ces plis sont plus ou moins profonds ou superficiels, selon que les cuisses sont fléchies ou allongées. Dans la plus grande flexion de ces extrémités, les plis des fesses s'effacent, et si on écarte alors les genoux, comme le font toutes les femmes au moment où la tête de l'enfant est prête à sortir, le périnée en devient extrêmement tendu : ce qui rend le développement de cette partie plus difficile, ainsi que celui de la vulve, et retarde l'accouchement, en exposant la fourchette et le périnée même à se déchirer davantage. D'après cette observation, on voit qu'il faut tenir les cuisses de la femme médiocrement fléchies et écartées, dans ces derniers instans de l'accouchement.

## SECTION XII.

De l'examen du bassin et des moyens de s'assurer s'il est bien ou mal conformé.

123. L'on ne peut être pénétré de quelques De l'imporunes des vérités fondamentales de l'art d'accou-tance de cet cher, sans connoître toute l'importance d'un pareil examen; mais ses difficultés ne sont aperçues que des personnes obligées de faire ces recherches, et l'expérience acquise par un exercice fréquent sur le cadavre peut seule aplanir une

partie des obstacles qu'on y rencontre.

124. Si les accoucheurs s'étoient livrés davantage à cet examen, s'ils en avoient fait sentir avec force toute la nécessité à l'égard des femmes contrefaites, et si ces femmes s'y étoient soumises avant de s'engager dans les liens du mariage, nous ignorerions peut-être encore ces tristes ressources de notre art qui ont eu tant de victimes, pour quelques mères et quelques enfans qu'elles ont sauvés d'un péril certain. Quelle est, en effet, la femme qui se seroit exposée à devenir mère, ou qui auroit voulu acheter aussi chèrement ce titre, si on ne lui eût laissé d'espoir, avant de devenir grosse, que dans l'opération césarienne, ou la section du pubis? Quelle est celle qui auroit consenti d'avance au sacrifice de son enfant pour se soustraire à ces opérations, et goûter à ce prix des douceurs de l'hymen?

125. Sous quelque point de vue qu'on présente cet objet, il paroîtra toujours également important : soit qu'il s'agisse d'une jeune femme dont la mauvaise conformation extérieure laisse des craintes sur l'état du bassin, soit qu'il s'agisse d'une femme mariée, prête d'accoucher, ou qui éprouve déjà les douleurs de l'enfantement, l'accoucheur qu'elle consulte devient en quelque sorte l'arbitre de sa destinée ou de celle de son enfant, et son jugement peut influer sur la vie de l'un, ou sur celle de ces deux individus à la fois. Plus les conséquences d'un pareil examen peuvent être fâcheuses, plus on doit y apporter de soins et de lumières. Tous ceux qui s'adonnent à l'exercice de l'art des accouchemens n'ont pas les connoissances nécessaires pour apprécier le degré d'altération qui existe dans la forme et les dimensions du bassin. On ne peut le déterminer, ni d'après l'inspection de la colonne épinière, ni d'après l'irrégularité des extrémités inférieures et la démarche de la femme, ni d'après le temps où les difformités de toutes ces parties se sont manifestées. D'un côté, la cause de ces difformités n'influe pas toujours sur la forme du bassin, de manière à rendre l'accouchement impossible, ni même difficile; et d'un autre côté, l'on a vu ces difformités s'annoncer dans l'enfance, disparoître dans l'adolescence, et le bassin seul conserver les empreintes du rachitis qui les avoit produites : de sorte que bien des femmes contrefaites peuvent accoucher naturellement, tandis que d'autres qui jouissent des belles proportions extérieures qui nous frappent le plus, ne peuvent jouir du même bonhenr, leur bassin trop étroit offrant des obstacles insurmontables aux agens ordinaires de l'accouchement. Il n'y a point d'écueils où les apparences extérieures, favorables ou défavorables, n'aient entraîné le praticien peu instruit. Sa sécurité, dans quelques cas où il se persuadoit que le bassin étoit bien conformé, a laissé succomber aux efforts impuissans de la nature des femmes et des enfans qui ne pou voient être conservés qu'au moyen du forceps, ou de l'opération césarienne; tandis que l'opinion désavantageuse qu'il avoit conçue de cette cavité en d'autres cas l'a porté à recourir à ces moyens, lorsque les circonstances n'en exigeoient aucun, ou ne demandoient qu'un peu de dextérité de sa part. Ce n'est pas seulement du forceps dont on a abusé, dans ces derniers cas, mais de l'opération césarienne, et bien plus encore de la section du pubis : vérités alarmantes, que nous annonçons avec peine. Il y a peu d'années que nous préservames de la première de ces opérations une femme dont le bassin n'avoit été évalué qu'à un pouce et un quart de diamètre par l'accoucheurqu'elle avait choisi : nous attendions depuis quatre heures le moment favorable pour l'opérer, l'appareil était préparé, la femme étoit prête à se placer sur le petit lit, douze ou quinze personnes, tant médecins que chirurgiens, alloient devenir témoins de cette scène affligeante, lorsque, tonchant cette femme pour la première fois, j'annonçai que l'accouchement se feroit naturellement et sans difficultés, comme il se fit en effet environ deux heures après, et d'un enfant bien portant.

126. La considération de la forme extérieure caractères

extérieurs de du bassin peut nous servir beaucoup cependant.

la bonne con- dans l'examen que nous entreprenons de décrire; car le plus souvent les signes négatifs de la bonne conformation sont autant d'indices de la manvaise : l'une et l'autre ont des caractères extérieurs qui nous mettent à même de juger du vide et de la forme intérieure du bassin. La rondeur des hanches, leur égalité, tant en hauteur qu'en largeur, la convexité du pubis, la dépression superficielle de la partie supérieure et postérieure du sacrum, une étendue de quatre à cinq pouces du centre de cette dépression à l'extrémité du coccix, une épaisseur de sept à huit pouces chez les femmes d'un embonpoint médiocre, depuis la pointe du tubercule épineux de la dernière vertèbre lombaire jusqu'au milieu du mont de Vénus, et huità neuf pouces d'écartement entre les épines supérieures et antérieures des os des iles, caractérisent la bonne conformation. L'irrégularité des hanches, soit dans leur largeur, soit dans leur rondeur ou leur élévation, une distance beaucoup moindre que celle que nous venons d'assigner entre les épines supérieures et antérieures des os des iles, la forme trop élevée ou trop aplatie du pubis, la chute des reins plus profonde, la grande convexité du sacrum en arrière, l'inflexion de la colonne lombaire de l'un ou l'autre côté, etc., dénotent une manyaise conformation.

127. Le détroit supérieur ou abdominal est resserré de devant en arrière, toutes les fois que le pubis est moins saillant que de coutume, et la partie postérieure et supérieure du sacrum plus renfoncée. Le détroit inférieur ou périnéal est également resserré dans cette direction, quand la pointe du sacrum et le coccix se portent beaucoup en dedans, et il est plus large lorsque cet appendice se déjette en arrière ou en dehors.

128. Quand le premier de ces détroits est vicié transversalement, la région du pubis est sail-extérieurs de lante, au lieu d'être aplatie comme dans le cas qui affecte le précédent; la partie antérieure du bassin forme détroit supéun angle obtus, et non ce cintre arrondi qui ca-rieur transractérise l'état de bonne conformation; et souvent l'une des aines paraît plus enfoncée que l'antre. Si l'on juge plus difficilement de l'étroitesse qui n'affecte qu'un seul côté de ce détroit, aussi est-elle moins nuisible à l'acconchement que celle dont nous venons de parler.

129. Mais ces notions générales sont insuffisantes, et ne sauroient nous faire connoître le degré d'ouverture que présente un bassin difforme. Quelque longue expérience que l'on ait, l'application des mains à l'extérieur n'offrira jamais que des résultats trop incertains pour fixer le choix des moyens les plus propres à terminer l'accouchement dans ces cas difficiles. Si l'on ne peut acquérir autrement, avec une précision mathématique, la connoissance de tous les diamètres du bassin. du moins en approche-t-on assez pour ne pas commettre de grandes fautes. Il est aisé surtout de déterminer la longueur de celui du détroit supérieur qui va du pubis au sacrum, le seul qui soit presque toujours en défaut relativement à l'accouchement. On se sert, pour le mesurer, de plusieurs instrumens qui sont autant de compas, dont les uns se développent en dedans du bassin, et les

autres au-dehors. Nous préférons l'un de ces derniers appelés compas d'épaisseur, non parce qu'il donne des résultats plus exacts, mais parce que l'application en est plus facile, qu'elle n'a rien de douloureux, rien de fatigant pour la femme : qu'elle peut se faire dans tous les temps, sur toutes sortes de sujets, et que le résultat qu'on en obtient nous a paru aussi certain que celui des compas qui se développent en dedans du bassin.

Premier moyen de connoître l'étendue de ce formation.

130. Pour déterminer de combien le détroit supérieur est vicié dans le sens indiqué, et en mesurer le diamètre au moyen de cette espèce de comvice de con- pas, on prend l'épaisseur de la femine, depuis le milieu du mont de Vénus jusqu'au centre de la dépression de la base du sacrum postérieurement, en appliquant l'une des pointes de l'instrument en devant, à la hauteur de la symphyse du pubis, et l'autre en arrière, un peu au-dessous de l'épine de la dernière vertèbre lombaire (1); et l'on déduit trois pouces de cette épaisseur, tant pour celle de la base du sacrum, qui est généralement de deux pouces et demi, que pour celle de l'extrémité antérieure des os pubis, qui n'est que de six lignes : épaisseurs qui varient si peu, qu'elles ne nous ont pas offert au-delà d'une seule ligne de différence sur le nombre de trente à trente-cinq bassins viciés, resserrés de toutes les manières et à tous les degrés possibles. Cette soustraction de trois pouces sur l'épaisseur extérieure du bassin, dans le sens énoncé, suffit, si l'embonpoint de la femme

<sup>(1)</sup> Voyez planche VI.

n'est que médiocre : on n'ajoute qu'une ligne ou deux de plus quand il est excessif, parce que les graisses qui forment la plus grande saillie du mont de Vénus s'affaissent aisément sous l'extrémité lenticulaire des jambes du compas. Le résultat de ce procédé est si exact, que le bassin, mesuré à l'onverture du cadavre, avec le compas ordinaire rapporté au pied de France, ne s'est trouvé dans ancune de nos expériences au-delà d'une ligne, soit au-dessus, soit an-dessous de l'estimation que nous en avions faite. Une plus grande précision, quand on pourroit l'obtenir, seroit inutile, puisque le choix des moyens les plus propres à terminer l'accouchement, en tels ou tels cas, ne peut être déterminé d'après une ligne de plus ou de moins dela part du diamètre du bassin. D'après ces données, la connoissance du diamètre sacro-pubien s'obtient aisément : il est de quatre pouces, lorsque l'épaisseur extérieure du bassin en présente sept entre les jambes du compas; il n'en a que trois lorsque celle-ci n'est que de six, et deux seulement quand cette dernière n'est pas au-delà de cinq pouces. Nous supposons la femme maigre, comme le sont presque toutes celles qui ont été nouées.

131. Les compas dont les branches se développent dans l'intérieur du bassin, ont souvent présenté un résultat moins exact; et plus d'une fois il s'est trouvé plusieurs lignes d'erreur, soit audessns, soit au-dessous du produit qu'ils avoient donné; tant parce qu'il est difficile de maintenir l'une des branches sur le milieu de la saillie de la base du sacrum, pendant qu'on ramène ou qu'on 80 L'ART

place la seconde derrière le pubis, que parce que les parties molles qui tapissent le bassin s'opposent à leur développement. Leur usage d'aillenrs est toujours accompagné de douleurs; on ne peut s'en servir chez les jeunes filles sur l'état desquelles les parens incertains demandent des avis avant de les marier; ni même chez celles qui sont mariées, si ce n'est dans le temps de l'accouchement.

132. Le doigt indicateur introduit dans le vagin, et dirigé convenablement, peut également faire connoître la longueur du petit diamètre du détroit supérieur, et avec d'autant plus de facilité que le bassin se trouve plus resserré. On avance l'extrémité de ce doigt sur le milieu de la plus grande saillie que décrit la base du sacrnm, près on sous sa jonction au corps de la dernière vertèbre des lombes; et, en relevant le poignet, on applique le bord radial de ce doigt contre le bord inférieur de la symphyse du pubis. On marque sur ce doigt, avec l'ongle de l'index de l'autre main, le point sur lequel tombe la symphyse dont il s'agit, et après l'avoir retiré du vagin, on mesure la distance de ce point à l'extrémité du doigt. Cette mesure, qui est celle de la ligne qui descend obliquement du milieu de la saillie du sacrum au bord inférieur de la symphyse du pubis, est communément d'un demi-pouce plus grande que le diamètre du détroit supérieur, considéré du même point de l'os sacrum, au haut de la symphyse énoncée. Un accouchenr bien exercé à ces sortes de recherches ne pourra se tromper que d'une ligne, et au plus de deux, quel que soit la forme ou le degré d'ouverture du bassin vicié: ce qui ne sauroit encore l'induire à commettre de grandes fautes dans la pratique de l'accouchement.

133. L'on ne peut atteindre la même précision dans l'estimation des autres diamètres, si ce n'est de celui du détroit inférieur, qui va du pubis au coccix; mais on les évalue cependant assez bien pour ne pas se tromper grossièrement sur le choix des moyens à employer pour opérer l'accouchement. Si les dimensions extérieures du bassin ne penyent nous faire connoître le diamètre transversal du détroit supérieur, et si le doigt introduit dans le vagin ne peut mesurer ce diamètre, on juge de sa longueur, relativement à l'accouchement, par celle du précédent. Quand celui qui va du pubis au sacrum est assez petit pour qu'il en résulte de grands obstacles, il est excessivement rare que l'autre le soit en même temps; et il est encore plus rare que ce dernier soit en défant, tandis que le premier a la longueur requise. Si l'on prend pour le diamètre transversal la ligne qui s'étend d'une échancrure iliaque à l'autre, on ne le trouvera jamais au-dessous de quatre pouces, quelle que soit la longueur du diamètre qui va de devant en arrière, puisque la largeur de la base du sacrum est presque toujours telle. Mais cette ligne transversale, la plus étendue qu'on puisse trouver dans le détroit supé ieur, ne peut en être regardée comme le diamètre; car, loin de passer au centre de cette ouverture, on observe qu'elle touche en quelque sorte le sacrum dans la plupart des bassins difformes, et que dans plusieurs elle passe au-dessous de la saillie de la base de cet os. Si ce diamètre transversal se mesuroit d'un côté à l'autre du détroit, à égale distance de la saillie du sacrum et de la symphyse du pubis, souvent il seroit plus court qu'on ne le suppose, mais cependant presque toujours plus

grand que le diamètre sacro-pubien.

134. On juge à très peu de chose près de l'étendue des diamètres du détroit inférieur, en palpant extérieurement jusqu'à ce qu'on sente nettement les tubérosités ischiatiques, la pointe du coccix, et le bord inférieur de la symphyse du pubis. Il est aisé de distinguer ces deux derniers points. lorsque le sujet est debout, et d'estimer leur distance : mais il n'en est pas tout-à-fait de même des tubérosités ischiatiques, à cause du grand nombre de muscles qui s'y attachent, et de leur direction; on ne les découvre bien qu'autant que les cuisses du sujet sont fortement fléchies : de sorte que pour en apprécier l'écartement, il faut que la femme soit assise ou bien accroupie. C'est par l'écartement des doigts qui touchent ces tubérosités qu'on juge du leur; mais le diamètre qu'on se propose de mesurer ainsi, a toujours deux à trois lignes de moins que cet écartement extérieur, et quelquefois quatre à six lignes, lorsque les os ischium ont beaucoup d'épaisseur. 135. Toutes les fois que l'état du sujet qu'on

nière de pro- examine permet de porter le doigt dans le vagin, largeur

bassin.

céder à l'esti-mation de la on ne doit point y manquer : on pourroit même du en introduire plusieurs, si les circonstances y étoient favorables, comme au moment de l'accouchement. Ce procédé conduit plus sûrement encore à la connoissance de l'intérieur du bassin. et nous met dans le cas de découvrir des choses

qu'on ne peut apercevoir en examinant simplement le dehors de cette partie, telles que les exostoses qui l'affectent quelquefois, etc. En parcourant ainsi ce canal, quand on a l'aptitude néces. saire, ce qui ne s'acquiert que par un grand exercice, on peut reconnaître, à quelques lignes près, la longueur des différens diamètres, et surtout celle du plus petit du détroit supérieur, comme nous l'avons expliqué ci-dessus. On mesure de même la distance du coccix à la symphyse du pubis, en tenant le bord radial du doigt contre le bord inférieur de celle-ci, et son extrémité sur la pointe du premier, qu'on repousse en arrière autant qu'on le peut.

136. La profondeur du bassin, postérieure- Des moyens ment, se mesure par la longueur du sacrum; sur de connoître les côtes, par la moitié de la hauteur de l'os des la profondeur du petit basiles, prise depuis son épine antérieure et supé-sin, et de la rieure à la tubérosité de l'ischium; enfin on con-hauteur noît cette profondeur en devant, par l'étendue l'arcade publis.

de la symphyse du pubis.

137. Il n'est pas moins facile de trouver l'élévation ou la hauteur de l'arcade du pubis, en déduisant la longueur de la symphyse sur la profondeur des côtés du bassin. Si la première est de dix-huit lignes, et la seconde de trois pouces et demi, la hauteur de l'arcade doit être de deux pouces. La largeur de cette arcade se reconnoît en la parcourant transversalement au moyen du doigt introduit dans le vagin, ou bien en palpant extérieurement à côté et selon la longueur des grandes lèvres. D'ailleurs, l'écartement des tubérosités ischiatiques fait assez bien connoître cette largeur.

## Explication de la sixième planche.

Fig. 1. Cette planche présente la coupe verticale d'un bassin réduit à peu près à la moitié de ses dimensions naturelles; avec le pelvi-met de M. Coutouly, et notre compas d'épaisseur.

AAAA, les quatre dernières vertèbres des lombes. BBB, l'os sacrum

CC, le coccix.

DD, facette résultante de la section de la sym physe du pubis.

E, fosse iliaque gauche.

F, le côté gauche du détroit supérieur.

G, le ligament sacro-ischiatique.
H, la tubérosité de l'ischium.

II, l'entrée du vagin.

K, l'une des grandes lèvres.

L, l'anus.

M, le mont de Vénus.
N, la fesse gauche.

Fig. II. Le compas d'épaisseur dont nous nous servons pour mesurer le diamètre antéro-postérieur du détroit supérieur.

a, a, les branches du compas.

b, la charnière qui unit les deux branches.

c, c, boutons lenticulaires qui terminent les branches.

 d, échelle ponctuée de l'étendue de neuf pouces, destinée à faire connoître l'épaisseur du corps pris entre les branches (1).

<sup>(1)</sup> Cette échelle se renferme dans une gouttière creusée



Chailly . del



e, lieu où cette échelle est unie par une espèce de charnière.

f, petite vis à tête plate, destinée à fixer l'échelle de ce côté, pendant qu'on calcule les degrés d'épaisseur du corps, pris entre les branches.

Fig. III. Pelvi-met de M. Coutouly, développé dans le bassin.

A A, première branche, dont l'équerre B est appliquée à la saillie du sacrum.

CC, espèce de crochets destinés à maintenir cette branche pendant qu'on introduit et qu'on développe la seconde.

Cette première branche porte une gouttière à queue d'aronde, dans laquelle se loge et se meut

le corps de la seconde.

d d, seconde branche de l'instrument, dont l'équerre E est appuyée contre la symphyse du pubis.

e, échelle de l'étendue de quatre pouces, ponctuée sur la branche dd, et destinée à faire connoître le degré d'ouverture depuis le pubis jusqu'au sacrum (1).

profondément selon la longueur de la branche du compas, depuis la lettre c jusqu'à la charnière b; et passe dans une mortaise faite à l'autre branche sous la lettre f.

L'on ne s'est pas attaché à donner scrupuleusement les proportions géométriques des deux instrumens dont il s'agit; on les a réduits ici à peu près, comme le bassin, à la moitié de leur grandeur naturelle,

### ARTICLE II.

Des parties de la femme qui servent à la génération et à l'accouchement.

nes parties 138. Parmi les parties de la femme qui paroismolles qui sent avoir quelques rapports à la génération et à servent à la l'accouchement, les unes se voient sans aucune génération. dissection, et les autres, profondément cachées, nese découvrent que par ce moyen; ce qui les a fait distinguer en externes et en internes.

# SECTION PREMIÈRE.

Des parties externes de la génération.

139. Ces parties sont le mont de Vénus, les grandes lèvres, la fente appelée vulve, les nymphes, le clitoris, le méat urinaire, l'orifice du vagin, l'hymen chez les vierges, les caroncules myrtiformes chez les femmes, le frein ou la fourchette, et la fosse naviculaire. Les parties internes sont la matrice et ses dépendances; c'est-àdire, ses ligamens, les trompes, les ovaires et le vagin.

Des parties 140. Le mont de Vénus, ou le pénil, est cette externes du région couverte de poils, située au bas du ventre mont de Vé- et au-devant du bassin, dont l'élévation ou la nous.

rondeur est plus ou moins grande selon la forune du détroit supérieur et l'embonpoint de la femme.

Au-dessous de cette région, les tégumens se partagent comme en deux colonnes qui se portent parallèlement au-devant de l'anus, et forment ce

qu'on appelle les grandes lèvres.

141. Celles-ci sont plus fermes et plus épaisses Des grandes chez les vierges et chez les jeunes femmes que lèvres. chez les autres. Leur face interne, toujours humide, est vermeille dans les premières, et pâle au contraire dans celles qui ont eu des enfans. Leur face externe se garnit de poils à l'âge de puberté. On trouve dans l'épaisseur des grandes lèvres des lames de tissu cellulaire, qui paroissent descendre des branches de l'arcade du pubis ; il y a peu de graisse ordinairement, mais beaucoup de vaisseaux et de glandes sébacées. La grossesse y détermine souvent des changemens qui sont favorables à l'accouchement, et d'autres quelquefois qui s'opposent à sa facilité, et qui exigent en certains cas des secours chirurgicaux, comme des infiltrations, des tumeurs variqueuses, des abcès, etc.

142. Les grandes lèvres ne laissent entre elles, dans l'état naturel, qu'une espèce de fente assez étroite; mais quand on les écarte on y voit une fosse plus ou moins grande, qu'on désigne sous le nom de vulve, et dans laquelle se découvrent les autres parties externes de la génération.

143. Les plus apparentes sont les nymphes; posouvent dans les jeunes filles, et surtout au mophes, ment de la naissance, elles débordent un peu les grandes lévres. Elles ressemblent, par leur forme, leur grandeur et leur couleur, aux crêtes qu'on remarque sous le gosier de certaines poules, Elles sont étroites et rapprochées vers leur origine, mais elles s'élargissent et s'éloignent en se portant

Des nym-

en arrière, de sorte qu'elles représentent assez bien, quant à cet écartement, les jambes d'un compas médiocrement ouvert. L'âge et les accouchemens y apportent les mêmes changemens que dans les grandes lèvres, leur structure étant à peu près la même. Elles se relâchent, s'allongent et deviennent pendantes chez certaines femmes, au point qu'elles excèdent de beaucoup les grandes lèvres; le frottement qu'elles éprouvent alors les durcit et les ulcère; ce qui a déterminé plus d'une fois à en faire l'excision. Si leur principal usage est de diriger les urines en en bas au moment où la femme s'en débarrasse, on ne peut leur refuser celui de fournir aussi à l'augmentation de l'entrée du vagin dans l'instant de l'accouchement, puisqu'on les voit alors disparoître, en partie ou en entier.

Du clitoris.

144. On aperçoit au-dessus des nymphes un repli un peu plus que semi-lunaire, formé par la, membrane interne des grandes lèvres, et qui sert comme de prépuce à un tubercule qui s'en dégage de lui-même sur la femme vivante, pour peu qu'on l'irrite en le cherchant. Ce tubercule se nomme vulgairement clitoris, quoiqu'il ne soit que l'extrémité de celui-ci. Il est d'une sensibilité si exquise qu'on le regarde généralement comme le siége des plaisirs vénériens. Quelquefois la chirurgie a cru devoir le retrancher à des enfans consumés par le marasme, et prêts à succomber aux évacuations excitées par l'irritation mécanique et continuelle de cette partie: ainsi que chez des femmes plus âgées, mais pour des causes différentes. La portion du clitoris qui est apparente

a pen de longueur et de volume, si ce n'est dans quelques femmes, où elle égale le bout du petit doigt, le pouce et même la verge de l'homme. Ce corps prend naissance du bord antérieur de la branche de l'un et l'autre os pubis, par deux racines ou jambes connues sous le nom de corps caverneux. Ceux-ci sont à peu près cylindriques et recouverts dans presque toute leur longueur par l'extrémité des muscles érecteurs ou ischiocaverneux qui appartiennent au clitoris; et ils se joignent et se réunissent au-devant du bord inférieur de la symphyse du pubis, pour former le corps dont il s'agit. Le clitoris paroît attaché à la partie antérieure de cette symphyse par une espèce de ligament qu'on nomme suspenseur, et il a des vaisseaux de toute espèce. Etant caverneux et jouissant de la plus grande sensibilité, il se gonfle et se roidit des qu'on le touche légèrement.

145. En écartant les nymphes on découvre le méat urinaire. Cette ouverture, plus longue que urinaire. large, est entourée d'un bourrelet aux environs duquelse remarquent plusieurs petites lacunes qui versent dans cet endroit l'humeur filtrée par les glandes auxquelles elles répondent. Le canal de l'urêtre, dont cette ouverture forme l'extrémité, est plus court chez la femme que dans l'homme. Si la structure en est peu différente d'ailleurs, il n'en est pas de même de sa direction, qui éprouve encore quelque changement pendant la grossesse.

146. Long d'un ponce ou environ, mais plus large que chez l'homme, ce canal monte obliquement sous la symphyse du pubis et de devant en arrière pour aller à la vessie. Vers les derniers Du méat

temps de la grossesse, il s'élève presque perpendiculairement derrière cette symphyse, à laquelle il devient parallèle; et quelquefois même il se recourbe au-dessus des os pubis, la vessie v étant alors déjetée par la matrice; ce qui fait qu'on ne peut aussi aisément pénétrer dans cette poche et en évacuer l'urine, lorsque le cas le requiert, si l'on ne se sert pas d'une soude plus courbe que celle qu'on emploie communément chez la femme. Le canal de l'urêtre ne peut éprouver ce changement de direction qu'il ne s'allonge plus ou moins et ne se rétrécisse un peu, que son orifice externe ne paroisse plus enfoncé et comme déplacé. Quelquefois, dans les derniers temps de la grossesse, il se trouve au bas de la partie antérieure du vagin même, et en quelque sorte derrière le bord inférieur de la symphyse du pubis. Les suites d'un accouchement laborieux, et même de celui qui s'est fait naturellement, changent tellement le rapport de toutes ces parties chez certaines femmes, que le méat urinaire ne paroît que dans l'endroit indiqué; et comme il n'est pas absolument rare que les urines coulent involontairement pendant quelques jours et même plus, des accoucheurs peu instruits ont pris cette ouverture pour une fistule urinaire.

De l'orifice du vagin.

147. Au dessus du méat urinaire se voit l'entrée du vagin. Cette ouverture, naturellement plus étroite chez les vierges que chez les femmes, est bordée dans celles-ci de plusieurs petites crêtes noumées caroncules myrtiformes, et dans celleslà d'une espèce de croissant membraneux, connu sous le nom d'hymen: on regarde cette membrane comme le sceau de la virginité, quoiqu'elle n'en soit souvent qu'un témoignage bien équivoque.

148. L'hymen n'est pas un être imaginaire, De l'hymen. comme quelques uns l'ont pensé: si cette membrane n'existe pas chez toutes les jeunes personnes, du moins la rencontre-t-on chez la plupart; mais sa figure n'est pas constante. Le plus souvent elle ressemble à un croissant dont la convexité regarde le bas de la vulve, et quelquefois l'un des côtés de celle-ci; dans quelques femmes elle forme une espèce d'anneau, et en d'autres elle ferme tout-à-fait l'entrée du vagin. On l'a vue, à cause de sa dureté et de son épaisseur, mettre obstacle à l'union conjugale, et même à l'accouchement, chez des femmes qui avoient conçu malgré l'impossibilité de cette union intime : ce qui a obligé de l'inciser. Quand l'hymen ferme complétement l'entrée du vagin, presque toujours la femme n'en est instruite qu'au temps de la puberté. Le sang des règles ne pouvant alors s'écouler, s'accumule dans ce canal, et le développe ainsi que la matrice, ce qui donne lieu à des accidens, qui ne cessent qu'après la division de l'hymen, et qui ont plus d'une fois fait soupçonner de grossesse les femmes que cette conformation rendoit inhabiles à la génération : les exemples en sont trop multipliés dans les auteurs pour en rapporter de nonveaux.

149. Les caroncules myrtiformes, plus appa-De l'orifice reutes chez les nouvelles mariées que chez les du vagin. femmes qui ont eu beaucoup d'enfans, sont regardées comme les débris de l'hymen. Leur nombre varie; il s'en trouve le plus souvent quatre, et

quelquefois trois seulement. Semblables aux nymphes, en quelque façon, elles disparoissent de même au moment de l'accouchement, et elles s'évanouissent insensiblement avec l'âge, comme le font les replis du vagin.

Du frein de la vulve ou de la fourchette.

e 150. Au-devant et un peu plus bas que l'hymen se voit un autre repli membraneux de forme
semi-lunaire, désigné sous le nom de fourchette.
Il est infiniment rare de le trouver après l'accouchement; mais sa rupture, presque toujours
inévitable lors du passage de la tête de l'enfant,
n'a rien de désagréable quand elle ne s'étend pas
au loin sur le périnée.

De la fosse paviculaire.

151. C'est entre ces deux replis membraneux, l'hymen et la fourchette, qu'on remarque la fosse naviculaire, dans laquelle on ne trouve rien de particulier.

Du périnée.

152. L'espace compris entre la vulve et l'anus est le périnée. Son étendue est d'environ deux travers de doigt dans l'état naturel, mais il peut s'étendre beaucoup dans le moment de l'accouchement. L'espèce de couture qui règne dans toute sa longueur s'appelle raphé. C'est cette cloison, cette espèce de pont entre l'anus et la vulve, dont l'accoucheur doit s'efforcer de prévenir la rupture au moment de la sortie de la tête de l'enfaut : autrement ces deux ouvertures n'en forment bientôt qu'une seule, ce qui peut avoir des suites désagréables et quelquefois fâcheuses. On a vu le périnée, distendu par les efforts de l'accouchement, s'ouvrir dans son milieu, et l'enfant avec l'arrière-faix sortir par cette voie accidentelle, sans altérer en aucune manière l'intégrité des parties qui formoient la vulve et l'anus, le sphincter de ce dernier et la commissure inférieure de l'autre ayant été parfaitement conservés (1).

### SECTION II.

De la matrice,

153. La matrice est l'organe dans lequel s'ac- De la macomplit presque toujours le grand œuvre de la <sup>trice</sup>. génération. Ce viscère, charnu, membraneiux et vasculeux, est situé dans le bassin entre l'intestin rectum et la vessie urinaire, avec lesquels il a des connexions.

154. Sa figure ressemble assez bien à celle d'une petite calebasse aplatie, dont la longueur seroit de deux pouces et demi à trois pouces, la largeur

<sup>(1)</sup> Un fait de cette espèce a été communiqué à l'Académie chirurgie par un chirurgien-accoucheur de Besançon, et n'a paru douteux qu'aux personnes qui ne savoient pas de combien de développement le périnée étoit susceptible chez la plupart des femmes dans le temps de l'accouchement. Ce fait, revêtu des térnoignages les plus authentiques, n'est pas le seul périnée ayant en lieu depuis (\*), sons la main d'un de nos confères les plus distingués dans l'art des accouchemens, M. Coutouly. Nous avons vu et examiné la femme le troisième jour des couches, et observé que la déchirure du périnée s'avançoit, en montant sur le côté droit de la vuleç, jusqu'au milleu de la hauteur de l'entrée du vagin, et se prolongeoit en manière de l'aves l'autre l'esse, aut-devant de l'anus.

<sup>(\*)</sup> Au commencement de janvier 1788.

de dix-huit à vingt-quatre lignes, et l'épaisseur de dix à douze seulement.

155. On distingue son fond, son corps et son col. Le fond comprend tout ce qui est au-dessus de l'insertion des trompes de Fallope; le corps, qui est au dessous, s'étend jusqu'à l'endroit le plus resserré de cet organe, où commence le col; celui-ci se termine dans le vagin, en formant une espèce de mamelon assez gros qui a quelque foible ressemblance avec le museau d'une tanche. La matrice, considérée extérieurement, présente deux faces légèrement arrondies; trois bords, dont l'un en forme le fond et les deux autres les côtés; trois angles, savoir: deux supérieurs et latéraux auxquels aboutissent les trompes de Fallope, et un inférieur qui fait saillie dans le vagin, et qu'on appelle museau de tanche. Excepté ce dernier, la matrice est recouverte du péritoine dans toute son étendue, et cette membrane lui est si adhérente, qu'elle paroît entrer dans sa structure même, quoiqu'elle ne fasse que l'envelopper dans sa duplicature, comme tous les autres viscères du bas-ventre.

156. L'on ne peut absolument déterminer, hors le temps de la grossesse, quel est l'ordre et l'arrangement des fibres qui composent la matrice, à cause de leur entrelacement inextricable. Il seroit alors tout aussi difficile d'en connoître la nature, sileurs propriétés communes avec celles des muscles ne l'eussent souvent manifestée dans le moment de l'accouchement. Ces fibres sont plus pales et beaucoup plus rapprochées dans le col de la matrice que dans ses autres parties, où elles

paroissent plus molles, plus rougeâtres et moins serrées. Cette disposition n'est pas ce qu'on doit le moins admirer dans la structure de ce viscère, puisqu'elle ne peut être altérée accidentellement ou de quelque manière que ce soit, que cette altération n'influe sur le mécanisme de la grossesse et sur celui de l'accouchement même, dont le terme en est tantôt avancé et tantôt retardé. (Voyez § 216 et suiv.)

157. En ouvrant la matrice dans toute sa longueur, soit antérieurement ou postérieurement, on en découvre la cavité; l'on peut estimer l'épaisseur de ses parois, qui n'esten général que de trois à quatre lignes; et l'on voit que la substance en est spongieuse et comme diploïque du côté du fond et dans toute l'étendue du corps, mais plus dense et plus serrée dans le col proprement dit: ce qui dépend essentiellement du plus grand nombre de vaisseaux qui y serpentent, et que l'instrument a divisés transversalement.

158. Quoique la cavité du corps et celle du col de la matrice n'en fassent qu'une, l'on est dans l'usage de les distinguer l'une de l'autre et de les décrireséparément. Celle du corps est d'une figure triangulaire, et contiendroit à peine une grosse fève de marais : elle se termine en haut et sur les côtés par deux orifices très petits, qui forment le commencement des trompes de Fallope; et en bas par un autre plus large qu'on appelle orifice interne de la matrice.

159. Cette cavité est tapissée d'une membrane très mince, qui est aussi adhérente au tissu de la matrice que le péritoine même qui recouvre ce

viscère extérieurement (1). Ce n'est pas cette membrane qui s'exfolie à la suite de l'accouchement, et qu'on doit appeler Decidua : celle-ci est du produit de la conception; elle est étrangère à la matrice, elle s'en détache aisément, et ne se montre pas sous le même aspect, ni sous la même forme dans tous les temps de la gestation : mais la première fait partie de ce viscère même. et ne peut s'en séparer sans inconvéniens.

160. Cette membrane présente tant de porosités ou d'ouvertures, qu'elle en paroît comme réticulaire. Les plus considérables de ces ouvertures conduisent à des cavités tortueuses, appelées Sinus utérins, et les autres à des follicules ou glandes, qui fournissent l'humeur muqueuse et glaireuse dont la surface interne de la matrice est continuellement enduite, tandis que les plus petites ne sont que les extrémités des vaisseaux exhalans et inhalans. Celles-ci sont également répandues partout, tandis que les premières sont plus nombreuses du côté du fond de la matrice. et les secondes vers le col.

Cavité du col

161. La cavité du col de la matrice est une de la matrice. espèce de canallong d'un pouce ou environ, et un peu plus large dans son milieu que vers ses extrémités. Elle est tapissée de la même membrane que la cavité du corps de cet organe; et l'on y voit de plus que dans cette dernière, des rides qui ne paroissent pas formées seulement par la membrane dont il s'agit, mais encore par les fibres utérines.

<sup>(1)</sup> L'existence de cette membrane n'est cependant pas tellement constatée qu'on ne puisse encore en douter.

162. Le col de la matrice s'ouvre, dans le vacorin, par une petite fente transversale, qu'on terre de la nomme orifice externe ou vaginal, et c'est elle qui donne à la portion qui fait saillie de ce côté, la figure d'un museau de tanche. Cette fente, longue de plusieurs lignes senlement, et très étroite dans l'état naturel, se dilate un pen pendant l'écoulement des règles, et reste comue béante dans les premiers jours qui suivent cette évacuation : ce qui fait que bien des femmes, et surtout celles qui n'ont point encore eu d'enfans, conçoivent plus aisément dans ce temps que dans tout autre, et que quelques unes même ne peuvent concevoir que dans ce moment.

163. Le museau de tanche paroît de la longueur de quatre à cinq lignes en devant, et un peu plus en arrière: son épaisseur est à peu près de huit à dix lignes transversalement, et de six à huit de sa partie autérieure à la postérieure, étant comme légèrement aplati dans ce dernier sens. La fenie dont il est parlé u'est pas exactement à son extrémité, mais un peu en arrière, ce qui en fait paroître la lèvre antérieure plus épaisse que l'antre.

164 La grossesse et l'accouchement effacent ces caractères au point que le museau de tanche est un peu différent chez presque toutes les femmes qui ont eu des enfans. En général, il est plus gros, plus arrondi, et son orifice plus béant; son bord est plus ou moins inégal et comme festonné; tantôt on u'y remarque qu'une senle échaucrure, qui se trouve pour l'ordinaire au côté gauche, et tantôt il en existe plusieurs, parce qu'il y a eu plusieurs déchirures au moment du passage de la tête du

ı.

fœtus. Nous observerons cependant que ces échan crures du bord de l'orifice de la matrice n'ont pas toujours lieu chez les femmes qui ont en des enfans, et qu'elles ne proviennent pas exclusivement de l'accouchement : de sorte que le museau de tanche peut avoir une forme aussi régulière chez des femmes qui ont donné des preuves de fécondité que chez celles qui sont encore dans l'état de virginité, et présenter chez ces dernières les inégalités qui naissent le plus fréquemment de l'accouchement. D'après ces observations, combien les inductions qu'on tire de l'état du col de la matrice ne paroîtront-elles pas hasardées, surtout quand il s'agit dela réputation, de la vie même d'une femme accusée, longtemps après le crime présumé de suppression de part ou d'infanticide? (Vor. §346.)

165. Il arrive quel quefois que la matrice est double du côté de son fond, ou que sa cavité se trouve partagée par une cloison longitudinale qui s'étend depuis le milieu de celui-ci jusqu'à l'extrémité du museau de tanche, de sorte que l'extérieur n'offre rien de remarquable. Quoique les exemples en soient rares, ils le sont bien moins cependant que ceux de la superfétation, et seroient bien propres d'ailleurs à faire admettre la possibilité de celle-ci, quand on ne pourroit en citer un seul fait. Elle ne nous paroît admissible que dans ces sortes de cas(1).

166. Les artères qui se distribuent à la matrice viennent des spermatiques et des hypogastriques.

Library and Charles of the

<sup>(1)</sup> Voyez Superfétation, art. GROSSESSES COMPOSÉES, vol. II.

C'est sur les côtés qu'elles en pénètrent le tissu, d'où leurs branches se portent en avant et en arrière, en faisant des contours aussi variés que multipliés sur elles-mêmes, en formant là, comme partout ailleurs, un grand nombre d'aréoles, et en s'anastomosant les unes avec les autres, c'està-dire, les spermatiques avec celles qui viennent des hypogastriques, et celles du côté droit avec celles du côté gauche. Les unes répondent aux veines qui les accompagnent, et les autres se rendent dans un genre de vaisseaux particuliers connus sous le nom de Sinus.

167. Ceux-ci forment comme autant de réservoirs où le sang déposé par les artères est repompé utérins. par des veines qui le reportent dans le torrent de la circulation, à l'exception de ce qui s'en écoule périodiquement chaque mois, pendant un certain temps de la vie, par les orifices qui se remarquent dans la matrice : évacuation qui constitue le flux

menstruel.

168. Cette distribution des vaisseaux utérins nous offre l'explication d'un grand nombre de phénomènes qui s'observent tant en santé qu'en maladie, et surtout pendant la grossesse : l'on ne devroit pas la perdre de vue dans la circonstance même où l'opération césarienne est indispensable.

169. L'on ne peut douter de l'existence des vaisseaux lymphatiques dans la matrice; mais leur seaux lymsource et leur marche ne sont pas aussi parfaite, phatiques utérins, ment connues que celles des premiers. Ils y sont si multipliés, et si volumineux dans les derniers temps de la grossesse, qu'on serait presque tenté de croire, dit le docteur Cruishank, que la ma-

Des sinus

trice n'est qu'un composé de vaisseaux absorbans. Ce savant anatomiste anglais les divise en deux plans, dont l'un accompagne les vaisseaux hypogastriques, et l'autre les vaisseaux spermatiques. (Voyez Cruishank, Anatom. des vaiss. absorb. du corps humain.)

Des , nerfs utérins.

1'70. Les nerss de la matrice tirent leur origine des plexus rénaux et hypogastriques, des grands symphatiques ou intercostanx, et des sacrés. D'après ces sources nombreuses et les communications de ces nerss, l'on ne doit pas être étonné du rapport singulier de cet organe avectouteste parties du corps, et de la variété des symptòmes que produisent les maladies qui l'affectent.

#### SECTION II.

## Des parties dépendantes de la matrice.

Des ligamens 171. Les parties dépendantes de la matrice de la matrice, sont les ligamens, les trompes, les ovaires et le vagin.

Des ligamens larges,

fles vois-

172. Les ligamens, au nombre de quatre principaux, sont distingués en larges et en ronds. On ne peut avoir une idée bien claire des premiers, qu'en supposant un repli du péritoine qui divise transversalement la cavité du bassin, et dont les deux limes écartées dans le milien renferment la matrice, tandis que rapprochées sur les côtés de cet organe, elles forment comme deux ailes, qui sont les ligamens larges. Leur bord supérieur forme lui-même, dans toute sa longueur, deux autres replisparallèles, que les anatomistes nomment

Usage des

Ailerons, dont l'un contient la trompe de Fal-

lope, et l'autre l'ovaire.

173. Le plus grand usage de ces ligamens n'est pas de fixer la matrice au milieu du bassin, puis-ligamens larqu'elle jouit de toute la mobilité que l'étendue de ges. cette cavité peut lui permettre. Le péritoine, dans ces deux replis, paroît comme en réserve pour le temps de la grossesse; car on les voit diminuer, s'effacer presque entièrement, à mesure que la matrice, qu'ils recouvrent alors, se développe et devient beaucoup plus volumineuse.

174. C'est dans le tissu cellulaire qui unit les deux lames de ces ligamens que serpentent les vaisseaux sanguins qui vont à la matrice, ainsi que les troncs des vaisseaux lymphatiques qui en reviennent, et que se forment la plupart des en-

gorgemens et des dépôts laiteux.

175. On y remarque aussi deux cordons, un de Des ligamens chaque côté, appelés Ligamens ronds, qui naissent ronds. des angles supérieurs de la matrice, au-devant et un peu au-dessous du principe des trompes; qui descendent et se recourbent ensuite en montant vers les os pubis, pour sortir par les anneaux des muscles obliques, et aller se perdre dans le tissu cellulaire, et aux tégumens des environs des aines, en se divisant en plusieurs branches et en formant en cet endroit une sorte de patte d'oie.

176. Ces cordons paroissent bien plus vasculeux De leur strucet charnus que ligamenteux. Les artères qui en-ture. trent dans leur composition viennent des spermatiques, et un filet des nerfs des plexus rénaux en

fait également partie. Ils s'accroissent pendant la grossesse, s'engorgent et se développent comme le tissu de la matrice même, ce qui leur donne une apparence vraiment charnue. C'est autant à leur engorgement qu'à leur distension et à leur tiraillement, qu'on doit attribuer les douleurs des aines qui tourmentent certaines femmes, soit dans les derniers temps de la grossesse, soit dans quelques unes des affections morbifiques de la matrice.

Autres ligamens de la matrice.

I go des

177. Indépendamment de ces quatre ligamens principanx, on en voit encore deux autres, tant sur la partie antérieure de la matrice que sur sa partie postérieure, mais qui ne sont bien apparens qu'autant qu'on écarte ce viscère de la vessie et de l'intestin rectum : ce sont des replis semi-lunaires du péritoine, qu'il a plu à quelques anatomistes de nommer petits ligamens ronds. Ceux qui sont en arrière descendent des parties latérales postérieures et inférieures de la matrice, et vont se perdre, en remontant le long du rectum, vers les régions lombaires : on attribue communément à leur distension et à leur tiraillement les douleurs qui se font sentir de ce côté, dans les derniers temps de la grossesse et celui de l'accouchement, ainsi que dans le prolapsus complet de la matrice; mais ces douleurs dépendent-elles réellement de cette cause? Ceux qui se remarquent entre la matrice et la vessie sont un peu plus petits. L'usage des uns et des autres paroît le même que celui des ligamens larges.

Des trompes de Fallope.

pes 178. Les trompes sont deux conduits longs de quatre à cinq travers de doigt, et tortueux, qui naissent des parties latérales et supérieures de la matrice, et dont le nom désigne parfaitement la figure. Ils sont si étroits du côté de la matrice, que

leur orifice admet à peine un très petit stylet; mais ils s'élargissent insensiblement jusque vers leur milieu, où ils se rétrécissent un peu pour se dilater ensuite de nouveau, et se terminer par une espèce de pavillon dont le bord est garni de plusieurs languettes charnues, qui lui ont fait donner le nom de Morceau frangé. Cette extrémité est flottante dans la cavité du bassin.

179. La structure des trompes paroît absolu- De leur strucment la même que celle de la matrice; comme ture et de leur celle-ci, elles sont enveloppées du péritoine ; on y usage. découvre plusieurs ordres de fibres, et elles peuvent se développer et se contracter. Une des franges charnues qui bordent leur pavillon est attachéesur l'ovaire, et les autres paroissent destinées à le dilater et à l'appliquer étroitement à ce corps, pour en recevoir ce que la femme fournit à la

génération.

180. D'après la structure et le rapport des trompes avec les ovaires, leur fonction, telle qu'on puisse la supposer, paroîtra toujours des plus admirables, et ne pourra s'expliquer qu'en accordant à ces conduits un mouvement vermiculaire. qui s'oppose à la rétrogradation du premier produit de la conception. Nous observerous de plus que les trompes établissent une communication de la cavité même du péritoine avec celle de la matrice, et par conséquent à l'extérieur, au moyen de celle-ci et du vagin.

18i. Les ovaires sont deux corps blanchâtres, à peu près du volume et de la figure d'une grosse fève de marais. Ils sont placés de champ dans l'épaisseur de l'aileron postérieur des ligamens lar-

Des ovaires.

ges, et attachés par une espèce de cordon ligamenteux aux parties supérieures et latérales de la matrice, derrière l'origine des trompes. Ces corps sont plus gros dans le jeune âge que dans la vieillesse, temps où ils se flétrissent et se dessechent en quelque sorte. Ils sont un pen bosselés pendant le temps où la femme est féconde, et, selon quelques auteurs, on y remarque, dans la suite, autant de petites cicatrices qu'elle a eu d'enfans.

De leur structure et de leur usage.

182. L'on ne connoît pas très bien encore ni la structure ni l'usage des ovaires ; on sait au plus qu'ils sont nécessaires à la génération et qu'il suffit d'en priver les animaux pour leur ôter la faculté de se reproduire. Le développement du fœtus s'y estfait quelquefois, et nous y avons trouvé une sorte de roche osseuse, garnie de neuf dents solides et bien conformées, qu'on auroit peine à ne pas regarder comme un reste de grossesse (1). Les anciens regardoient les ovaires comme des corps glanduleux, et leur donnoient le nom de Testicules : ils croyoient qu'il s'y filtroit une liqueur prolifique comme celle de l'homme. Les modernes, y voyant constamment un certain nombre de petites vésicules qu'ils ont prises pour des œufs, ont pensé que les ovaires n'étoient que les réservoirs de ces derniers.

183. L'idée qu'on a eue de ces organes a été le germe des diverses opinions qui se sont élevées sur le mystère impénétrable de la génération; celle des

<sup>(1)</sup> Nous en donnerons les détails dans la suite; et le fait pourra paroître intéressant sous plusieurs rapports.

anciens a donné lieu au système du mélange des deux semences, et celle des modernes au système des œufs.

184. Les trompes, les ovaires et les ligamens de la matrice sont arrosés par les vaisseaux sper- qui se distrimatiques, qui forment par leur division, dans la trompes, aux femme comme dans l'homme, une espèce de ovaires et aux corps pampiniforme, d'où les différentes bran-la matrice. ches vont à leur destination.

185. Le vagin est un canal membraneux, na- Du vagin. turellement étroit dans les vierges, et toujours assez court pour qu'on puisse toucher facilement le col de la matrice; mais ses dimensions varient selon les circonstances. Il peut s'étendre au point que sa longueur excède celle d'un demi-pied, et s'élargir de manière à contenir la tête d'un enfant; mais il revient à peu près à son état naturel dès que les causes qui l'en ont éloigné cessent d'agir: ce qui prouve que son tissu est très élastique.

186. La partie antérieure du vagin est beaucoup plus courte que la postérieure, parce que ce canal est un peu recourbé du côté du pubis, et que ses deux extrémités sont coupées en biseau. L'une d'elles embrasse le col de la matrice, environ cinq ou six lignes au dessus de l'orifice externe; d'où la membrane intérieure de ce canal paroît se réfléchir sur le museau de tanche, pour se continuer dans la matrice même. L'autre extrémité du vagin en forme l'entrée; elle est entourée d'un plexus vasculaire très considérable, et de deux bandes charnues qui en sont les muscles constricteurs, et qui montent du sphincter de l'anus au clitoris. La pléthore et le gonflement du premier, joints à la contraction de ces derniers, rétrécissent plus ou moins l'entrée du vagin, et quelquefois d'une

manière très remarquable.

187. Au milieu du réseau vasculaire dont il s'agit se trouvent deux glandes de la grosseur d'une petite fève de haricot, dont le canal excréteur, long de plusieurs lignes, vient s'ouvrir sur les côtés de l'orifice du vagin, et y jette quelquefois, avec force, dans l'orgasme vénérien, la liqueur qui est filtrée par ces glandes.

188. La structure du vagin n'est pas encore ture du vagin; parfaitement connue des anatomistes. Les uns lui donnent une tunique charnue, composée de deux ordres de fibres, de longitudinales et de circulaires. Les autres, avec plus de raison, ne lui reconnoissent que deux membranes, indépendamment de la muqueuse, qui le revêt en dedans: savoir, un interne, beaucoup plus ample et d'un tissu plus serré, qui forme une infinité de replis ou de rugosités qui diminuent singulièrement la capacité de ce canal, tandis que l'externe n'est que celluleuse. Ce sont les replis formés par la première, et que la nature semble y avoir mis comme en réserve pour le temps de l'accouchement, qui permettent au vagin de s'allonger et de s'élargir selon le besoin.

189. Entre ces deux membranes, et principalementvers l'extrémité inférieure du vagin, se remarquent un grand nombre de vaisseaux sanguins, et beaucoup de glandes ou follicules destinées à filtrer l'humeur muqueuse dont l'intérieur de ce canal est perpétuellement enduit. On y trouve de plus une sorte de tissu diploïque ou caverneux, dans La piethore et le goffenent du premue, jonits a

lequel le sang paroit s'épancher à l'instant de l'orgasme vénérien, comme il le fait dans le corps caverneux du clitoris.

190. L'axe du vagin n'est pas le même que celui de la matrice; ces deux parties forment, dans le tion du vagin. lieu de leur jonction, un coude plus ou moins considérable, dont la partie saillante regarde le sacrum et la partie rentrante le pubis; mais cette disposition n'étant plus la même dans le temps de l'accouchement, ne mérite pas une très grande

De la direc-

101. Le vagin n'est point isolé au milieu du bassin; il a des connexions très étroites, au moven du tissu cellulaire, avec le canal de l'urêtre, une partie du bas-fond de la vessie et l'intestin rectum.

192. Ses vaisseaux naissent des artères et des De ses vaisveines honteuses communes, qui en envoient de seaux. même aux parties externes de la génération ; et ses nerfs viennent de la plupart des sources qui

193. On a trouvé plusieurs fois des cloisons Vices de contransversales dans le vagin, d'autres fois de longi- formation du tudinales, qui sembloient en former deux conduits; et l'on a vu ce canal s'ouvrir dans le rectum, chez des femmes dont les parties externes de la génération manquoient, sans que cette conformation vicieuse les ait rendues stériles (Vorez Barbaut, tom. I, pag. 59.)

- at log the contraction of the state of the I hallow that if hope I work you, if he is here!

consequencing indesegned the strong liquets on

en fournissent à la matrice. (Voyez § 170.)

108 L'AR'.

## CHAPITRE II.

DE LA MATRICE, CONSIDÉRÉE DANS L'ÉTAT DE GROSSESSE.

194. Si la nature semble oublier la matrice dans la première période de la vie, pour travailler à la perfection des autres parties, presqu'uniquement occupée de ce viscère pendant la grossesse, et des merveilles qui s'y opèrent alors, elle y produitles changemens les plus surprenans. La matrice, dès l'instant de la conception, commence en quelque sorte à jouir d'une nouvelle vie, elle prend une nouvelle forme, une nouvelle situation, une nouvelle organisation, et ses facultés musculaires se développent éminemment pour le temps de l'acconchement. Les changemens qu'elle éprouve pendant la grossesse se remarquent donc dans son volume, dans sa figure, dans sa structure, dans sa situation et dans l'action dont elle devient susceptible.

### ARTICLE PREMIER.

Des changemens produits par la grossesse, dans le volume, la figure et la structure de la matrice.

Des chan195. Quoique l'on n'aperçoive pas évidemgemens que ment ce qui se passe dans la matrice au moment
éprouve dans de la conception, ni même dans les premiers jours
son volume de la grossesse, il y a cependant grande apparence
et sa figure

que ces orifices, entr'ouverts d'abord pour l'en-pendant trée du germe, ou du principe fécondant, se re-grossesse. ferment aussitôt pour le retenir; mais toute la matrice se contracte-t-elle pour embrasser ce germe plus étroitement, et sa cavité devient-elle plus petite immédiatement après l'imprégnation, comme quelques uns l'ont pensé? Aucune expérience ne sauroit jeter le moindre jour sur cette matière: si l'on a trouvé la matrice dans cet état de contraction chez les animaux qu'on a onverts vivans à l'instant où ils venoient d'être fécondés, cette contraction n'étoit-elle pas l'effet de la mort violente qu'on faisoit endurer à ces animaux, plutôt que de l'imprégnation? S'ensuit-il que la même chose ait lien chez la femme qui conçoit dans la volupté et qui n'en ressent après aucune douleur?

196. L'augmentation de la matrice est peu sensible d'un mois à l'autre dans le commencement de la grossesse; mais elle devient si grande par la suite, qu'on a peine à concevoir comment elle

peut avoir lieu.

Jusqu'au troisième mois, la matrice, malgré son développement, reste assez petite, chez la plupart matrice avant des femmes, pour être contenue librement dans la mois, et decavité du bassin; et ce n'est généralement qu'à puis celui-ci l'époque du quatrieme que son fond déborde le jusqu'au neudétroit supérienr, au point de se faire sentir manifestement à la main qui palpe la région hypogastrique. Dans le cinquième mois, il monte jusqu'à deux doigts au-dessous de l'ombilie, qu'il surpasse d'antant à la fin du sixième. Au septième, le fond de la matrice entre dans la région épi-

Etat de la

gastrique, dont il occupe la plus grande partie au huitième; mais souvent il se trouve au-dessous à la fin du neuvième mois.

Proportion sesse.

197. Quoique la matrice s'accroisse en tous sens de l'accroisse-ment des di-ment des dimensions de mentation du produit de la conception, toutes ses la matrice re- dimensions ne s'étendent cependant pas selon les lauvement a mêmes proportions dans tous les temps, soit par et au fœtus, rapport à elles-mêmes, soit par rapport au fœtus. pendant les L'axe longitudinal de ce viscère semble croître différens ter-mes de lagros-beaucoup plus du troisième au sixième mois, que de celui-ci au neuvième : tandis que les autres dimensions augmentent bien moins dans les premiers temps que dans ces derniers, où la cavité s'arrondit évidemment de toutes parts, sans néanmoins perdre entièrement la figure ovoïde qui lui est naturelle. Cette cavité, respectivement au fœtus, est très grande, surtout dans les deux premiers mois, et très petite dans les derniers.

198. Ces différences, minutieuses peut-être en apparence, mais importantes quant aux vues de la nature, dépendent de la structure de la matrice, du degré de résistance que présentent ses diverses parties, et de l'ordre presque invariable

nière partie commencent à se développer et à con-

selon lequel s'en fait le développement.

199. Les fibres du fond et du corps, plus sou-Ordre de déples, plus humides et moins serrées que celles des autres parties, sont presque les seules qui cèdent et se développent avant le sixième mois de la grossesse; de sorte que, jusqu'à ce terme, la matrice semble ne rien emprunter de son col. Ce n'est qu'à cette époque que les fibres de cette der-

veloppement des diverses parties de la matrice.

tribner avec les premières à la dilatation convenable pour loger le fœtus et ses accessoires. Toutes dès lors s'étendent, se déploient dans les mêmes proportions, et continuent de le faire pendant quelque temps. Mais sur la fin de la grossesse, c'est presque entièrement aux dépens des fibres du col que la matrice s'agrandit encore, parce que celles du fond, qui se sont développées les premières, résistent davantage, et qu'il n'existe plus un équilibre parfait dans l'action et la réaction de ces deux parties, tant sur elles-mèmes que sur le produit de la conception.

200. Aussitôt que cette espèce d'équilibre est rompue, les fibres du corps, et surtout celles du fond de la matrice, commencent à faire effort pour expulser les substances qui constituent la grossesse, et elles le font même d'une manière remarquable au toucher. Alors, si on porte le bout du doigt à l'orifice de la matrice au point de toucher les membranes du fœtus, on les trouve flasques dans un instant, et foiblement tendues dans un antre : ce qui dénote clairement cette

action alternative.

201. Les fibres du col de la matrice supportent donc après ce temps, non seulement tout l'effort desagens intérieurs qu'elles partageoient ci-devant avec celles du corps et du fond, mais encore l'effet de la réaction de celles-ci sur ces mêmes agens; ce qui les contraint de se déployer plus rapidement, et quelquefois de telle sorte qu'en peu de jours cette partie se développe et s'efface entièrement.

202. Si la cavité de la matrice, qui s'augmente

jusqu'au moment où commence le travail de l'accouchement, acquiert encore de l'étendue aprèce temps, ce n'est également qu'aux dépens de ces mêmes fibres devenues plus foibles. D'abord elles s'allongent et se distendent, puis elles paroissent se ranger à côté les unes des autres; ce qui rend les parois du globe utérin si minces en cet endroit, qu'elles n'ont souvent auprès de l'orifice que l'épaisseur d'une double ou d'une triple feuille de papier ordinaire.

Le terme 203. C'est par le même mécanisme que la dilade l'accour tation de l'orifice de la matrice commence à s'opédemenl put selon rer, et que les douleurs de l'enfautement se déclavarier selon rent. Si la fin du neuvième mois de la grossesse lequel se décest presque toujours l'époque de ces douleurs, veloppent les diverses parc'est que l'ordre du développement de la maties de la ma-trice, tel que nous venons de l'exposer, est presque immuable; il ne peut varier, que le terme
de l'accouchement, qui en paroît l'effet naturel,

n'en soit avancé ou retardé.

204. Toutes les fois que les fibres du fond et du corps de la matrice résistent trop au développement dans les premiers temps de la grossesse, l'accouchement, chez ces femmes, se fait avant terme, et tout aussi naturellement qu'au neuvième mois chez les autres, parce que les fibres du col sont forcées de se déployer prématurément, et ne peuvent supporter la réaction des premières au-delà de quelque temps. L'accouchement, au contraire, se fait plus tard, ou bien le travail en devient très long, lorsque le col de la matrice ne se développe pas complétement dans le temps assigné par la nature; soit parce que les fibres des

parties supérieures sont alors plus extensibles et moins irritables qu'à l'ordinaire; soit parce que celles du col sont plus denses, ou que cette partie se trouve dans un état de dureté squirreuse.

205. Cette double assertion n'est pas, comme on pourroit peut-être l'imaginer, le fruit d'une spéculation qu'on a voulu faire cadrer avec la théorie établie; c'est une vérité que l'expérience et l'observation ont démontrée plus d'une fois. Nous avons rencontré nombre de ces cas où l'accouchement prématuré a été uniquement la suite de la foiblesse organique, soit naturelle ou accidentelle du col de la matrice. En suivant le développement de cette partie, nous avions annoncé, sans crainte de nous tromper, que l'accouchement se feroit, tantôt au terme de cinq mois, tantôt à celui de six ou de sept, selon que ce développement étoit plus ou moins avancé à l'instant où nous examinions la femme, et dans un temps où le col utérin devoit encore avoir toute sa longueur, son épaisseur et sa fermeté naturelles : l'événement à constamment justifié notre jugement. Si le développement prématuré du col de la matrice accélère ainsi le cours de la grossesse et avance l'époque de l'accouchement, il nous paroît également prouvé que le défaut d'expansion de cette partie, dans le temps ordinaire, peut prolonger l'une et retarder l'autre : comme on a remarqué fréquemment que sa compacité naturelle ou accidentelle prolongeoit singulièrement la durée du travail, lorsqu'il s'annonçoit au terme ordinaire. Les observations que nous avons recueillies sur cette cause de

naissance tardive, n'étant pas revêtues de toute l'authenticité que nous aurions voulu leur donner, et qui paroîtroit nécessaire pour entraîner la conviction, nous les passerons sous silence, réservant de les faire connoître dans un autre temps. Im a same and the later a few summer

Différences 206. Quand on compare la matrice aux approgrossesse.

que présente ches de l'accouchement, avec ce qu'elle étoit de la matrice avant la grossesse, on voit que l'extension qu'elle la a prise est moins l'effet d'un simple développement que d'une espèce de génération, ou plutôt d'un accroissement de substance qui ne se fait pas toujours sans altération pour les autres parties du corps. Selon Levret, le solide de la masse de la matrice dans l'état naturel, ou de vacuité. est d'environ quatre pouces et demi cubes; et dans les derniers temps de la grossesse, de cinquante-un pouces; de sorte, dit-il, que le rapport de la plus petite matrice à la plus grande est à peu près comme 9 est à 102, ou comme 1 est à 11 et demi (1).

207, La matrice, en effet, ne s'étend pas comme la vessie urinaire; si ses parois ne conservent pas toute leur épaisseur naturelle à mesure qu'elle acquiert plus de capacité, du moins en perdent-elles si peu, que plusieurs auteurs ont cru qu'elle restoit la même dans tous les temps. A la vérité, pendant que ceux-ci ont avancé que la matrice, en se développant, ne perdoit rien de son épaisseur, d'autres ont soutenu que celle-ci diminuoit insensiblement depuis les premiers temps de la

<sup>(1)</sup> L'Art des accouchemens, troisième édit, pag, 309.

conception jusqu'à celui de l'accouchement; et quelques uns, d'une opinion absolument contraire, ont assuré que, loin de diminuer, elle augmentoit dans les mêmes proportions que la ca-

vité utérine devenoit plus grande.

rooß. Tant de sentimens sur une chose de fait ont pu naître du lieu de la matrice qu'on a examiné et du temps où l'on a cherché à en estimer l'épaisseur. Il est bien certain d'ailleurs que les parois de cet organe ne présentent pas la même épaisseur chez toutes les femmes, dans les derniers temps de la gestation, ni chez la même femme à la fin de chaque grossesse; car indépendamment des différences qu'on peut regarder comme individuelles, il en est d'accidentelles qui tiennent à un degré de dilatation plus ou moins grande dans chaque grossesse, et à la quantité de fluide qui se porte vers la matrice, pour en nourrir et en développer la substance.

209. Pour juger de cette épaisseur vers la fin de la grossesse, il faut examiner la matrice dans sa plus grande dilatation, c'est-à dire avant que les eaux de l'amnios n'en soient évacuées; car elle augmente en raison de ce que cet organe se contracte et diminue de capacité, dans les premiers momens qui suivent l'accouchement: il faut l'observer dans toutes ses régions, parce qu'il y en a où elle est constamment plus considérable, et d'autres où elle se trouve constamment moindre. Le lieu où est attaché le placenta est toujours celui où cette épaisseur est plus grande, et le voisinage de l'orifice celui où elle est plus petite. Si elle n'augmente pas dans le premier lieu,

pendant la grossesse, on peut assurer qu'elle se conserve au moins telle qu'elle est partout ailleurs, avant la conception; mais c'est le seul où elle paroisse se conserver en cet état. Elle diminue dans le reste, et très manifestement dans l'étendue du col; de manière qu'elle n'excède pas pour l'ordinaire au bord de l'orifice, comme nous l'avons dit plus haut, celle de plusieurs feuilles de papier à écrire.

2.10. En admettant avec Mauriceau, par exemple, que l'épaisseur des parois de la matrice diminue à mesure que le développement s'en opère, il ne faut pas croire qu'elle devienne telle qu'il l'a publié, plutôt d'après l'opinion de quelques uns de ses prédécesseurs, que d'après sa propre expérience. Excepté dans le voisinage de l'orifice, où elle est très mince aux approches de l'accouchement, on l'a trouvée partout au moins de la anoitié de ce qu'elle étoit avant la grossesse.

211. La plus grande épaisseur qui se remarque à l'endroit où le placenta s'est en quelque sorte greffé, a fait croire à plusieurs accoucheurs, et notamment à Levret, que cette portion de la matrice se développoit moins que le reste, et conservoit en conséquence plus de deusité (1); mais en les suivant pas à pas, l'on est tenté d'embrasser l'opinion contraire, et de penser avec Deventer que cette portion s'étend plus que les antres. Levret lui-mème semble le prouver en assurant que le fond de la matrice conserve beaucoup

<sup>(1)</sup> Observations sur la cause des accouchemens laborieux, part. I, pag. 120, 130, etc.

d'épaisseur, malgré sa prodigieuse extension à la fin de la grossesse, lorsque le placenta y est attaché (1).

213. S'il est démontré que les parois de la matrice ne conservent l'épaisseur qu'elles ont encore à la fin de la grossesse, que parce qu'il s'y porte plus de fluides, que leurs vaisseaux se dilatent, qu'elles deviennent plus spongieuses et plus humides, en un mot que le tissu s'en accroît, pourquoi ne pas admettre que le lieu où est attaché le placenta se développe autant que les autres, s'il ne le fait pas davantage. Une matrice saine se déploie uniformément dans tous ses points, mais selon qu'il y a plus de fibres et de vaisseaux dans chacun d'eux. Si on l'a trouvée quelquefois d'une forme irrégulière vers la fin de la grossesse, cette irrégularité, qui n'est souvent que momentanée, ne tient qu'à la forme que prend l'enfant dans ses mouvemens, ou à sa position même; les parois de la matrice n'étant jamais assez tendues sur le produit de la conception , pour qu'elles ne puissent pas se prêter à ces changemens de forme. Nous en excepterons le moment de ses fortes contractions ou des douleurs de l'accouchement.

214. Nons avons annoncé que les parois de la matrice s'épaississoient à mestire que sa capacité diminuoit et qu'elle se contractoit sur elle-même: l'instant où elles présentent le plus d'épaisseur semble donc celui qui succède à la délivrance. Cette épaisseur, incomparablement plus graude alors qu'avant l'époque de l'accouchement, s'ac-

<sup>(1)</sup> L'Art des accouchemens, § 279.

croît encore dans les premiers momens, parce que le sang ne peut s'écouler dans les mêmes proportions qu'il se porte dans le tissu de la matrice, and to the Annual of the Same

97 215. Selon le lieu qu'on examinera et le temps où l'on fera cet examen, on trouvera donc les parois de ce viscère plus épaisses ou plus minces. Ceux qui ne feront attention qu'à l'épaisseur que présentent les régions les plus voisines de l'orifice, aux approches de l'accouchement, etsurtout d'un premier accouchement, croiront avec Mauriceau, qui a été l'écho de Galien, d'Avicenne, d'Ætius, et autres, que la matrice s'amincit considérablement en se développant; tandis que ceux qui n'en jugerout qu'après l'accouchement, se persuaderont au contraire qu'elle s'épaissit.

tion de la matrice.

216. Quand on connoît la contexture de la made la dilata- trice et la résistance singulière qu'elle oppose dans l'état naturel aux agens qui s'efforcent de la dilater, l'on ne peut, sans étonnement, la voir céder dans la grossesse, et permettre au fœtus de s'y développer librement: plus cette résistance est grande, plus la nature doit paroître admirable dans cette opération.

1 217. La cavité de la matrice étant assez spacieuse pour contenir le produit de la conception dans les premiers jours, la nature ne semble em-"ployer ce temps qu'à humecter et à relâcher les fibresqui doivent prêter d'abord; eten n'attaquant ainsi que les plus foibles, dans le commencement, elle se ménage plus de temps pour soumettre les autres, et les disposer à remplir les mêmes vues. Toujours économe dans ses moyens, elle n'emploie que des fluides pour opérer ces grands effets. Tandis que la petite quantité d'eau qui entoure l'embryon et qui distille continuellement dans la cavité de la matrice, agit contre tous les points de la surface interne de ce viseère avec une force relative à sa base et à la hauteur du courant qui la détermine vers ce lieu (1), les fluides qui circulent dans les vaisseaux dont l'organe est tissu n'exercent pas moins d'efforts pour le dilater et le développer, ainsi que l'ont annoncé plusieurs auteurs (2).

a 18. Les fibres de la matrice, non seulement se développent et s'allongent pendant la grossesse, quéprouvan mais elles deviennent aussi plus nolles, plus spontingieuses et plus rougeâtres; de sorte qu'on leur la grossesse reconnoit partout, sur la fin de la gestation, le et après l'accaractère extérieur des fibres musculaires, étant couchement. d'ailleurs comme celles-ci très irritables et capa-

bles de contraction.

21g. Si la grossesse détermine de pareils changements dans les fibres de la matrice, l'accouchement et ses suites y font remarquer le contraire. Ces fibres se froncent et se raccourcissent pendant l'expulsion de l'enfant et de ses dépendances; puis elles deviennent plus denses et plus pâles à mesure que leur dégorgement a lieu: de sorte qu'au bout de cinq à six semaines, même plus tôt, ce

<sup>(</sup>t) Puzos, Traité des acconchemiens, pag. 26 et suiv.; LEVRET, l'Art des acconchemens, troisième édit., aph. 351; DAVID, Traité de la nutrition et de l'accroissement, pag. 4 et suiv.

<sup>(2)</sup> LEVRET, ibid., aph. 256, 348, 352; ROÉDERER, Élémens de l'art des accouchemens, § 67.

viscère reparoît à peu près dans son premier état.

Changemens 220. Les vaisseaux de la matrice ne sont point qui arrivent exempts des effets de la grossesse. Liés aux fibres aux vais qu'ils arrosent, ils se déploient en même temps, matrice pen et leurs contours multipliés s'effacent. Étant moins dant la gross-serrés d'ailleurs, et moins comprimés par ces sesse.

mêmes fibres, quelques uns d'eux parviennent à

un degré surprenant de dilatation.

221. Si cette dilatation ne s'observe pas dans toutes les régions de la matrice où il y a des vaisseaux apparens, du moins la remarque-t-on constamment dans l'étendue qu'occupe le placenta : là où tous les accoucheurs savent que plusieurs des sinus dont il est parlé au § 167 deviennent assez grands pour contenir le bout du petit doigt, et les autres à peu près une moyenne plume à écrire. Ce ne sont pas seulement les vaisseaux sanguins qui se développent et s'élargissent pendant la grossesse, les vaisseaux lymphatiques le font bien davantage, si l'on n'a égard qu'à leur diamètre primitif, puisque, selon le docteur Cruikshank, ils deviennent aussi volumineux qu'une plume d'oie, et paroissent d'ailleurs si nombreux, que la matrice ne semble qu'un amas de ces vaisseaux (1). Les nerfs se développent et s'accroissent comme les autres parties.

222. Les changemens que la grossesse apporte dans la direction et le diamètre des vaisseaux utérins, n'annoncent-ils pas ceux que la circulation doit y éprouver? A mesure que la matrice se dé-

<sup>(1)</sup> Voyez le lieu déjà cité de l'anatomie des vaisseaux absorbans.

veloppe, que son tissu devient plus souple et plus spongieux, ses artères, moins tortueuses et moins serrées, offrent moins d'obstacles au cours du sang, et le mouvement de ce fluide y devient plus libre; elles en reçoivent alors une plus grande quantité, dans un temps limité; elles en transmettent davantage dans les veines, ainsi que dans les sinus ou réservoirs qui communiquent avec le placenta, et qui y déposent la portion destinée à vivifier le fœtus avec toutes ses dépendances.

223. Si ces premiers phénomènes sont autant d'effets naturels du développement de la matrice pendant la grossesse, sa contraction, au moment de l'accouchement et après, en produit de nouveaux, d'autant plus intéressans à connoître qu'ils peuvent nous diriger utilement dans la pratique,

et surtout dans les cas d'hémorrhagie.

224. A mesure que ce viscère diminue, les vais- Deschangeseaux dont il s'agit se replient et deviennent tor- mensque l'actueux, comme ils étoient avant la grossesse; ils couchement éprouvent une compression, non seulement d'au-apportent tant plus forte que l'action de la matrice sur le dans les vaiscorps qu'elle renferme est plus puissante et que natrice. ce corps résiste davantage, mais encore que la matrice se contracte sur elle-même et se rapproche de plus en plus de son état naturel.

225. Pendant le travail de l'enfantement, le sang parcourt les artères plus difficilement; il aborde plus lentement dans les sinus, ces sinus en reçoivent une moindre quantité dans le même espace de temps qu'auparavant, et ils en transmettent moins dans les endroits indiqués au § 222.

226. Quand ce travail devient opiniâtre et se

soutient long-temps après l'évacuation des eaux de l'amnios, toute communication semble s'intercepter entre les vaisseaux utérins et les sinus où ils aboutissent, entre ces sinus mêmes et ceux du placenta, de sorte que l'enfant ne sauroit plus être vivifié par le sang de sa mère comme auparavant; qu'il n y a plus de perte considérable à craindre si le placenta vient à se détacher, et qu'elle se suspend même dans ce moment, si elle existoit avant. Le resserrement et la contraction de la matrice sur elle-même, après la sortie de l'enfant et celle du placenta, rend ces phénomenes bien plus remarquables.

227. C'est sur toutes ces observations que sont fondés les préceptes qui rendent à jamais mémorable le célèbre *Puzos*, et que s'appuie la pratique sage et raisonnée qu'il a substituée à la routine aveugle et meurtrière que suivoient avant lui la plupart des accoucheurs dans le cas de pertes abondantes (1). Elles peuvent également servir de base à une théorie très lumineuse sur l'origine et la cessation naturelle des lochies sanguines et séreuses, et à l'explication de plusieurs autres effets que nous exposerons dans la suite.

# ARTICLE II.

# De l'action de la matrice.

228. La matrice étant irritable comme tons les muscles, jouit, de même que ceux-ci, d'une

<sup>(1)</sup> Voyez l'ouvrage de Prizos, Mémoires sur les pertes de sang. Santito april 1997 (1997)

action de ressort et de contraction. C'est par la première qu'elle tend continuellement à revenir sur elle-même quand elle est distendue; mais c'est de la dernière qu'elle emprunte les forces nécessaires pour vaincre les grandes résistances qui s'opposent à ce retour, et pour se délivrer des corps solides qui la genent et l'incommodent.

220. Le ressort de la matrice, qu'on appelle aussi action tonique ou élasticité, subsiste quel- de ressort de la matrice, et quefois après la mort, et paroît alors s'entrete- de l'inertie de nir aussi longtemps que la chaleur du sujet, ce viscère. L'expulsion du fœtus et de ses dépendances après cet instant sembleroit prouver l'existence de cette propriété (1), si elle n'étoit bien démontrée par le resserrement de la matrice ou sa contraction sur elle-même, presque aussi prompte et aussi forte qu'à la suite de l'accouchement ordinaire, quand on extrait ce qu'elle renferme peu de temps après la mort (2). Si l'on peut con-

De l'action

<sup>(1)</sup> Nombre d'auteurs assurent que quelques femmes sont accouchées spontanément après leur mort; et Levret ajoute à leur témoignage; en disant qu'il en est convaincu par sa propre expérience.

<sup>(2)</sup> Le Roux, chirurgien de Dijon, s'apercut, en accouchant une femme qui étoit morte depuis plus d'un quart d'heure, que la matrice se resserroit à mesure qu'il en dégageoit l'enfant; qu'elle conservoit autant de solidité que si la femme eût été vivante; et que lorsqu'il voulut procéder à l'extraction de l'arrière faix, le col de ce viscère opposa, dit-il, assez de résistance à l'introduction de sa main pour lui faire naître quelques doutes sur la réalité de la mort. (Vovez Traité des pertes, observation XIII, page 25,) A l'ouverture d'une femme que nous avions accouchée de même, immédiatement

124 L'ART

clure de ces observations que cette propriété ou tonicité de la matrice se conserve encore pendant quelques instans après l'extinction de la vie. l'expérience prouve également qu'elle peut s'affoiblir tellement à la suite de l'accouchement chez la femme vivante, qu'elle paroît en quelque sorte détruite. Comme les parois de la matrice, dans ce cas, restent molles et sans action apparente, on a coutume d'exprimer cet état sous le nom d'atonie ou d'inertie. Nous observerons. comme l'a déjà fait Le Roux, chirurgien de Dijon, que l'inertie dont il s'agit n'est pas la perte absolue du ressort de la matrice, mais seulement une diminution d'action, d'irritabilité et de sensibilité, un état d'épuisement, de défaillance; de syncope en un mot, pour nous servir des expressions de ce chirurgien.

230. Dans cet état, l'irritabilité et la sensibilité de la matrice sont quelquefois tellement affoiblies, que ce viscère supporte sans peine la présence de la main de l'accoucheur, et que les liqueurs stimulantes qu'on y injecte ne peuvent le forcer à se contracter: une injection de vinaigre pur, des linges imbibés de cette liqueur et introduits au fond de la matrice même, n'ont pu, dans une semblable circonstaace, exciter la plus foible sensation. Ce cas, souvent fâcheux pour la femme, est en même temps des plus alarmans

après sa mort, nous trouvâmes la matrice étroitement contractée sur le placenta, que nous n'avions pas jugé à propos d'extraire après l'enfant. Ce 'n'est peut-être que par exception à la loi générale que cette propriété de la matrice survit ainsi à toutes les autres.

pour l'homme de l'art, que des gens injustes rendent garant des événemens; puisque, malgré son activité et ses soins, il a presque toujours le désagrément de voir l'accouchée succomber à

l'hémorrhagie.

231. L'inertie de la matrice peut en affecter toutes les parties à la fois, ou bien une seule. Tautôt elle n'a lieu que dans le fond et le corps, tandis que le col jonit de toute son action; tantôt celui-ci seul en est atteint, et les premiers se contractent et se resserrent à l'ordinaire. Cette inertie peut être plus grande ou plus foible, se manifester à l'instant de l'acconchement ou quelques heures et même quelques jours après; elle peut se dissiper et reparoître diverses fois, comme la syncope proprement dite : de sorte qu'il ne suffit pas que la matrice se soit contractée sur elle-même dans les premiers momens', comme elle le fait presque toujours après l'accouchement, pour que la femme soit en sûreté contre l'hémorrhagie, et que l'accoucheur n'ait aucune crainte à ce sujet (1).

<sup>(1)</sup> On trouve beaucoup d'exemples de pertes de sang, quelques heures et même quelques jours après l'accouchement, quoiqu'il n'y ait eu qu'un dégorgement ordinaire dans les premiers momens, et que la matrice jusqu'alors parût bien resserrée sur elle-même. Nous avons été témoin de cet accident Observation. au huitième jour des couches; et dans un autre cas au treizième. La matrice étoit molle au toucher, son col étoit flasque, et l'on y auroit introduit librement la main. Il peut se former des épanchemens de sang dans la matrice à des époques aussi éloignées de l'accouchement, si le col se trouve fortement con-

232. La mauvaise constitution de la femme. l'hémorrhagie même qui précède ou qui accompagne l'accouchement, l'extrême dilatation de la matrice, soit qu'elle contienne beaucoup d'eau, ou plusieurs enfans, sont autant de causes éloignées de l'inertie. Elle peut être également la suite des efforts pénibles et longtemps soutenus de l'accouchement, parce que les forces de la matrice s'épuisent comme celles des autres organes, et que l'affaissement succède à toute espèce d'action immodérée : mais en aucun cas elle ne peut être plus à craindre qu'après l'ac-

tracté ou bouché par un corps étranger, en même temps que le corps de cet organe est dans l'inertie. Une femme fut victime d'une perte intérieure de cette espèce au septième jour de ses couches; parce qu'un chirurgien, pour s'opposer à l'issue du sang qui couloit abondamment au-dehors, avoit imprudemment tamponné le vagin. Le fait suivant offre peut-être quelque chose de plus extraordinaire, que nous n'entreprendrons pas d'expliquer,

moitave v 10

Une femme, étant accouchée, le 29 août 1776, au terme de Observation. six mois, passa les cinq premiers jours sans accidens, la révolution du lait s'étant bien faite, et les lochies étant déjà blanchâtres. A cette époque, un sentiment incommode d'engourdissement dans tout le côté droit du corps, y compris le bras et la jambe, fit dire à cette femme que ses règles alloient reparoitre, cet engourdissement en ayant été le signe avant-coureur depuis huit ans. Le sang parut en effet, et cette femme en perdit peut-être plus de douze palettes avant de recevoir les premiers secours. Le lendemain, à la même heure, les choses se passant aussi naturellement qu'avant cette perte, l'engourdissement se fit sentir de nouveau, et fut suivi d'une perte plus copieuse encore , qui mit la femme dans le plus grand danger; elle se rétablit cependant, mais sa convalescence fut excessiveéluignées de l'accouct ement, si le coi se peupe sugnol tram

couchement que le vulgaire regarde comme le plus heureux, en ce qu'il est le plus prompt et le moins douloureux. Dans ces sortes de cas, où l'enfant est comme entraîné par le flot des caux, la matrice s'évacuant tout-à-coup et sans efforts, avant que son action ne soit vivement sollicitée, éprouve un état de surprise, d'étonneumet de relâchement, qui suspend pour un temps plus ou moins long ses facultés contractiles.

233. Cet état de syncope utérine est plus ou moins fâcheux, selon qu'il se soutient plus ou moins de temps, qu'il affecte toutes les parties de la matrice ou une seule, et que le placenta conserve plus ou moins ses rapports avec elle. L'inertie qui a pour cause éloignée l'hémorrhagie qui a précédé l'accouchement, est plus dangereuse que celle qui provient de la prompte et trop subite évacuation des substances que contenoit la matrice. Elle n'a rien d'inquiétant dans ce dernier cas, lorsque le placenta n'est détaché en aucun endroit; mais elle peut avoir des suites fâcheuses si ce corps vient à se séparer avant que les forces de la matrice ne se soient rétablies. L'inertie du col seul de ce viscère est moins inquiétante que celle qui en affecte le fond et le corps, parce que c'est à ces derniers que s'attache le plus communément le placenta, et qu'il y a plus d'orifices ouverts qu'il ne s'en trouve dans le premier, etc.

234. L'hémorrhagie est le seul accident qui puisse provenir essentiellement de l'inertie de la matrice, mais il ne peut avoir lieu que le placenta ne soit détaché en totalité ou en partie, La quantité de sang qui se répand alors, dans un temps donné, est en raison de l'intensité de l'inertie, de la portion de placenta séparée de la matrice et de la force du mouvement du sang même, souvent augmentée par les douleurs de l'enfantement, qui ont précédé (1). L'hémorrhagie n'est pas toujours apparente : quelquefois le sang s'épanche dans la matrice, au point de lui redonner à peu près la capacité qu'elle avoit avant la sortie de l'enfant (2).

235. L'hémorrhagie cachée est plus ordinaire quand l'inertie n'affecte que le corps et le fond de la matrice, que lorsqu'elle a lieu dans toutes ses parties. Le resserrement du col, dans le premier cas, suffit pour retenir le sang dans la cavité; au lieu que dans le second la congestion ne peut se faire qu'autant qu'un corps quelconque bouse

che mécaniquement le vagin.

236. L'état de foiblesse et de relâchement que nous appelons *inertie*, dispose la matrice à se renverser ou bien à se retourner sur elle-même, si l'on entreprend d'en extraire le placenta, qui y est encore adhérent, et avant qu'elle ne se soit con-

(2) Chez la femme dont nous avons parlé dans l'une des observations ci-dessus, quoiqu'au septième jour des couches, l'épanchement du sang fut si considérable, que le fond de la

matrice s'élevoit beaucoup au-dessus de l'ombilic.

<sup>(1)</sup> Une femme en perdit sous nos yeux, et en présence de treute-étiq élèves au moins, plus de quatre livres dans le court espace de trois à quatre minutes, malgré la promptitude des secours qu'on lui administra. Le coagulum, ramassé sur le lit et mis dans la balance, surpassoit le poids de trois livres.

tractée et réduite en un globe un peu ferme au toucher; de même que si la femme se livre à de grands efforts pour se délivrer, pendant que ce

viscère est mou et sans action.

237. L'indication que présente l'inertie de la matrice ne consiste qu'à ranimer les facultés, qui sont comme assoupies, à augmenter la sensibilité et l'irritabilité de ce viscère; ce qu'on obtient tantôt en faisant de fortes frictions sur la région hypogastrique, en y appliquant des serviettes très chaudes ou trempées dans des liqueurs froides, aqueuses ou spiritueuses, et tantôt en injectant de celles-ci dans l'organe mème. La perte de sang qui provient de cet état d'inertie n'exige pas d'autres secours, et ne peut s'arrêter que par le rétablissement des facultés dont ils'agit.

238. La contraction est une action bien plus De la conpuissante que celle de ressort ; elle dépend d'une traction de la cause irritante qui nous est inconnue, et n'est pas soumise à la volonté, comme celle de la plupart des muscles. Aucune femme ne peut en augmenter la force ni la diminuer, en accélérer le retour ni le retarder, quoique les grandes impressions de l'âme puissent la mettre en jeu ou en arrêter les progrès.

23g. Toutes les parties de la matrice se contractent en même temps, et aucune ne reste en repos pendant que les autres agissent; mais cette contraction n'est pas également forte partont; car si cela étoit, l'accouchement ne pourroit se faire. Si elle est plus forte dans tout ce qui forme le corps et le fond de la matrice que dans le col,

130 L'ART

c'est que les fibres ne sont pas également disposées ni aussi nombreuses dans toutes ces parties : chaque faisceat, pris en particulier, paroit agir avec le même degré de force (1).

240. La matrice vivement irritée contre les obstacles qui lui résistent, surtout dans les accouchemens difficiles, se contracte avec tant de force, qu'elle s'épuise et tombe dans l'inertie, ou bien qu'elle se déchire et pousse l'enfant dans la cavité abdominale. Son action est si grande dans quelques uns de ces cas que la main de l'accoucheur le plus robuste ne peut la

<sup>(1)</sup> Ouoiqu'il soit tellement aisé d'acquérir la preuve de ces vérités, qu'elle ne peut échapper à l'homme le moins instruit, à celui qui n'a d'autre guide que la nature, les opinions sont cependant encore partagées sur celte action de la matrice. Tandis que les uns refusent à ce viscère la faculté de se contracter à l'instar des muscles, et ne lui accordent qu'une action de ressort, les autres soutiennent que le col tombe dans le relâchement pendant que le fond et le corps agissent puissamment. Ceux-ci assurent, avec la même confiance, que la région à laquelle le placenta est lié ne concourt en rien à l'expulsion du fœtus: et ceux-là, au plus grand mépris du témoignage des sens et de la raison, voient partout deux plans de fibres dont l'action est alternative, le plan intérieur étant dans le relâchement et le repos, tandis que le plan extérieur se contracte fortement... La dureté que présentent les parois de la matrice pendant la douleur de l'enfantement ; dans tous les points accessibles au doigt, soit qu'on touche immédiatement, ou à travers les enveloppes du bas-ventre, démontre que toutes ses parties se contractent en même temps, puisque cette dureté momentanée est le caractère de la contraction des muscles, comme la souplesse est le caractère de l'état de repos ou d'inaction.

supporter au-delà d'un instant sans en être fatiguée et sans éprouver de la douleur et de l'engourdissement.

## ARTICLE III.

Des déplacemens que la matrice peut éprouver pendant la grossesse, et de son obliquité.

241. Quel que soit le temps où l'on considère la situation de la matrice et ses rapports avec les parties circonvoisines, surtout dans le cours de la grossesse, il est rare de trouver son axe longitudinal parallèle à l'axe du bassin, et plus rare encore de le voir selon la ligne qui partageroit verticalement le corps de la femme en deux parties égales. Placée entre la vessie et l'intestin rectum, dont la forme et le volume changent plusieurs fois le jour ; flottante en quelque sorte au milieu du bassin, malgré les nombreux ligamens qui semblent destinés à la fixer; soumise à l'impulsion des viscères du bas-ventre, et comme ceux-ci à l'action des muscles abdominaux et du diaphragme, aussi bien qu'à celle de quelques ; agens extérieurs, la matrice n'a point de position absolument déterminée, et en prend une, pour ainsi dire, nouvelle à chaque instant. Tantôt elle est plus basse ou plus élevée, tantôt elle est inclinée vers le sacrum ou vers le pubis, et d'autres fois sur l'un des côtés.

241. Ces déplacemens momentanés, qui tiennent à la situation et à la forme naturelle de la matrice, à la disposition de ses ligamens et à ses Bu proi sus de la s trice. 132

rapports avec les parties circonvoisines, ne mériteroient aucune attention, si leur mécanisme ne pouvoit répandre quelque jour sur celui de plusieurs autres déplacemens d'une espèce plus grave, non seulement parce qu'il sont plus grands, mais parce qu'ils peuvent troubler quelques unes des fonctions les plus importantes à la vie. C'est aux mémes causes, en effet, qu'il faut attribuer la descente ou prolapsus de la matrice, et ces déplacemens connus depuis peu sous la dénomination de Rétro-version et d'Anté-version, ainsi que son obliquité pendant la grossesse.

#### SECTION PREMIÈRE.

De la descente ou prolapsus de la matrice, de sa rétro-version et de son anté-version.

Du prolapsus de la matrice.

243. Si la matrice, en vacuité, descend à la moindre impulsion que lui communiquent les viscères du bas-ventre, elle le fait d'une manière bien plus remarquable pendant les premiers mois de la grossesse, tant parce qu'elle présente plus de surface à ces viscères, dont l'impulsion devient alors plus forte, que parce que sa pesanteur s'augmente spécifiquement. Non seulement elle descend davantage à chaque impulsion qu'elle reçoit, pour se relever ensuite; mais, en général, on la trouve habituellement plus basse dans ces premiers temps qu'elle ne l'étoit avant; et l'on remarque presque toujours que son fond est incliné en arrière et son orifice tourné en avant.

244. Ce premier degré de précipitation ne sau-

roit être regardé, chez la plupart des femmes, comme un état contre nature, puisqu'il n'apporte aucun dérangement dans les fonctions; mais il ne peut devenir plus grand sans donner lieu à quelques accidens. Abstraction faite de toutes les causes étrangères à la grossesse, la matrice descend d'autant plus dans les premiers mois de la gestation que le bassin est plus spacieux et que la femme a déjà eu plus d'enfans. Chez les unes, elle vient s'appuyer sur la face interne du périnée, et chez les autres, son col, et même la totalité de son corps, franchit la vulve et paroît au-dehors. Nous avons observé de pareilles descentes au quatrième mois de la grossesse chez plusieurs femmes; et après le sixième mois chez une autre, qui crut pouvoir quitter sans inconvéniens un pessaire fort large qu'elle portoit depuis longtemps.

245. Les accidens qui naissent de cette première espèce de déplacement sont en raison de son étendue et du volume de la matrice relativement à la capacité du bassin. Un sentiment de pesanteur sur le fondement, des tiraillemens dou-loureux vers les aines, l'ombilic et les lombes, sont les seuls qui accompagnent le premier degré; bientôt il s'y joint de la foiblesse, de la défaillance et de l'épuisement, si la matrice descend davantage; la femme ne peut rester debout ni marcher librement; et elle tombe insensiblement dans le marasme, si l'on ne remédie pas à cette espèce de descente : chez plusieurs de ces femmes, le retour de la santé et de l'embonpoint n'a exigé que l'application d'un pessaire.

246. Si les effets de la précipitation de la ma-

trice se bornent à de légères incommodités dans les premiers mois de la grossesse, il n'en est pas toujours de même dans la suite. La matrice, en se développant de plus en plus, et restant aussi basse, comprime le col de la vessie, le canal de l'urêtre et l'intestin rectum, à la manière d'un coin interposé au milieu du bassin, et fortement serré, ce qui donne lieu à la rétention d'urine, à la constipation et à tous les accidens qui en dépendent, ainsi qu'à beaucoup d'autres.

247. Ce n'est pas seulement dans le cas où la matrice se développe ainsi au milieu du bassin qu'elle donne lieu à la rétention des urines; le même accident peut se manifester quoiqu'elle ait moins de volume, si elle descend au point de s'engager fort avant dans les parties extérieures, et de se montrer au-dehors. Ce cas, plus facile à connoître que le premier, et en apparence plus grave, puisque la descente de la matrice est plus grande, n'est cependant pas aussi désagréable quant à ce qui concerne la rétention d'urine. Lorsque celle-ci dépend d'un pareil degré de précipitation de la matrice, elle se manifeste tout-à-coup, et souvent c'est le premier effort que fait la femme pour uriner qui la détermine, parce que c'est cet effort qui précipite la matrice à ce point. Dans l'autre cas, la rétention d'urine arrive lentement, et il est bien rare qu'elle ait lieu avant le troisième ou le quatrième mois de la grossesse. La femme n'éprouve d'abord qu'un peu de difficulté à uriner, et de plus grands obstacles se succèdent insensiblement jusqu'à ce que la rétention soit complète. 248. Le cours des urines se rétablit promptement dans le premier cas, si on repousse la matrice dans le bassin, et si on la soutient avec le doigt. Ce secours ne serait pas même nécessaire en bien des circonstances, si la femme se couchoit sur le dos et tenoit les fesses fort élevées toutes les fois qu'elle sent le besoin d'uriner. C'est par ce moyen que quelques unes, d'après le conseil des gens de l'art ou instruites par leur propre expérience, préviennent la rétention d'urine de l'espèce dont il s'agit, et y remédient lorsqu'elles en sont affectées.

249. L'on ne peut la prévenir et y remédier aussi aisément dans l'autre cas. Pour qu'elle cesse, il faut que le corps de la matrice s'élève vers le milieu du ventre, et se développe au point de ne pouvoir redescendre dans la cavité du bassin, ce qui n'a généralement lieu qu'après le cinquième mois de la grossesse, et quelquefois plus tard. En attendant ce moment, on favorise la sortie des urines en écartant le corps de la matrice du canal de l'urêtre et du col de la vessie, au moyen d'un doigt introduit assez haut derrière et un peu sur le côté de la symphyse du pubis, ou bien on les évacue par le moyen de la sonde toutes les fois que la circonstance l'exige.

250. La mobilité que la matrice conserve au Dela rétromilieu du bassin dans les premiers temps de la version et de grossesse, malgré son augmentation de volume , de la matrice. et l'inclinaison qu'elle prend en s'y précipitant un peu, l'expose à une autre espèce de déplacement. moins connu (1) et plus rareque le prolapsus, mais

<sup>(1)</sup> Quelques auteurs en ont cependant recueilli des exem-

136 L'ART

dont les suites jusqu'ici en ont paru bien plus fâcheuses. Dans cette nouvelle espèce de déplacement, la matrice semble couchée selon sa longueur entre le pubis et le sacrum, mais de manière que son fond reste tantôt un peu plus élevé que son orifice, et tantôt se trouve beaucoup plus bas, ou paroît sur la même ligne, ce qui établit autant de degrés utiles à observer dans la pratique.

951. Les accoucheurs qui ont fait mention de ce déplacement de la matrice avant le docteur Guil-laume Hunter l'ont désigné sous le nom de reversement; et Levret, pour le distinguer de celui qui se fait quelquefois après l'accouchement, et dans lequel la matrice se retourne sur elle-même à la manière d'une bourse, l'appeloit Renversement transversal (1). Les noms de Rétro-version et

ples ; mais ces faits isolés n'avoient fixé l'attention, d'aucun praticien d'une manière spéciale avant M. des Granges, chirurgien gradué du Collége de Lyon, qui les a rassemblés pour en former un corps de doctrine. Son Mémoire sur la rétro-version et la matrice, couronné en 1785 par l'Académie de chirurgie, ne laisse rien à désirer sur ce sujet, et sera sans doute imprimé parmiceux de cett illustre Académie. On y verra que ce sont les observations du docteur Hunter qui ont le plus contribué à réveiller notre attention sur ce genre de déplacement; que M. Wals, qui procura à ce médecin amglois l'occasion de l'observer pour la première fois, en avoit puisé la connoissance dans les leçons de Grégoire, chirurgien de Paris, et que ce fut M. Chopart, au retour d'un voyage de Londres, qui fit connoitre à l'Académie les observations de ces médecins étrangers.

<sup>(1)</sup> Voyez Journal de médecine, tom. XI, pag. 279.

d'Anté-version, sans donner une idée plus exacte de cette espèce de déplacement, ont été employés, depuis l'accoucheur anglois que nous venons de citer, par tous ceux qui ont communiqué des observations sur ce point, et ce sera sous ces dé-

nominations que nous en parlerons.

252. La rétro-version est le déplacement dans lequel le fond de la matrice s'est tourné vers le sacrum, et l'orifice vers le pubis : l'antéversion, celui où le fond s'est porté derrière le pubis, et l'orifice au-devant du sacrum. L'une et l'autre peuvent être plus ou moins complètes ; mais il semble cependant, d'après la structure et le rapport des parties, autant que d'après l'observation même, que l'anté-version ne peut devenir aussi considérable que la rétro-version : elle est d'ailleurs plus rare et moins fâcheuse.

253. La matrice peut se renverser et secoucher de l'une ou l'autre manière, hors le temps de grossesse, et pendant les trois ou quatre premiers mois de celle-ci. Après ce temps, son volume est généralement tel, qu'un pareil déplacement paroit impossible, la longueur de la matrice surpassant alors, dans la plupart des femmes, la largeur du bassin, prise du pubis au sacrum. Une des observations de Smelli annonceroit cependant que ce renversement peut avoir lieu plus tard, s'il l'a véritablement remarqué chez la femme qui en fait le sujet, puisqu'elle étoit grosse du terme de cinq mois (1).

<sup>(1)</sup> SMELLIE, trad. franç., tom. II, pag. 150, Observ. II.

-138 L'ART

254. Ce renversement peut s'opérer lentement, subitement, et les causes déterminantes n'en sont pas alors absolument les mêmes. Dans le premier cas on en observe les progrès de jour en jour, ou de semaine en semaine, et il ne parvient qu'insensiblement à son plus haut degré (1); dans le second, il devient complet en moins d'une heure, et souvent en un seul instant (2).

255. Lorsqu'il se fait lentement, il paroit dépendre de la pression légère, mais continue, des viscères flottans sur le fond de la matrice, et pressant sur sa partie antérieure et sur sa partie postérieure, selon l'espèce d'obliquité qu'elle a prise; de sorte que cette pression donne lieu

(2) La rétro-version de la matrice se fit complétement en

Observation.

<sup>(</sup>i) Nous avons fait observer cette marche lente du renversement de la matrice aux élèves qui suivoient nos leçons vers la fin de l'année 1775; il ne fut complet qu'après trois ou quatre semaines; et à cette époque seulement, la femme se trouva contrainte de se soumettre à la nécessilé d'en faire la réduction.

un instant chez madame de \*\*\*, le lundi de Pâques 1784; et di y eut, dès ce moment, impossibilité d'évacuer une seule gontue d'urine. Appelé une heure après, je trouvai cette femme dans l'attitude que prend celle qui est à l'instant d'accoucher. Elle se livroit involontairement aux plus grands efforts, et elle y étoit excitée autant par la présence d'un corps qui paroissoit à l'entrée du vagin , dilatée de la largeur d'un petit éeu , que par le besoin d'uriner. Ce corps étoit la partie postérieure de la matrice, dont le fond se trouvoit appuyé sur le coccix, et l'orifice très élevé du côté du pubis. J'en la la réduction sur-lechamp, et le calme se rétablit. Cette femme, grosse de trois mois ; étoit depuis cinq à six semaines dans le cas énoncé aux \$8 \$47 et 448. Elle n'accoucha qu'au terme ordinaire.

tantôt à l'anté-version et tantôt à la rétro-version. C'est aussi par le même mécanisme que s'opèrent subitement l'une et l'autre espèce de ce renversement; mais il faut alors une impulsion plus forte, et cette impulsion ne peut être donnée que par l'action des muscles qui forment l'enceinte du bas-ventre, ou par des agens extérieurs. On a vu la matrice se renverser de cette manière à l'occasion des efforts du vomissement, de ceux qu'on exerce pour aller à la garde-robe, même pour uriner; et souvent aussi ce renversement a été déterminé par une chute, un coup, ou une forte compression sur le bas-ventre (1). Quelques uns des accidens produits par ce déplacement viennent bientôt ajouter à ses premières causes, et ne le rendent que plus considérable dans la suite, comme nous le remarquerons au § 261.

256. La gravité des accidens qui proviennent de la rétro-version ou de l'anté-version de la matrice dépend bien plus du volume de ce viscère, res-

<sup>(1)</sup> M. Chopart, notre confrère, nous a communiqué un exemple d'anté-version de matrice chez une femme grosse de deux mois, qui ne sembloit avoir eu d'autre cause que les efforts du vomissement. La rétro-version a paru à la suite d'une grande frayeur chez l'une des femmes qui font le sujet des observations de Hunter; M. des Granges a attribué la première à une forte pression exercées sur le ventre par un chaudron rempli de lingg mouillé. Chez la femme dont nous venons de parler dans une des notes précédentes, la rétro-version n'a été déterminée que par des efforts pour uriner pendant qu'on repoussoit, au moyen du doigt, le col de la matrice qui étoit audehors, comme on l'avoit fait cent fois depuis cinq à six semaines.

C140 TART SEC

pectivement à la capacité du bassin, que de l'étendue du déplacement qu'il a éprouvé. Lorsqu'une matrice saine et en parfaite vacuité se renverse dans un bassin de grandeur naturelle, soit que son fond se tourne vers le sacrum ou vers le pubis, la femmen'en ressent qu'une pesanteur incommode sur le fondement, des tiraillemens douloureux dans les aines, le devant des cuisses et les lombes. et une sorte d'épreintes, tant au col de la vessie que du côté du rectum, qui excitent fréquemment le besoin d'uriner ou d'aller à la selle. Ces symptômes s'augmentent et s'aggravent dans la proportion des efforts qu'on fait pour surmonter les obstacles qui nuisent alors à l'évacuation des urines et des matières stercorales. Si le jet des premières s'établit avec peine, il se soutient difficilement, et paroît souvent entrecoupé.

257. Ces accidens sont plus marqués dès l'instant du renversement de la matrice, toutes choses étant égales d'ailleurs du côté de l'étendue de ce déplacement, quand elle est engorgée et tuméfiée, ou lorsque son volume est augmenté parla grossesse, parce qu'elle agit plus fortement sur les parties circonvoisines, et s'en trouve ellemême plus à la gêne. Si les tiraillemens doulonreux dont on vient de parler ne sont pas plus incommodes dans ce dernier cas que dans le premier, la pesanteur sur le fondement et sur le col de la vessie est plus grande, les épreintes vésicales et intestinales sont plus fortes; la difficulté de rendre les urines et d'aller à la garde-robe est plus considérable; et selon que la matrice est alors plus ou moins volumineuse, relativement à la capacité du bassin, il y a rétention complète ou incomplète d'urine, et constipation absolue.

258. Les accidens parviennent à ce dernier point en très peu de temps, et il s'y en joint promptement de nouveaux, lorsque la matrice ne se renverse, aussi brusquement et aussi complétement, que dans le cours du troisième au quatrième mois de la grossesse, parce que sa longueur, prise du fond à l'orifice, surpassant alors de quelque chose la distance du pubis au sacrum, elle comprime fortement le col de la vessie, le canal de l'urêtre et l'intestin rectum, dès l'instant de son déplacement, et se trouve elle-même comme enclavée d'une manière gênante dans la cavité du bassin. Autant la marche des accidens est rapide dans ce cas; autant elle peut être lente dans celui où le renversement se fait graduellement, et surtout à un terme de grossesse moins avancé. Supposons-le complet et avant le deuxième mois.

259. Les accidens se borneront d'abord à ce qui a été exposé au § 256, parce que la matrice est encore peu volumineuse à ce terme; mais comme elle continue de se développer malgré son déplacement, et que chaque jour elle a besoin d'un plus grand espace, bientôt elle comprime plus fortement le col de la vessie et le rectum, qui s'en trouvent affaissés au point de ne plus permettre ni l'issue des urines ni la sortie des matières stercorales les plus liquides. Il peut arriver même, en pareilles circonstances, que la sonde ne puisse plus pénétrer dans la vessie, et qu'il soit également impossible d'administrer des lavemens.

260. La matrice, déjà comme enclavée au milieu du bassin, quand les accidens sont parvenus à ce point, s'y enclave bien plus fortement encore dans la suite, si l'on n'en fait pas promptement la réduction. Continuant de se développer, parce que le produit de la conception qu'elle renferme continue de s'accroître, et ne pouvant le faire selon l'ordre que suit ce développement dans l'état ordinaire de grossesse, elle se moule en quelque sorte à la cavité du bassin, en s'étendant vers les endroits qui lui opposent moins de résistance. Son augmentation de volume dans ce dernier temps ne dépend plus uniquement du développement du produit de la conception; il provient aussi de la tuméfaction de sa propre substance, qui s'engorge et s'enflamme, ce qui amène de nouveaux accidens. Comme l'espace qu'elle occupe alors, qu'elle remplit complétement, et dans lequel elle est comprimée et comme emboitée; est plus grand que le détroit supérieur, sa réduction en devient très difficile et même impossible (1).

261. La rétention d'urine et la constipation, que nous n'avons regardées jusqu'ici que comme les accidens de la rétro-version de la matrice, en deviennent bientôt comme autant de nouvelles

<sup>(1)</sup> Dans l'une des observations du docteur Hunter, insérées dans les tom. IV et V des Medicals observ de Londres, on remarque que l'on ne put faire la réduction de la matrice, et qu'à l'ouverture du cadavire, on la Irouva tellement enclavée, de toutes parts dans le bassin, qu'on ne put l'en dégager qu'après avoir coupé la symphyse des pubis, et écarté ces os considerablement.

causes qui agissent concurremment avec les autres, de manière à la rendre plus considérable encore, et à s'opposer plus fortement à la réduction. La vessienepeut se développer grandement et s'élever dans la cavité du ventre, qu'elle ne ramène en devant le col de la matrice, qu'elle ne l'entraîne vers le haut du pubis, et qu'elle n'agisse d'ailleurs sur le corps de ce viscère déjà renversé vers le sacrum, au moins avec une force égale au poids des urines qu'elle contient, et qui peut aller audelà de dix à douze livres en certains cas. Les matières stercorales, retenues et accumulées dans le haut du rectum, au-dessus du point où cet intestin est affaissé par le fond de la matrice, agissent de même, et portent cette partie de plus en plus bas. Ajoutez à cela l'impulsion que ces matières reçoivent à chaque instant de l'action intestinale, et les efforts, souvent involontaires, que la femme exerce, soit pour uriner, soit pour aller à la garde-robe.

262. Ces causes n'agissent pas aussi défavorablement dans le cas d'anté-version, et elles sembleroient plutôt concourir à ramener la matrice dans sa position naturelle, qu'à l'en éloigner davantage, d'après ce qu'on vient de dire au para-

graphe précédent.

263. Quoique les accidens énonces soient autant de symptomes de la rétro-version et de l'antéversion de la matrice, ils ne suffisent cependant pas pour en établir le diagnostic, parce qu'ils sont communs à d'autres espèces de déplacemens, et qu'il n'en est aucun qui ne puisse dépendre d'une autre cause. Ce n'est que par le toucher qu'on

peut reconnoître sûrement ces déplacemens, et juger de l'étendue de l'une et l'autre espèce. Le doigt rencontre, à peu de distance de l'entrée du vagin, un corps assez solide sous forme de tumeur, qui remplit la cavité du bassin; c'est celui de la matrice, qui offre au toucher sa surface antérieure ou la postérieure, mais toujours reconverte du vagin, selon qu'elle se trouve dans un état d'anté-version ou de rétro-version. Dans celle-ci, le fond est appuvé contre le sacrum, et l'orifice retiré vers le haut du pubis : dans celle-là, l'orifice est en arrière, vers le sacrum, et c'est le fond qui déprime le col de la vessie. Dans l'un et l'autre cas, si on porte le doigt dans l'anus, à une hauteur plus ou moins grande, on y rencontre une tumeur formée par le fond ou par le col de la matrice, qui déprime l'intestin; et la sonde introduite dans la vessie, lorsqu'elle peut y pénétrer, y fait remarquer la même chose (1).

264. Si la situation du col de la matrice, ou le rapport de l'orifice à tel ou tel point de la surface

<sup>(1)</sup> On a pris quelquefois la tumeur dont il s'agit pour une maladie de l'intestin, et d'autres fois pour une pierre chatonnée, ou pour une tumeur squirrheuse des parois de la vessie. Levret ne connut, dit-il, l'espèce de déplacement que nous appelons anté-version de la matrice, qu'à l'ouverture d'une femme morte à la suite de l'opération de la taille, faite dans le dessein de la délivrer d'une pierre qu'on croyoit chatonnée, (Yoyez les remarques de ce célèbre acconcheur sur les déplacemens de la matrice: Journal de médecine, tom. XL, pag. 26p.)

interne du bassin, détermine l'espèce de déplacement qui a lieu, il ne faut pas toujours juger de l'étendue de ce déplacement par la hauteur de cet orifice, et le plus ou le moins de difficulté qu'on éprouve à y atteindre. Quelquefois il est très accessible au toucher, quoique le renversement soit aussi grand qu'il puisse le devenir; ce qui tient à ce que le col de la matrice se recourbe alors à la manière du bec d'une cornue: comme nous l'avons remarqué, soit dans le cas de rétro-version même, soit dans celui d'obliquité (Vorez § 290).

265. Le pronostic de la rétro-version et de l'anté-version de la matrice est plus ou moins fàcheux selon l'étendue de ces déplacemens, leur ancienneté, l'incarcération plus ou moins étroite de la matrice dans la cavité du bassin, et la somme des accidens auxquels cet état a donné lieu. Celui de l'anté-version est en général, et toutes choses égales d'ailleurs, moins grave que celui de la

rétro-version.

266. L'indication essentielle dans tous ces cas est de replacer la matrice dans sa position naturelle, et de la maintenir en cet état. Si l'on rencontre peu d'obstacles à cette réduction lorsque le déplacement est récent et la matrice peu volumineuse encore, il s'en présente de grands, et quelquefois d'insurmontables, quand il existe depuis plusieurs semaines, plusieurs jours même, surtout si la matrice est volumineuse, étroitement enclavée et commétranglée au milieu du bassin (1).

<sup>(1)</sup> Voyez dans les Medicals observ. de la Société de Londres le fait déjà cité.

Si l'indication consiste essentiellement à replacer la matrice, comme on vient de le dire, les accidens qui proviennent de son renversement en offrent quelquefois de plus pressantes, et exigent des secours qui préparent ou facilitent la réduction, et sans lesquels on ne pourroit en certains cas l'obtenir.

267. On commencera, dans ces sortes de cas, par évacuer les urines, s'il est possible d'y parvenir, soit en insinuant un doigt le long et à côté de la symphyse du pubis, pour écarter convenablement le corps de la matrice du col de la vessie et de l'urêtre (1), soit en introduisant une sonde dans la vessie. On évacuera également les matières stercorales, si les lave-

<sup>(1)</sup> Ce fut de cette manière que je fis uriner pendant une dizaine de jours, et plusieurs fois chaque jour, dans le cours de mars 1787, une dame étrangère, grosse de trois mois ou environ, dont la matrice étoit brusquement tombée dans un état de rétro version complète, ne pouvant réduire ce viscère surle-champ à cause des accidens, et espérant y trouver plus de facilité après avoir combattu ceux-ci. Ce ne fut qu'au dixième jour que je me déterminai à vaincre les obstacles, en y employant une force convenable, ne rencontrant plus alors la même facilité à faire couler les urines, et les difficultés devenant plus grandes chaque fois. Pour ne pas fatiguer la matrice par la pression immédiate des doigts, je commençai par insinuer audessous de son fond un pessaire de gomme élastique fort épais, de l'invention du sieur Bernard, qui servit après la réduction à fixer ce viscère, Cette dame ne porta le pessaire en tout que trois ou quatre jours, et n'accoucha qu'au terme ordinaire, malgré les efforts qu'il avoit fallu faire pour restituer la matrice dans sa position naturelle au troisième mois de la grossesse.

mens peuvent pénétrer et détremper convenablement celles qui sont desséchées et amoncelées dans le haut du rectum et l'S romaine du colon. On aura recours à la saignée, et on la réitérera, lorsque l'état inflammatoire des parties l'exigera; on emploiera les fomentations et les bains, et l'on ne procédera à la réduction de la matrice qu'après l'avoir préparée de cette mrnière. Paroissant impossible en quelques cas avant l'emploi de ces moyens, elle s'est faite ensuite aisément, et même comme spontanément(1).

268. La position qu'il convient de donner à la femme, et qui semble la plus avantageuse dans le moment où l'on procède à la réduction de la matrice, est celle dans laquelle les viscères du bas-ventre font le moins d'efforts sur celle-ci. C'est pourquoi on a prescrit de la faire mettre sur les coudes et sur les genoux, de manière que le bassin soit plus élevé que le ventre et la poitrine. Si cette position est bonne en quelques cas, on ne doit pas la regarder comme essentiellement nécessaire dans tous. Mais quelle que soit la position de la femme, il est utile qu'elle ne fasse aucun effort pendant qu'on s'occupe à replacer la matrice.

269. Réduire la matrice dans sa position na-

<sup>(1)</sup> Cest ainsi qu'a dù se faire la réduction de la matrice chez la femme dont parle Smellie, puisqu'il se contenta d'évacuer les urines, et que cette femme fit une fausse couche peu d'heures après. Ce n'est pas le seul exemple de cette espèce qu'on puisse citer.

turelle, c'est en relever le fond et en abaisser le col. Pour y parvenir, dans le cas de rétro-version. on recommande d'introduire deux doigts dans l'anus, à dessein de repousser le fond de la matrice au-dessus de l'angle du sacrum, en même temps qu'on en abaisse le col, au moyen de deux doigts de l'autre main, portés dans le vagin (1); ce qui semble difficile à exécuter, et évidemment inutile dans la plupart des cas : on opère également cette réduction en repoussant le fond de la matrice au moyen de plusieurs doigts portés méthodiquement dans le vagin (2). Il est des instans plus favorables les uns que les autres pour obtenir cette réduction, mais ils sont subordonnés à des circonstances qu'on ne peut déterminer ; c'est pourquoi on ne se hâtera pas de prononcer qu'elle est impossible, avant d'avoir répété suffisamment les mêmes tentatives.

270. On ne peut rien dire ici des efforts nécessaires pour replacer la matrice; quelquefois il en faut peu, s'ils sont bien dirigés; d'autres fois il

M. Du Saussoie, chirurgien-major du grand Hôtel-Dieu de Lyon, assure n'avoir pu réduire la matrice dans un cas de cette espèce, qu'en portant toute la main dans l'anus, où elle pénétra, dit-il, sans peine. (Voyez Journal de Médecine, tom. LXVII, pag. 289, du mois de mai 1786.)

(2) Nous sommes parvenu constamment de cette manière à réduire la matrice; et le pessaire, dans le cas rapporté dans l'une des notes précédentes, nous a été très utile.

<sup>(1)</sup> Il paroit , d'après la première observation de Hunter et de M. Wals, que ce précepte a été donné d'abord par Grégoire, chirurgien de Paris; et beaucoup, depuis ce temps, l'ont mis en pratique ou l'ont essayé.

en faut de grands. La crainte de provoquer l'avortement dans ces derniers cas ne doit point arrêter le praticien. Indépendamment de ce qu'il n'est pas toujours la suite de pareils efforts (1), c'est que le danger auquel le renversement de la matrice expose la mère et l'enfant sera bien plus grand et plus certain si l'on ne replace pas ce

viscère à temps (2).

271. La réduction de la matrice est tellement importante à la conservation de la femme, que Guillaume Hunter, instruit par l'expérience qu'on ne pouvoit l'opérer en quelques cas, sans avoir diminué préalablement le volume de ce viscère, a recommandé d'évacuer les eaux de l'amnios, toujours abondantes dans les premiers mois de la gestation respectivement à la grosseur du fœtus, au moyen d'un ponction faite du côté du vagin. Cetté ponction, qui n'offre rien de dangereux en elle-même, n'a pas encore été pratiquée dans cette vue, parce que le cas pour lequel l'a recommandée l'accoucheur anglois ne s'est pas présenté une seconde fois dans le cours de sa pratique. Nous n'entrevoyons pas ce qu'on pourroit faire de mieux dans une circonstance aussi déplorable (3) : peutêtre proposera-t-on un jour la section de la sym-

<sup>(1)</sup> On pourroit citer plus de vingt-cinq faits à l'appui de cette assertion.

<sup>(2)</sup> L'observation de Smellie, celle de Hunter, déjà citées, et beaucoup d'autres, prouvent que cette assertion n'est que trop fondée.

<sup>(3)</sup> Voyez les observations du docteur Hunter, dans les Medicals observ. de Londres, tom. IV et V.

physe du pubis, comme Guillaume Hunter même l'a fait sur le cadavre de l'une des femmes qu'il a vue mourir des suites de la rétro-version de la matrice (1).

272. La réduction de la matrice étant faite, il faut maintenir ce viscère dans sa direction naturelle, ou prévenir le rétour de son renversement. Une situation convenable de la part de la femme, l'attention de ne faire aucun effort soit pour uriner, soit pour aller à la selle, ont suffi quelquefois; mais l'application d'un pessaire paroft

indispensable dans la plupart des cas.

273. Les accidens qui proviennent directement ou indirectement des déplacemens dont nous venons de parler, ne cessent pas toujours à l'instant de la réduction de la matrice, et présentent souvent, après cette réduction, de nouvelles indications qu'il ne faut pas négliger : nous ne citerons que la rétention d'urine pour exemple. Elle ne dépendoit d'abord que de la compression du col de la vessie; mais après la réduction, elle peut être entretenue par l'inflammation de cette partie, ou par l'inertie du corps de la vessié même, qui suit quelquefois son extrême dilatation. C'est au chirurgien à en rechercher la cause dans ces derniers temps, et à la traiter convenablement.

<sup>(1)</sup> Cette proposition a été faite, en effet, dans un Mémoire présenté à la Société de l'École de Médecine. (Voyez Bulletin de l'École de Médecine, pag. 36; Journal rédigé par MM. Corvisart, Leroux et Boyer, tom. IX.)

## SECTION II.

## De l'obliquité de la matrice.

974. S'il est extrêmement difficile que l'axe longitudinal de la matrice reste parallèle à celui di bassin pendant les premiers mois de la grossesse, comme on le remarque au § 241, il paraît presque impossible qu'il ne s'en détourne pas également, ainsi que de la ligne médiane du corps de la femme, lorsque ce viscère, dans un temps plus avancé de la gestation, s'élève dans la cavité abdominale, parce qu'il est alors plus arrondi et bien plus mobile que dans les premiers temps. Le plus constamment son fond s'incline vers l'un ou l'autre côté, en croisant l'axe du bassin, et celui du corps de la femme; et c'est cette déviation qu'on nomme Obliquité.

275. Les auteurs qui ont parlé de cette obliquité en ont établi quatre espèces générales : l'Dobliquité en avant, 2º celle en arrière, 3º celle du côté droit, 4º celle du côté gauche. Un des plus célèbres d'entre eux (1) en distingue aussi des moyennes, qu'on pourroit en quelque sorte multiplier à l'infiní, si on vouloit en admettre d'intermédiaires aux quatre espèces énoncées. L'obliquité latérale droite paroit la plus frequente; vient ensuite celle en devant, ou l'obliquité antérieure; celle du côté gauche est assez

<sup>(1)</sup> M. LEVRET, l'Art des accouchemens, édit, troisième, § 283 et suiv. Idem., § 638.

rare, et on peut douter de la possibilité de la postérieure, que Levret et ses sectateurs n'admettent qu'autant que les vertèbres des lombes sont arquées à contre-sens de l'état naturel (1), c'est-à-dire que leur ensemble décrit un enfoncement en devant, au lieu de cette convexité qui nous a paru jusqu'ici d'autant plus grande que la femme étoit plus contrefaite. Aucun exemple encore ne nous a présenté la réalité d'un pareil vice de conformation; et nous ne voyons dans les signes de l'obliquité postérieure de la matrice, décrits par quelques auteurs, que les signes d'une matrice «située verticalement au plan incliné de l'ouverture d'un bassin bien fait, » pour nous servir des mêmes expressions que Levret (2), et surtout dans la direction où il la représente, quand la femme est couchée sur le dos.

276. La déviation de la matrice étoit connue longtemps avant Deventer, quoiqu'on lui en attribue généralement la découverte, et qu'on regarde cette découverte, d'après lui, comme celle qui a opéré la plus henreuse révolution dans l'art des accouchemens. De Graaf, Bartholin, Armand. Mauriceau et beaucoup d'autres en fournissent des exemples. Si ces auteurs se sont moins expliqués sur cet objet que Deventer, aucun d'eux également n'en a déduit d'aussi fausses conséquences.

Opinions des 277. L'on a cru d'abord que l'obliquité de la auteurs sur la matrice étoit l'effet de sa mauvaise conformation,

<sup>(1)</sup> L'Art des accouchemens, § 635.

<sup>(2)</sup> L'Ant des accouchemens, § 294, l'explication de la planche II, fig. 7.

du relâchement de quelques uns de ces ligamens cause de l'oet de la contraction des autres, de certaines tu-bliquité de la meurs des parties voisines, et de l'habitude où matrice. sont beaucoup de femmes de ne se coucher que sur un côté; mais depuis Levret, surtout, la plupart des auteurs l'attribuent à l'attache du placenta, dans une autre partie que le fond de la matrice. La cause la plus ordinaire de la déviation de la matrice, dit ce célèbre accoucheur, dépend de la partie de cet organe où est implanté le placenta; car s'il n'est point fixé au fond ou sur l'orifice, il entraîne toujours ce viscère vers le côté de son attache. La cause la moins rare, après celle-ci, continue-t-il, est la mauvaise conformation primordiale ou accidentelle de la matrice, de quelques unes de ses parties, ou même de celles qui l'avoisinent (1).

978. On conçoitassez bien comment une masse telle que le placenta, attachée tout-à-coup un peu au-dessous du fond de la matrice et du côté droit, par exemple, pourroit l'entraîner de ce côté; mais l'on ne voit pas aussi clairement comment cette masse détermineroit la même espèce d'obliquité, quand elle s'est greffée sur le col de ce viscère, ou sur le côté gauche. Dans le premier cas, selon Levret, le fond de la matrice se porte du côté de l'attache du placenta, en suivant les lois de la gravité des corps; et il s'y porte d'autant plus, que cette masse est plus voisine de l'orifice (2), ce

<sup>(1)</sup> L'Art des accouchemens, édit. troisième, § 633 et 634.

<sup>(2)</sup> L'Art des acceuchemens, édit. troisième, § 282. Ob-

qui est assez difficile à comprendre. Comme ce n'est plus selon les mêmes lois que s'opère l'obliquité du côté opposé au placenta, proviendroitelle de ce que la région de la matrice à laquelle il est fixé, ne pouvant se développer autant que les autres, comme le prétend le même auteur, détermine ce viscère à prendre une figure et une situation contre nature (1)? En le lisant attentivement, on voit que c'est en effet ce défaut de développement qui oblige la matrice à se dévier du côté opposé au placenta; on est frappé du contraste que présentent ses observations avec cé que nous offre la pratique journalière, et combien Levret a été embarrassé pour faire cadrer les faits avec son système.

la matrice.

279. L'obliquité de la matrice paroît une suite l'obliquité de nécessaire de sa mobilité, de la rondeur qu'elle acquiert en se développant, de la forme et de la situation des parties qui l'entourent, de leur mobilité et des changemens que leurs fonctions y déterminent à chaque instant : mais quelle est la cause qui l'oblige à se dévier plutôt d'un côté que de l'autre, et le plus fréquemment vers le même point?

280. Si l'obliquité étoit due à l'implantation du placenta ailleurs qu'au centre du fond de la matrice, elle auroit lieu constamment du côté où seroit cette masse, et souvent on la trouve du côté

servations sur les causes de plusieurs accouchemens laborieux, édit. quatrième, part. II, pag. 110 et suiv.

<sup>(1)</sup> Observations sur la cause des accouchemens laborieux, part, I, pag. 120.

opposé: Levret lui-même en fournit la preuve. On voit dans l'observation qu'il rapporte d'après Buzan, que la matrice étoit très inclinée du côté droit, quoique le placenta fût attaché au côté gauche et fort près de l'orifice. La matrice est presque toujours inclinée.sur le côté droit, et le placenta ne s'attache pas plus souvent à sa partie latérale droite que dans les autres régions de sa surface. Il étoit implanté sur la partie postérieure dans le cas de la plus grande obliquité antérieure. qu'une pratique étendue nous eût offert jusqu'ici, et ce n'est pas la seule observation de cette espèce que nous puissions rapporter. Vingt fois et plus nous avons trouvéle fond de ce viscère singulièrement incliné sur le côté droit, quoique le placenta fût attaché au côté gauche; et son obliquité n'étoit pas moins évidente dans quelques uns des cas où cette masse recouvroit en quelque sorte, centre pour centre, son orifice. Il résulte de ces observations que tous praticiens judicieux et éclairés peuvent confirmer journellement que l'obliquité de la matrice ne tient pas essentiellement aux rapports du placenta avec cet organe.

a81. Il seroit aussi aisé de prouver que cette masse ne s'oppose en aucin cas au développement de la portion de la matrice à laquelle elle est liée, et ne force pas ainsi ce viscère à prendre une forme oblique, comme l'annonce Levret; ni même une autre forme que celle qu'il acquerroit en se développant, si le placenta avoit jeté ses racines au milieu du fond. Tous les auteurs conviennent que le lieu où est implanté l'arrière-faix offre plus d'épaisseur que les autres endroits; mais ils ajoudes de la consideration de la c

tent que la matrice est plus souple dans ce même lieu, plus spongieuse et plus humide, et *Levre* étoit dans la même opinion, car il dit, § 279: «Lorsque le placenta s'attache au fond de la ma-» trice, cette partie de l'utérus conserve beaucoup » d'épaisseur, malgré sa prodigieuse extension,

» à la fin de la grossesse. »

282. On ne peut méconnoître dans la direction de l'axe du bassin la cause qui déjette en devant le fond de la matrice, et qui détermine l'obliquité antérieure. Il seroit bien plus difficile d'expliquer pourquoi cette obliquitén'existe pas constamment, si l'on connoissoit moins la résistance naturelle des enveloppes du bas-ventre, par lesquelles la matrice est toujours soutenue immédiatement après les premiers temps de la grossesse. L'inclinaison du détroit supérieur, dans un bassin bien conformé, étant si grande qu'on a cru devoir l'évaluer de trente-cinq à quarante degrés, et son axe étant incliné au même point, quoique dans un sens contraire, le matrice ne peut s'élever à travers ce détroit qu'en se portant en devant, et en s'appuyant contre les enveloppes du bas-ventre, qui la soutiennent d'autant moins qu'elles ont été plus affoiblies par les grossesses antécédentes, ou qu'elles sont naturellement plus lâches. Aussi remarquet-on que l'obliquité antérieure de la matrice, toujours peu apparente dans une première grossesse, devient plus grande dans une seconde, quel que soit le lieu de l'adhésion du placenta, et augmente ainsi toutes les fois que la femme redevient enceinte; de manière que le ventre tombe sur les cuisses, en forme de besace, chez quelques unes

de celles qui ont en beaucoup d'enfans, descend même jusqu'au niveau des genoux chez celles qui sont très petites, et a besoin d'être soutenu par

une espèce de suspensoir (1).

a83. Il paroîtra peut-être plus difficile d'assigner la véritable cause des obliquités latérales. Nous pensons qu'elles sont déterminées par le rapport de la matrice avec l'intestin rectum et l'S romaine du colon, par la convexité antérieure de la colonne lombaire et la situation que prennent les intestins grêles relativement à la matrice même qui les soulève, à mesure qu'elle s'avance dans la cavité abd'minale.

284. Le rapport de la matrice développée et arrondie dans son corps, vers l'époque du deuxième au troisième mois de la grossesse, avec l'intestin rectum qui forme le long du sacrum une sorte de colonne un peu tortueuse, est tel que ces deux parties ne sauroient se toucher que par des surfaces convexés, et conséquemment par très peu de points, comme le feroient deux espèces de boules. En accordant alors à la matrice une partie de la mobilité dont elle jouit encore au milieu du bassin, on est forcé de convenir que le centre de sa com-

<sup>(1)</sup> Nons avons observé une dizaine de fois ce degré d'obliquiléantérieure, sans que l'accouchement en eûtété plus difficile. Chez une femme contrefaite, et à laquelle on avoit fait l'opération césarienne, nous avons remarqué dans deux grosseses subséquentes que le fond de la matrice, dès le septième mois, descendoit à un pouce du niveau des genoux. Le dessin que nous avons fait faire de celle femme formeroit ici un tableau intéressant.

vexité postérieure ne peut rester constamment appuyé sur la convexité antérieure du rectum, qui lui présente de chaque côté des plans d'autant plus inclinés, qu'il est lui-même plus dilaté par les matières stercorales. Ce point saillant de la partie postérieure de la matricedoit doncs'en détourner et se porter sur l'un des côtés de cet intestin; ce qui ne peut avoir lieu que le milieu du fond ne se détourne de l'axe du bassin et ne s'incline vers l'une des parties latérales. Si l'intestin rectum descendoit en droite ligne et occupoit le milieu du sacrum dans toute sa longueur, l'espace étant égal de chaque côté, la matrice s'y inclineroit peutêtre indistinctement, et l'on ne verroit pas plus souvent l'obliquité latérale droite que l'obliquité latérale gauche; mais étant placé supérieurement · vers le côté gauche de la base de cet os, et laissant dans son trajet la courbure de celui-ci moins à déconvert de ce côté que du côté droit, la convexité postérieure de la matrice se dirige presque toujours vers ce dernier, et son fond s'y incline préférablement. Ce premier degré d'obliquité, qui tient uniquement au rapport de la forme du corps de la matrice avec celle de l'intestin rectum, pendant son séjour dans le petit bassin, se découvre aisément au toucher, chez la plupart des femmes, dès le deuxième et le troisième mois de la grossesse, l'orifice de la matrice étant des lors légèrement tourné vers le côté gauche du vagin : ce qui se voit bien plus manifestement encore du troisième au quatrième mois.

285. L'accumulation des matières stercorales dans l'intestin rectum et l'extrémité de l'Sromaine

du colon, et la direction du trajet qu'elles parcourent pour sortir, sont donc les premières causes, et peut-être les seules déterminantes, de l'obliquité latérale droite de la matrice : puisque ces matières pressent ce viscère de gauche à droite, et avec d'autant plus de force que celle qui opère leur expulsion est elle-même plus grande. On pourroit assurer même qu'elles impriment à la matrice, en la déviant ainsi, un léger mouvement de rotation, qui tendroit à porter sa partie latérale gauche vers le devant du bassin. (Vor. \$ 202.) Roéderer avoit à peu près la même opinion que nous sur la cause déterminante de l'obliquité de la matrice, puisqu'il l'attribuoit en partie à la pression que souffre ce viscère de la part des matières contenues dans l'intestin rectum et dans la partie gauche du colon (1). Solayrès en a clairement expliqué le mécanisme (2).

286. Ces causes agissant prèsque toujours de la même manière, et ne pouvant agir autrement, à moins qu'il n'y ait un vice de position, une transposition de l'S romaine du colon et de l'extrémité supérieure du rectum, l'on ne doit pas être surpris de ce que le fond de la matrice s'incline si souvent du côté droit, et si rarement du côté gauche. Tout observateur un peu attentif remarquera, en effet, que l'obliquité latérale droite est fréquente, et l'obliquité latérale gauche si rare, qu'on seroit peut-être loin d'en établir le rapport

<sup>(1)</sup> ROÉDERER, Élém. art. obs., § 450.

<sup>(2)</sup> SOLAYRES, Dissert. de partu, viribus maternis absoluto, § II. De utero obliquo... A Paris, chez d'Houry.

en disant que la dernière se voit à peine une fois sur cinquante. L'obliquité latérale gauche ne pouvant dépendre de ces premières causes, ni de l'implantation du placenta sur ce côté de la matrice, quelles seront donc celles qui y donneront lieu? On ne peut l'attribuer qu'au concours de quelques unes des causes accessoires dont il est fait mention ci-dessous.

287. Le fond de la matrice, déjà légèrement incliné dans le bassin, comme on le remarque au § 284, ne peut s'élever par la suite dans la cavité abdominale, qu'en y parcourant un trajet oblique; de sorte que les intestins grêles sont obligés de s'en écarter et de se porter du côté gauche, vers lequel, d'après la disposition même du mésentère, ils semblent avoir une pente plus naturelle.

l'obliquité de la matrice.

288. La convexité de la colonne lombaire facessoires de vorise beaucoup l'obliquité latérale dont il s'agit, et pourroit même la déterminer, abstraction faite de toute autre cause, si elle n'existoit déjà légèrement avant que la matrice ne se soit élevée audessus du détroit supérieur : car en s'arrondissant de plus en plus, sans perdre de sa mobilité, à mesure que la grossesse augmente, ce viscère ne peut rester appuyé sur cette colonne qui lui offre de chaque côté des espaces bien plus convenables à sa figure. En supposant donc que la matrice se soit élevée au-dessus du détroit supérieur jusqu'au cinquième mois de la grossesse, sans que son axe se détournât de celui de ce détroit, elle serait encore forcée de changer de direction et de s'incliner vers l'un des côtés, parce que la plus grande con-

vexité de sa partie postérieure qui répondroit alors à celle de la seconde et de la troisième vertèbres lombaires, ne sauroit rester sur ce point. C'est de cette manière que doit arriver l'obliquité latérale ganche, quand une autre cause ne la détermine pas accidentellement avant ce moment. Cette explication est si claire, et équivaut tellement à une démonstration, qu'il paroîtroit étonnant que quelqu'un se refusât encore à reconnoître la convexité de la colonne lombaire pour une des causes des obliquités latérales, et même de l'obliquité antérieure.

289. L'attache du placenta, sur un des côtés de la matrice, l'habitude de se coucher constamment sur le même côté, comme le font beaucoup de femmes, ne sont que des causes accessoires à celles que nous venons d'exposer, et indépendamment desquelles l'obliquité latérale peut avoir lieu; puisqu'on l'a souvent remarquée du côté opposé à celui vers lequel ces mêmes causes auroient dû la déterminer.

290. Ce n'est qu'en examinant et en palpant le Signes de ventre de la femme, qu'on peut recounoître sûre- la matrice. ment l'espèce d'obliquité qui existe, et juger de son étendue, quoiqu'elle soit quelquefois apparente à la vue. La déviation du col de ce viscère, d'après laquelle les auteurs semblent prononcer, peut induire en erreur: l'orifice de la matrice n'étant pas toujours tourné vers le point du bassin qui est opposé à celui au-dessus duquel le fond s'est incliné. Bien plus, on peut assurer, d'après l'expérience, que la déviation de l'orifice n'est pas constamment un signe de l'obliquité

de l'organe, et qu'elle peut être indépendante de celle-ci : comme nous l'avons remarqué à l'occasion de certaines brides, de certaines cicatrices, ou d'autres vices accidentels des parois du vagin. Plusieurs fois, nous avons trouvé cet orifice exactement appliqué contre les os pubis, chez des femmes dont la matrice étoit tellement inclinée en devant, que le ventre, en forme de besace, avoit besoin d'être soutenu par une espèce de suspensoir ; d'autres fois ce même orifice regardoit le côté droit du bassin, quoique l'obliquité latérale droite fût très grande; de sorte qu'en bien des cas, le col de la matrice se trouve réellement recourbé à la manière de celui d'une cornue, comme Levret et autres l'avoient annoncé avant nous.

291. L'observation prouve d'ailleurs qu'on peut changer à volonté la situation du fond de la matrice en faisant prendre à la femme telle ou telle position, sans changer celle du col, qui reste constamment appuyé contre le même point du bassin, si on ne l'entraîne pas d'un autre côté, au moyen

du doigt introduit dans l'orifice.

292. En déplaçant la matrice, comme il vient d'être dit, on lui fait subir une légère torsion, vers l'union de son col avec le vagin; parce que son fond ne peut se porter d'un côté à l'autre du ventre, sans qu'elle ne roule en quelque sorte sur son axe, et sur le devant de la colonne lombaire. C'est cette même torsion, peu remarquable au toucher, que des accoucheurs ont prise pour l'indice des obliquités moyennes entre les latérales et l'antérieure; mais ils se sont

fait illusion. Elle n'est point un signe plus certain de l'implantation de l'arrière-faix, entre l'origine d'une trompe et le milieu de la partie antérieure de la matrice, comme le prétendoit

Levret (1).

203. L'obliquité de la matrice est en général bien moins fâcheuse qu'on le dit communément. l'obliquité de Ce serait en quelque sorte à la honte de l'art qu'on la regarderoit aujourd'hui comme la cause la plus ordinaire des accouchemens difficiles et contre nature, ainsi que le faisoit Deventer. Ces accouchemens sont extrèmement rares, et l'obliquité de la matrice est si fréquente, qu'il n'existe peut-être pas une seule femme sur cent où elle ne soit très remarquable. Quand elle n'est que légère, et même un peu plus, loin de nuire à l'accouchement, elle semble le favoriser : ce que nous expliquerons en parlant du mécanisme de cette fonction. Ce n'est

la matrice.

<sup>(1)</sup> Ce n'est pas seulement dans le cas où l'on déplace le fond de la matrice de cette manière, qu'elle semble rouler sur son axe en passant au-devant de la colonne lombaire; si elle n'exécute pas le même mouvement de rotation toutes les fois qu'elle s'incline d'un côté, quelle qu'en soit la cause, elle le fait au moins én quelques circonstances. L'incision à la ligne blanche, dans l'une des opérations césariennes que nous avons faites, laissoit entrevoir, sous son angle supérieur, l'insertion de la trompe gauche et du ligament rond : la matrice avoit donc roulé sur son axe. C'est d'après ce même mouvement que l'incision de la matrice en d'autres cas, où l'on avoit ouvert le ventre latéralement, s'est trouvée prolongée sur la partie postérieure de ce viscère, en passant au dessus et près l'insertion de la trompe. Cette observation peut devenir d'une grande utilité, et elle trouvera plus d'une fois son application dans ce que nous dirons du manuel des accouchemens difficiles.

164 L'ART

qu'autant qu'elle est très graude, qu'elle peut lui devenir contraire : mais il est toujours si facile de la corriger et d'en prévenir les suites, quand on est appelé de bonne heure auprès de la femme. qu'on pourroit, avec une sorte de raison, attribuer ces suites autant à l'ignorance de l'accoucheur qu'à l'obliquité même. Si les effets en ont été dangerenx pour quelques femmes et quelques enfans, c'est qu'on a manqué de lumières pour les prévenir, on que l'homme instruit a été appelé trop tard pour les réparer. Quand ces vérités seront plus généralement connues, on conviendra qu'il seroit dangereux de suivre à la lettre tous les préceptes qui ont été donnés par Deventer et beaucoup d'autres, à l'occasion de l'obliquité de la matrice.

294. Il y a peu d'accouchenrs qui n'aient observé souvent que la plus grande obliquité ne trouble pas constamment le mécanisme de l'accouchement, et ne rend pas toujours cette fonction plus pénible. Nous avons assisté beaucoup de femmes qui n'ont en que quelques douleurs pour se délivrer, quoique la matrice fût tellement inclinée en devant, que le ventre, en forme de besace, tomboit presque jusqu'aux genoux, lorsqu'elles étoient debout; d'autres qui ont eu un travail plus long, mais qui se sont également délivrées très heureusement : la même observation a été faite à l'occasion des obliquités latérales. La souplesse de l'enfant, la facilité qu'il a de se courber dans tous les sens, et de s'accommoder en même temps à la direction d'une matrice très inclinée et à celle du bassin, suffiroient pour expliquer ces vérités, si

des milliers de faits ne les mettoient dans la plus

grande évidence.

295. S'il n'est plus permis de croire, avec Dewenter, que l'obliquité de la matrice soit la cause la plus ordinaire des accouchemens difficiles, que la tête de l'enfant va heurter et se briser contre un des points de la marge du bassin, ou s'enclaver dans la courbure que décrit le sacrum, selon que cette obliquité a lieu dans un sens ou dans un autre; si l'on ne peut admettre tout ce que Levret et tant d'autres après lui en ont pensé, il faut convenir néanmoins qu'elle mérite quelquefois la plus grande attention, et qu'en plusieurs cas les suites en seroient fâcheuses si l'on ne s'en occupoit a temps. Voici quelques uns de ses principaux effets.

296. On peut la regarder, avec Roéderer, comme l'une des causes des douleurs incommodes que les femmes éprouvent dans les derniers temps de la grossesse, tant vers les lombes et les aines, que sur le devant des cuisses; quoique ces douleurs, ainsi que beaucoup d'autres, puissent avoir lieu indé-

pendamment de cette cause.

ag7. Dans les grandes obliquités, le col de la matrice, qui est appuyé pour l'ordinaire contre un point des parois du bassin, s'ouvre beaucoup plus difficilement que s'il répondoit au centre de cette cavité; ce qui rend l'accouchement plus long et plus douloureux, parce que les forces qui tendent à l'ouvrir sont alors dirigées de manière qu'elles se perdent en partie sur ce même point du bassin.

298. Dans ce cas, si les membranes se rompent

de bonne heure, si l'action des puissances auxiliaires de la matrice est assez forte et le bassin assez grand, la tête de l'enfant vient se présenter à la vulve, étant recouverte de la paroi antérieure et inférieure de la matrice, qu'elle a forcée des'étendre et de descendre au devant d'elle; pendant que l'orifice se porte de plus en plus en arrière et se retire vers la base du sacrum; ce qui peut avoir des suites extrêmement fâcheuses, "si l'accoucheur ne sait pas les prévenir, en réprimant les efforts qui dépendent de la volonté de la femme, en repoussant un peu la tête de l'enfant dans l'intervalle des douleurs, en ramenant et en maintenant an-dessous d'elle et vers le centre du bassin l'orifice de la matrice. Les deux observations suivantes nous paroissent très propres à faire connoître ces suites fâcheuses de l'obliquité de la matrice, et les bons effets de la conduite que nous venons de prescrire : l'une de ces observations est extraite d'un Mémoire sur l'obliquité de la matrice, qui a été communique à l'Académie de chirurgie par M. Bavai, alors chirurgien-accoucheur dans les états de Brabant (1); l'autre nous est particulière.

Observ. I\*. Une femme du village de Grimberg, près Bruxelles, grosse de son premier enfant, ne pouvant avoir M. Baval dès le commencement de son travail, ent recours à une sage-femme qui la tint debout et lui fit pousser ses doilleurs pen-

<sup>(1)</sup> Ce Mémoire n'est en quelque sorte qu'une critique injurieuse de ce que contenoit la première édition de notre ouvrage sur l'obliquité de la matrice.

dant trois jours et deux nuits, de sorte que la tête de l'enfant paroissoit au passage, enveloppée de la paroi antérieure de la matrice, lorsque le chirurgien fut appelé de nouveau. Cette portion de la matrice, qui servoit comme de coiffe à l'enfant, étoit, dit-il, enflammée, et l'orifice, qu'il ne put découvrir qu'avec beaucoup de peine, répondoit à la partie supérieure du sacrum, n'étant ouvert que de la largeur d'une pièce de douze sous de France; les eaux étoient écoulées depuis quelques jours. M. Bavaï eut reçours d'abord à la saignée, aux lavemens et aux fomentations émollientes. Pouvant à peine soutenir la tête de l'enfant et empêcher qu'elle ne franchît la vulve, enveloppée de la portion de la matrice qui la recouvroit, il imagina de faire coucher la femme de manière que les fesses fussent plus élevées que les épaules, et malgré cela, continue-t-il, la gangrène survint, et la malade expira. A l'ouverture du cadavre, ils observerent, M. Le Botte(1) et M. Bavaï, que le placenta étoit attaché à la partie moyenne et inférieure de la paroi antérieure de la matrice; qué le bassin étoit bien conformé et très spacieux; que l'orifice de la matrice répondoit à la nuque de l'enfant, la tête étant sortie enveloppée d'une portion de ce viscère, qui étoit gangrenée et séparée du reste. Cette observation, dans laquelle nous avons en quelque sorte conservé les expressions de l'auteur, présente d'une manière alarmante et claire les tristes effets de l'obliquité de la matrice

<sup>(1)</sup> Chirurgien juré de l'abbaye de Grimberg.

lorsqu'on abandonne la femme à elle-même, ou qu'elle se livre aux soins de l'aveugle et téméraire, ignorance. La suivante démontre au contraire ce qu'on doit attendre des lumières de l'art, lorsqu'elles sont bien dirigées. Nous la choisissons parmi pulsieurs qui nous sont particulières, parce qu'il est impossible qu'aucune autre ait plus de

rapport avec celle de M. Bavaï.

Observ. II. Une femme aussi robuste que bien conformée, et qui avoit eu déjà plusieurs enfans, se présenta, vers la fin de 1773, pour accoucher en présence de mes élèves, et leur procura par son indocilité, l'occasion de bien observer tout ce que nous venous d'annoncer sur les effets de l'obliquité de la matrice, et de l'application des préceptes de l'art. La matrice, chez cette femme, étoit manifestement inclinée du côté droit et en devant, au point que son orifice tourné en arrière, se découvroit difficilement au toucher. Les eaux s'évacuoient et les doulenrs se répétoient avec autant de force que de fréquence : l'enfant se présentoit bien. Rien ne pouvant convaincre cette femme de la nécessité de rester couchée horizontalement et de supporter la présence du doigt, elle demeura tantôt assise et tantôt debout, se livrant inconsidérément aux efforts qu'elle pouvoit faire, toutes les fois qu'elle ressentoit des douleurs. La tête de l'enfant, après un travail de douze à quinze heures, vint occuper le fond du bassin, et y parnt recouverte de la partie antérieure et inférieure de la matrice, au point qu'on l'entrevoyoit ainsi en écartant les grandes lèvres et en élargissant un peu l'entrée du vagin. Le doigt parcouroit toute la

portion de sphère qui se présentoit de cette manière, sans trouver l'orifice, alors plus déjeté en arrière, et tellement élevé qu'il falloit insinuer le doigt presque à la hauteur de la base du sacrum pour en toucher le bord antérienr. La portion de la matrice, poussée en avant et formant au-dessous de la tête de l'enfant une espèce de coiffe qui la recouvroit, devint encore plus apparente à la vue, dans la suite du travail; elle étoit lisse, luisante, tendue, merveilleusement injectée, converte d'un lacis admirable de vaisseaux, et d'une si grande sensibilité, que la femme ne pouvoit plus supporter le plus léger attouchement; tout le bas-ventre parut bientôt menacé de la même inflammation, et tellement douloureux que les vêtemens devenoient incommodes. La fièvre s'allumoit, et les idées commençoient à s'aliéner, malgré quelques saignées, lorsqu'un incident heureux rendit la femme assez docile pour écouter les sages conseils qu'elle rejetoitdepuis environ quarante-huit heures, et permettre qu'on fit ce qu'on vouloit tenter des le commencement. Intimidée par la présence inopinée de deux hommes de loi, revêtus de leur robe, elle se mit au lit; je relevai le ventre, d'une main, pour diminuer l'obliquité de la matrice, tandis que de deux doigts de l'autre, après avoir refoulé la tête de l'enfant un tant soit peu, je fus accrocher le bord antérieur de l'orifice, pour le ramener vers le centre du bassin, où je le tins pendant quelques douleurs; et permettant alors à la femme de faire valoir le pen de forces qu'elle conservoit, elle se délivra dans l'espace d'un quart

d'heure. Son enfant étoit bien portant, et les suites des couches furent des plus simples. Si cette observation ne suffisait pas pour confirmer ce que nous avons avancé plus haut, nous pour-

rions l'étayer de plusieurs autres.

299. La tête du fœtus, ainsi recouverte d'une portion du col de la matrice, s'engage beaucoup moins chez les femmes dont le bassin est un peu resserré que chez celles qui l'ont très grand; mais dans toutes, comme les efforts qui tendent à pousser cette tête en avant agissent perpendiculairement sur la portion de matrice qui la recouvre, cette portion se distend, s'enflamme et se déchire, si l'on ne prévient ces effets en corrigeant l'obliquité, en ramenant l'orifice au centre du bassin, et en l'y maintenant, jusqu'à ce que la tête y soit engagée: comme nous l'avons fait dans le cas de l'observation précédente.

300. Pour prévenir les effets de l'obliquité de la matrice, on fera donc coucher la femme sur le côté opposé à la déviation, afin que ce viscère, chargé du poids de l'enfant, puisse s'y porter; quelquefois il faut encore aider en appuyant d'une main convenablement sur le ventre. Dans les grandes obliquités antérieures, il faut recommander à la femme de ne pas pousser fortement en en bas, parce que ces efforts deviendroient contraires à la fin qu'on se propose, et ne feroient qu'augmenter l'obliquité. Si l'orifice, au moyen de ces précautions, ne se rapproche pas du centre du bassin, après un délai convenable, il faut le ramener avec le doigt, pendant l'intervalle des douleurs, et le retenir ainsi jusqu'à ce qu'il soit

assez ouvert pour permettre à la poche des eaux de s'y engager en manière de coin. En bien des cas, comme la longueur du travail de l'accouchement ne provient que de cette déviation de l'orifice de la matrice, et de ce qu'il ne se trouve pas dans le rapport fayorable avec le bassin, le moyen le plus sur d'accélérer l'accouchement, et d'épargner à la femme une foule de douleurs inutiles et fatigantes, consiste à établir ce rapport de la manière que nous venons de recommander. Il ne peut résulter de ce procédé ni déchirure, ni inflammation au col de la matrice, ni perte de sang, etc., comme quelques personnes peu instruites ont voulu le faire croire.

301. Les effets dont nous venons de parler ne sont pas les seuls qui puissent résulter de l'obliquité de la matrice. L'axe longitudinal de l'enfant, toujours parallèle au plus grand de ce viscère, ne peut l'être en même temps avec celui du bassin, dans le cas des grandes obliquités; ce qui offre un autre genre d'obstacles à l'accouchement. Dans l'extrême obliquité en devant, par exemple, assez souvent c'est un des côtés de la tête qui se présente au détroit supérieur ; l'oreille étant appuyée audessus du pubis, et la suture sagittale dirigée selon la longueur de la base du sacrum. Dans les grandes obliquités latérales, tantôt c'est le front, et tantôt la face ou la nuque qui se présente, comme on le verra dans la partie de cet ouvrage qui traite spécialement des accouchemens contre nature. L'on y fera mention aussi, de même que dans la quatrième partie, de plusieurs autres accidens qui proviennent encore de l'obliquité de la matrice, et qu'on n'a pu faire connoître dans cet article: mais partout on verra que ces effets sont faciles à corriger, et que l'homme instruit n'y trouve de difficultés que lorsqu'on a perdu beaucoup de temps avant de l'appeler.

## CHAPITRE III

DES-RÈGLES, DE LA FÉCONDITÉ ET DE LA STÉRILITÉ : DES SIGNES DU VIOL, ET DE CEUX D'APRÈS LESQUELS ON JUGE COMMUNÉMENT QU'UNE FEMME EST ACCOUCHÉE.

Des règles.

302. La matriceavant l'âge de puberténe reçoit que le sang nécessaire à sanutrition et à sonaccroissement; mais depuis cette époque jusqu'à l'âge de quarante-cinq à cinquante ans, elle éprouve périodiquement une pléthore sanguine qui est suivie d'un dégorgement plus ou moins abondant, qu'on désigne communément sous le nom de Règles.

303. Presque toutes les femmes sont sujettes à cette évacuation, dont le dérangement ou la sup-tions périodipression, hors le temps de la grossesse et celui de ques qui ont l'allaitement, ne manque guère d'altérer leur santé, pléé aux rè-S'il s'en rencontre quelques unes qui ne soient pas gles chez les en rencontre quelques unes qui ne soient pas gles chez les en réglées, il en est peu qui n'éprouvent périodique-santé. ment une évacuation quelconque, qui tienne en quelque sorte lieu de la première. Chez les unes, il se fait un écoulement de sang par le nez; chez les autres, par les points lacrymaux, par les oreilles, par les mamelles, etc. Nous en avons connu une de quarante-cinq à quarante-huit ans qui, depuis

Des règles.

l'âge de quinze, éprouvoit périodiquement, chaque mois, un dévoiement dont la durée étoit de trois ou quatre jours; elle n'a jamais été réglée ni donné des preuves de fécondité.

gles.

304. La première et la dernière apparition des la première règles se fait plus tôt ou plus tard selon la conet de la der stitution du sujet, sa manière de vivre, le pays rition des rè- qu'il habite, et une infinité d'autres circonstances. Dans le climat tempéré où nous vivons, cette évacuation s'annonce vers la douzième ou la quatorzième année, et cesse entre la quarante-cin-

quième et la cinquantième.

305. Il n'est cependant pas absolument rare de rencontrer des femmes qui ont été réglées plus tôt, ou qui ont cessé de l'être plus tard. Chez quelques unes, les règles paroissent, pour ainsi dire, des l'enfance (1), et chez d'autres elles continuent jusque dans une extrême vieillesse.

Durée de cuation périodique.

306. Dans une femme bien constituée, la durée chaque éva- de cette évacuation et de ses périodes est presque invariable; mais on y remarque des différences dans chaque individu. Chez quelques femmes, le sang coule pendant six ou huit jours, et chez d'autres, durant trois ou quatre seulement, et même moins. Pareillement, un certain nombre de femmes sont réglées tous les vingt-sept à trente jours; d'autres le sont deux fois le mois, et plusieurs enfin toutes les six semaines ou deux mois, et même plus rarement encore. Il en est bien peu,

<sup>(1)</sup> On a vu à Paris, en 1783, une petite fille de l'âge de sept à huit ans qui avoit en quelque sorte été réglée dès sa quatrième année. Voyez la note du § 346.

s'il en existe, qui n'éprouvent cette évacuation que pendant la grossesse, comme celle dont parle

Deventer (1).

307. Il est impossible de savoir au juste la quan- De la quantité de sang que les femmes perdent chaque mois, tité du sang parce qu'elle n'est pas la même chez toutes, et que d'ailleurs un grand nombre de causes peuvent la faire varier : on l'estime, en général, de trois à quatre onces.

308. Comme il est plus aisé de juger de la nature de ce sang, l'on peut assurer qu'il n'a aucune des lité. qualités malfaisantes que quelques uns lui ont attribuées. S'il ne paroît pas toujours aussi pur que celui qu'on tireroit d'une autre partie du corps, c'est parce qu'il se mêle aux humeurs du vagin, qu'il se corrompt en séjournant dans ce canal, ou dans les linges dont les femmes se garnissent.

De sa qua-

300. Les règles ne s'annoncent pas toujours en rouge; quelquefois elles commencent par un flux séreux, et finissent de même. Souvent aussi, chez les filles, elles sont précédées de douleurs aiguës. qui, à raison de leur siége et de leur nature, feroient penser qu'elles sont semblables à celles qui suivent l'accouchement, et qu'on nomme vulgairement Tranchées utérines. La cause des unes nous paroît être la même que celle des autres : toutes ces douleurs dépendent de l'engorgement du sang dans le sinus de la matrice, et de la difficulté qu'il éprouve à s'en évacuer.

310. La source d'où découle le sang des règles Des vais-

seaux qui le fournissent.

<sup>(</sup>I) DEVENTER, sur l'Art des accouchemens, chap. XV.

est bien connue aujourd'hui: on sait qu'il distille des ouvertures qu'on remarque dans toute l'étendue de la cavité de la matrice, de celle de son colet peut-être du vagin. S'il reste encore des doutes à ce sujet, c'est sur l'espèce de vaisseaux qui le laissent échapper; les uns soutiennent que ce sang sort des artères, pendant que les autres assurent qu'il vient des sinus utérins ou des veines. Nous pensons qu'il découle des sinus utérins, et nous avons de très fortes raisons de le croire.

riodique des règles.

311. Nous ignorons entièrement la cause du redu retour pé- tour périodique des règles. La plupart des auteurs, en l'attribuant à la pléthore de la matrice, nous ont laissé autant à désirer que ceux qui l'avoient rapportée à une autre cause, puisqu'ils n'ont pas déterminé ce qui donnoit lieu à cette pléthore, ni pourquoi elle revenoit constamment au même terme. Dépendroit-elle de la situation de la matrice, de la distribution de ses vaisseaux, etc., comme plusieurs l'avoient imaginé? Cette question restera sans doute longtemps indécise.

312. Si ce phénomène a de quoi nous étonner, il n'est pas moins surprenant de voir quelquefois cette évacuation manquer tout-à-coup, pour ne plus reparoître, soit à l'époque naturelle, qu'on appelle retour de l'âge, soit plus tôt, sans que la santé des femmes en soit altérée; pendant que ses moindres dérangemens, avant ce terme, donnent

lieu souvent à tant d'accidens.

De la cesgles.

313. La cessation absolue des règles, malheusation des re- reusement, n'arrive pas toujours ainsi. Chez la plupart des femmes, elles suivent une marche très irrégulière pendant plusieurs années avant d'arriver à ce terme : tantôt elles sont abondantes. et tantôt elles fluent en si petite quantité, que les linges qui les recoivent en sont à peine marqués; souvent elle reparoissent deux fois le mois, et retardent ensuite de six semaines ou plus.

314. C'est avec raison qu'on nomme le temps de la cessation des règles , le Temps critique des femmes; car un très grand nombre, accablées d'infirmités, ne traînent, après cette époque, qu'une vie misérable et languissante, tandis que cette époque est pour d'autres celle du retour de la santé, que les vicissitudes continuelles de cette évacuation altéroient à chaque instant.

315. On a vu les règles repardître pendant plusieurs mois de suite chez des femmes sexagénaires, et ramener, en quelque sorte, l'espoir d'une nouvelle fécondité. Nous avons observé ce phénomène sur une femme de soixante-cing ans : la suppression de ces nouvelles règles donna lieu à plusieurs accidens qu'on prit pour antant de symptômes de grossesse; et la femme, depuis cinq à six mois, vivoit dans cette illusion, que l'augmentation du ventre sembloit d'ailleurs favoriser, lorsqu'on reconnut qu'elle étoit hydropique (1).

316. La stérilité des femmes qui sont entièrement privées de leurs règles, la suppression de cessité qu'il cette évacuation, pendant la grossesse et l'allaite- femme soit

De la néréglée.

<sup>(1)</sup> Cet exemple n'est pas le seul que nous puissions citer. Nous avons été consulté plusieurs fois, pour la même cause. par des femmes beaucoup plus âgées, qui n'ont pas joui longtemps de cette apparence de retour vers le jeune âge.

ment, annoncent assez qu'elle n'est point une dépuration, mais un simple dégorgement, et que ce sang avoit une destination bien plus précieuse. Il est en effet si nécessaire au développement du fœtus pendant la grossesse et à la sécrétion dulait après l'accouchement, qu'on a toujours pris les règles dans ces deux états pour une évacuation contre nature.

Remarques à ce sujet.

11 7 1 181

317. L'expérience a prouvé que les enfans des femmes réglées pendant la grossesse étoient en général plus foibles et plus valétudinaires en naissant que ceux des autres (1), et encore aujour-d'hui on pense généralement que le retour de cette évacuation chez les nourrices altère les bonnes qualités de leur lait, au point de le rendre très nuisible à l'enfant qu'elles continuent d'allaiter. Si cela peut paroître vrai à l'égard de quelues femmes, il n'en est pas de même envers le plus grand nombre, et il seroit très utile de combattre un préjugé qui a eu tant de suites fâcheuses (2).

318. Parmi les femmes qui sont réglées pendant la grossesse, les unes n'éprouvent qu'une seule fois cette évacuation, les autresy sont sujettes pendant les trois ou quatre premiers mois ; mais il ne s'en trouve peut-être pas une qui ait été réglée au-delà de ce terme, ni par conséquent jusqu'au neuvième mois. La plupart de ces femmes sont très sanguines, et perdent beaucoup habituellement; ou bien elles

<sup>(1)</sup> LEVRET, Aphor., 237, édit. trolsième.

Burron, trad. de l'angl., sur les Accouchemens, pag. 417, § 137.

<sup>(2)</sup> Voyez l'article qui traite du choix d'une nourrice.

sont d'une constitution molle et délicate : ce qu'il est essentiel de remarquer. Si les règles sont nuisibles à celles-ci et à leurs enfans, elles pourroient paroître salutaires aux premières dans le commencement de la grossesse, où le fœtus ne consomme que très peu de fluide. Chez ces dernières, et même chez toutes, ce n'est pas l'évacuation qui est à craindre, mais la pléthore utérine dont elle est précédée; parce que cette pléthore en s'étendant jusqu'au placenta peut en procurer le décollement, et donner lieu à une hémorrhagie plus ou moins dangereuse pour le produit de la conception et la femme même.

319. Cette raison devroit engager les femmes à Précaution se priver d'un peu d'alimens, lorsqu'elles éprou-que doivent vent les symptômes qui avoient coutume d'an-femmes qui noncer les règles avant la grossesse; à prendre sont réglées quelques boissons tempérantes, et à garder le pendant la repos; en un mot, à éviter ce qui pourroit aug-

menter la force du sang vers la matrice.

320, Quoique les règles pour l'ordinaire n'aient pas lieu pendant la grossesse, l'époque en est cependant marquée par le gonflement du sang, par la pesanteur des membres, et les autres symptômes qui en dénotoient les approches avant ce temps. C'est ce moment qu'il faut choisir pour soumettre au régime les femmes dont nous venons de parler, même pour les faire saigner, si l'on yeut prévenir les effets, soit de la pléthore utérine, soit de la pléthore générale qui précède les règles.

391. Quant aux femmes délicates qui sont réglées pendant les premiers temps de la grossesse. on doit plutôt chercher à les fortifier par un

bon régime qu'à diminuer la masse du sang. 322: Quelques accoucheurs pensent qu'il est important de distinguer cette espèce d'évacuation qui paroît encoresi naturelle à l'égard de quelques femmes, de celles qu'on a coutume de désigner sous le nom de Perte; mais comment les distinguer? D'ailleurs, pourquoi se mettre en peine de faire cette distinction, si, comme l'annoncent ces accoucheurs, l'évacuation est contre le vœu de la nature dans l'un et l'autre cas?

qui peut avoir la grossesse.

323. L'on ne peut guère se tromper sur le cades règles d'a- ractère de ces deux évacuations, que dans les prevec la perte miers mois de la grossesse. Les règles arrivent au lieu pendant temps ordinaire, elles coulent en petite quantité, et ne sont annoncées que par de légers symptômes; le sang en est clair et séreux, il coule en petite quantité, et la femme se trouve mieux à mesure que ce dégorgement s'opère : mais d'après cela même quelle est la femme qui se croira grosse avant l'époque des premiers mouvemens de son enfant? Dans le grand nombre de celles qui se sont crues enceintes malgré le retour périodique des règles, et qui nous ont consulté, il ne s'en est pas trouvé une seule qui le fût réellement, d'où il faut conclure que le phénomène dont il s'agit est très rare, et que beaucoup de femmes auront pris pour des regles ce que nous aurions appelé des petites pertes survenues accidentellement.

324. La perte de sang se déclare dans un temps indéterminé, sans périodicité, et à l'occasion d'une cause le plus souvent apparente. Quand elle n'est pas l'effet d'une violence externe, d'une forte passion, etc., elle est la suite de la pléthore universelle ou locale. Pendant sa durée, la femme éprouve des maux de reins, un sentiment de foiblesse, de pesanteur à la matrice, etc. Le sang est plus épais et se coagule plus facilement que celui des règles, surtout de celles qui fluent pendant la grossesse, à moins qu'elles ne soient très copieuses. Dans le cas de perte, le sang découle des sinus utérins, queledécollement d'une portion du placenta a mis à découvert; dans celui des règles, pendant la grossesse, il ne peut venir que des vaisseaux de l'intérieur du col de la matrice, qui sont beaucoup plus petits, et du vagin. Il doit être moins abondant, plus clair, et se coaguler plus difficilement.

325. Quand le sang coule en petite quantité dans le cas de perte, le repos, la diète, les boissons tempérantes et incrassantes suffisent toujours pour l'arrêter; mais ces moyens sont le plus souvent infructueux, lorsque la perte est plus abondante, et alors on a recours à d'autres, parmi lesquels on a grand soin de ne pas oublier la saignée du bras, quoiqu'il s'en faille de beaucoup qu'elle convienne dans tous les cas.

## SECTION II.

## De la fécondité et de la stérilité

326. La fécondité est l'aptitude de la femme à pe la féconcevoir et à devenir mère.

327. La femme ne jouit communément de cet ou temps avantage que lorsqu'elle est bien réglée, et en est où les fem-privée pour l'ordinaire après la cessation totale messont de cette évacuation périodique.

328. Quelques femmes ont cependant donné des marques de fécondité avant d'être réglées : mais elles étoient sûrement disposées à l'être bientôt, et la nature avoit sans doute déjà opéré la révolution nécessaire à ce sujet. L'ou connoît également plusieurs exemples de conception survenue après la cessation totale des règles.

cent la fécondité.

Dessignes 329. Cette heureuse aptitude à la conception qui anuon- dépend du concours de plusieurs causes : mais il est si difficile de les bien apprécier, que la grossesse est seule capable de nous faire distinguer parfaitement la femme qui jouit de cette apti-

tude, d'avec celle qui en est privée.

330. Il n'est pas plus aisé de prononcer, dans rilité. bien des cas, sur l'impuissance absolue, ou la stérilité, qui a été regardée dans tous les siècles comme une cause de répudiation et de dissolution du mariage.

331. La mauvaise conformation des parties externes de la génération, le défaut de quelques unes et même de toutes ces parties, les tumeurs qui les affectent, les brides, les cicatrices, les duretés et les callosités qui rétrécissent le vagin et en défendent l'entrée; enfin l'obturation totale ou presque totale de son orifice par la membrane hymen, celle de l'orifice même de la matrice, n'offrent que des marques incertaines de stérilité

332. On peut en dire autant de quelques maladies de la matrice, de ses trompes et des ovaires; de la situation contre nature du museau de tanche, de l'absence des règles ou de leur trop grande abondance; des fleurs blanches, de l'embonpoint excessif de la femme, du dégoût qu'elle éprouve pour l'acte vénérien, etc.

333. Quand on ne connoîtroit aucun exemple de femmes qui ont conçu, malgré quelques uns des vices de conformation dont nous venons de faire l'énumération, ou quoique atteintes de l'une ou de plusieurs des maladies indiquées, l'on ne devroit pas encore regarder ces vices et ces maladies comme aulant de causes de stérilité absolue, puisque la plupart peuvent être détruites ou corrigées par les secours de la chirurgie et de la médecine.

334. Non seulement on a vu plusieurs femmes devenir grosses, malgré l'étroitesse naturelle ou accidentelle du vagin, mais encore d'autres, dont l'orifice de ce canal s'ouvroit dans le rectum (1), les parties extérieures manquant entièrement. Combien de fois aussi n'a-t-on pas incisé l'hymen trop dense, les duretés et les callosités du vagin, élargi ce canal, et enlevé les tumeurs qui s'opposoient au vœu de la nature? Les exemples sont trop multipliés et trop connus, pour en

rapporter un seul à l'appui de ces assertions.

335. Il n'y a de causes apparentes et réelles de stérilité chez la femme saine d'ailleurs, que l'obturation totale du vágin, celle de l'orifice de la matrice, et la privation de quelques unes des parties essentiellement nécessaires à la génération (9).

<sup>(1)</sup> Voyez les observations citées par M. Barbaut, pag. 59, d'après MM. Devigne et Vermond père, MM. Dupuis, Puzos et Grégoire.

<sup>(2)</sup> Nous avons eu occasion de voir, en 1785, une femme,

336. Quand on considère le grand nombre de femmesà qui la nature semble refuser le titre de mère, quoiqu'elle ait ajouté en elles au désir d'avoir des enfans les dispositions les plus favorables, on est contraint d'admettre des causes cachées qui s'y opposent, et qui paroissent impénétrables aux lumières de la raison.

337. Ces causes peuvent dépendre du mari ou de la femme, ou tout au moins provenir d'un certain défaut de convenance dans le tempérament de l'un et de l'autre. Tel homme, en effet, qui a passé pour inhabile à la génération avec une femme, a eu des enfans avec une autre, et vice versa.

âgée de vingt-huit ans, grande et bien constituée, chez qui on ne découvroit aucun indice de la matrice, quelque profondément qu'on introduisit le doigt dans le rectum, et qu'on déprimât de l'autre main la région hypogastrique. Une membrane très épaisse, que les efforts répétés de l'acte du mariage avoient allongée, sembloit voiler l'entrée du vagin, et former en cet endroit, quand on l'enfonçoit avec le doigt, une espèce de cul-de-sac de la profondeur d'un pouce. Cette femme avoit la plupart des inclinations de notre sexe; elle aimoit la chasse, cultivoit les belles-lettres, etc., et n'avoit jamais rien ressenti qui annoncât la rétention du sang menstruel, ni même le besoin d'éprouver cette évacuation. Elle étoit mariée, et ne remplissoit ses devoirs de femme que très imparfaitement et sans en goûter les douceurs.

### SECTION III.

Des signes du viol et de ceux qui indiquent que l'accouchement a eu lieu.

338. Les crimes de viol , d'infanticide et de suppression de part (1) ont paru si abominables, que qui anonla sévérité des lois a toujours puni de mort les cent qu'une
le personnes qui en ontété convaincues; mais comme violée.

le plus souvent ces sortes de forfaits manquent de
témoins, les juges, avant de prononcer, ordonnent la visite de celle qui dit avoir été violée, et
de la femme accusée d'avoir détruit son enfant au
moment de sa naissance ou avant, soit de dessein
prémédité, en l'exposant à la rigueur du temps,
en l'étranglant, ou de toute autre manière.

339. L'accoucheur, dans ces sortes de cas, a besoin de beaucoup de connoissance et de discernement, de prudence et de sagesse, pour ne pas exposer la vie de l'innocent, et ne pas faire absoudre le coupable. Si la fonction dont il est chargéélève l'homme instruit et probe, l'associe en quelque sorte à celle de juge, elle peut dégrader l'ignorant et le couvrir d'opprobre.

340. Les signes négatifs de la virginité ne sont

<sup>(1)</sup> La suppression de part est lorsqu'une fille ou femme cache la naissance de son enfant, ou le fait périr aussitôt qu'il est né, soit en le suffoquant, soit en le jetant dans un puits, dans une rivière, ou tout autre endroit, pour en dérober la connoissance au public, etc. Dictionnaire des sciences et arts, tom. XV, pag. 680.

pas toujours des preuves convaincantes du viol; la contusion et la déchirure même de quelques unes des parties externes de la génération, n'étant pas exclusivement l'effet de ce crime.

341. Souvent la membrane de l'hymen est entière dans les personnes déflorées (1), et détruite chez d'autres, qui conservent encore cette pureté et cette vertu morale, connue sous le nom de Virginité (2).

(a) Nombre de causes peuvent déchirer ou ronger la membrane hymen, et aucune n'est plus ordinaire parmi celles qui paroissent accidentelles, que les fleurs acrimonieuses et la dépravation de l'humeur sébacée qui couvre les parties sexuelles au moment de la naissance, etc.

<sup>(</sup>t) On sait déjà que l'hymen ne se déchire pas toujours dans les premières approches conjugales, et qu'on a trouvé cette membrane entière chez quelques femmes, au moment même de l'accouchement; nous pourrions en rapporter ici trois exemples, et même quatre. L'une des femmes qui font le sujet de nos observations, plus attachée à l'opinion publique qu'à cette vertu morale que nous appelons Virginité, devint grosse sans consommer entièrement l'acte vénérien, et seulement pour avoir permis à son amant d'épancher la liqueur séminale sur les parties intérieures de la vulve, comme le fit celle dont parle Mauriceau dans ses observations : du moins cette demoiselle nous l'assura-t-elle. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'hymen bordoit étroitement l'entrée du vagin, et ne laissoit qu'une très petite ouverture. Il n'y avoit pas eu de copulation non plus chez deux autres de ces femmes; et quelques raisons nous portent à croire qu'il en a été de même de la quatrième. quoique mariée depuis un an et au moment d'accoucher, lorsque nous reconnûmes l'hymen, et que nous vimes cette membrane soutenir seule, pendant une demi-heure, tous les efforts possibles des derniers temps de l'accouchement sans se déchirer, toutes les autres partics étant disposées de manière à ne pas retarder la sortie de la tête de l'enfant.

349. Souvent aussi les désordres récens qu'on remarque aux parties de la génération sont l'effet d'un coup, d'une chute, des manœuvres mème d'une femme malintentionnée, envers qui l'accusé n'est peut-être coupable que d'un refus. On à vu des filles se mutiler les parties, en y introduisant un corps étranger ou autrement; ensuite crier au viol, dans l'intention de se venger d'un amant timide, ou de se défaire de celui pour qui elles n'avoient aucune inclination.

Il paroît presque impossible qu'un seul homme puisse effectuer le viol, à moins qu'il n'y ait une grande disproportion d'âge, ou qu'il n'use de quelque artifice, comme de faire prendre des nar-

cotiques ou autres choses semblables.

343. Il est aussi difficile, en quelques cas, de prononcer sur la réalité de l'accouchement d'une qui peur contemme accusée de suppression de part, que sur faire conteme accusée de suppression de part, que sur faire conteme accusée de suppression de part, que sur faire conteme a cui faut que l'examen des parties se fasse dans les desenhants premiers jours, parce que les traces s'en affoiblissent, s'effacent même, ou deviennent communes à d'autres causes, et ne fournissent, a la rigueur, que des preuves douteuses et incertaines.

344. La flaccidité des mamelles, la laxité des tégumens du ventre, les vergetures, les taches blanchâtres et luisantes qu'on y remarque, peuvent être la suite d'un embonpoint excessif, de l'hydropisie ascite, de l'hydropisie de matrice, etc. aussi bien que de la grossesse et de l'accouchement. Comment distinguera-t-on, après un certain laps de temps, quelle est celle de ces causes qui y a donné lieu?

345. La présence du lait dans les mamelles à une époque aussi éloignée n'est point un signe plus certain qu'il y a eu grossesse; si on le prend exclusivement, puisque des femmes en ont eu à la suite d'une hydropisie de matrice, ainsi que l'attestent plusieurs auteurs, comme après l'accouchement naturel, et surtout puisque quelques unes en ont fourni à l'occasion d'une simple suppression de règles (1).

346. L'état des parties, tant internes qu'externes, de la génération, n'est pas plus décisif.

Cette fille, qui ne présentoit à l'extérieur aucune marque de puberté, étoit sourde et muette de naissance. Elle avoit éprouvé périodiquement, pendant trois jours de chaque mois, un écoulement de sang par les yeux, depuis l'âge de quatre ans jusqu'à celui de cinq et demi. S'étant supprimé alors, la santé de cette petite fille en parut altérée, et ne se rétablit, après plusieur mois, que lorsqu'une nouvelle évacuation sanguine, qui devint aussi périodique que la première, se fut annoncée par les voies naturrelles. Ces règles prématurées ne cessèrent qu'à l'époque du développement des mamelles et de la fiftration du lait.

<sup>(1)</sup> Nous avons vu des femmes dans le cas d'en fournir assectibrement en pressant légèrement les manelles; toutes se croyoient enceintes, quoiqu'aucune ne le fût, et que plusieurs ne l'eussent jamais été. Une petite fille de l'âge de huit ans, de la ville d'Alençon, a présenté un phénomène bien plus extraordinaire. Appliquant souvent à son sein. la bouche d'un enfant de quelques mois que sa mère allaiotit, il lui vint assez de lait pour le nourrir elle-même pendant un mois, selon le témoignage de plusieurs personnes de la ville, la mère ne pouvant plus le faire par rapport aux gerçures de ses mamelons. Cette petite fille conservoit encore beaucoup de lait, d'une excelente qualité, et l'exprimoit aisément par jets, lorsqu'elle fut présentée à l'Académie de chirurgie le fo octobre 1783. Elle en fit rayer chez moi plus d'une cuillerée ordinaire, le même jour, en présence de plus de soixante élèves.

L'altération du col de la matrice et de son orifice (1), le plus grand volume de ce viscère, l'amplitude du vagin, les déchirures des parties extérieures, peuvent dépendre d'une autre cause que de l'accouchement. D'ailleurs, combien de femmes en qui on ne trouve aucune de ces traces, quinze et même huit jours après l'instant où elles sont devenues mères?

347. Il faudrait, pour décider affirmativement qu'une femme accusée de suppression de part est accouchée, outre l'ensemble de tous les signes exposés ci-dessus, la présence des lochies ordinaires; ce qui ne se peut bien distinguer que dans les huit ou dix premiers jours de couches. Après ce temps, la matière des lochies, chez quelques femmes, se rapproche trop du caractère de celle qui constitue les fleurs blanches. auxquelles beaucoup sont sujettes, pour qu'on puisse, sans crainte de se tromper, attribuer l'écoulement dont il s'agit , plutôt à l'accouchement qu'à une disposition habituelle dela matrice.

348. La circonstance paroîtra bien plus embarrassante encore, et bien plus délicate pour l'homme de l'art qui est obligé de prononcer, s'il se rappelle que le dégorgement qui succède à l'expulsion des substances qui constituent les fausses grossesses, soit de ces môles en masse ou en grappe dont nous parlerons dans la suite, soit de ces amas d'humeurs glaireuses et sanguinolentes, etc., est le même qu'après un accouche-

<sup>(1)</sup> Voyez § 164.

ment ordinaire; que la tuméfaction du sein a lieu dans l'un et l'autre cas, après plusieurs jours, et qu'il s'y filtre du lait souvent avec profusion. D'où l'on voit avec quelle sagacité et avec quelle réserve l'on doit établir son jugement dans la plupart des cas, pour ne pas compromettre l'innocence de l'accusée, ou faire absoudre la femme qui est coupable.

a second supplied to the second secon

and the contract of the contract of

## CHAPITRE IV.

DE LA GÉNÉRATION, DE LA CONCEPTION ET DE LA GROSSESSE.

## SECTION PREMIÈRE.

De la génération.

349. L'opération générale de la nature par la- « Dela généquelle tout individu quelconque produit son ration. semblable, s'appelle Génération. Cet acte chez les animaux demande toujours le concours des deux sexes, et ne peut s'opérer sans lui; l'on en

excepte cependant quelques uns qui jouissent des facultés de se reproduire d'eux-mêmes.

350. Mais cette reproduction n'est-elle que le développement d'un animal préexistant? Celui-ci vient-il du père ou de la mère, ou se forme-t-il des principes fournis par l'un et par l'autre? Dans ce dernier cas, quels sont ces principes, et comment se rassemblent-ils? Ce sont autant de questions impossibles à résoudre, ou sur lesquelles au moins nous ne hasarderons aucune conjecture.

351. Nous ne perdrons pas non plus le temps Des difé-à analyser les différens systèmes établis sur la rens systèmes génération : nous nous bornerons à les exposer génération. très brièvement. On peut les réduire à deux principaux, celui du mélange des deux semences,

et celui des cenfs.

352. Le premier de ces systèmes étoit celui Système des

des anciens : ils imaginoient que la femme répandoit, dans le temps du coît, une liqueur prolifique comme celle de l'homme. Ce système, quoique généralement adopté, a eu ses détracteurs; et quelques uns, même parmi les anciens, ont soutenu que la liqueur dont il s'agit, n'étoit que l'humeur filtrée par les glandes du vagin : en effet, si elle venoit des ovaires, comment et par où s'échapperoit-elle pendant la grossesse? Ŝi l'on n'en juge que d'après le sentiment de volupté et l'espèce d'orgasme que la femme éprouve vers les trompes à l'instant où elle se livre aux plaisirs de l'hymen, il paroîtra vraisemblable qu'il découle quelque fluide des ovaires vers la matrice; car cette sensation ne peut être excitée par la liqueur qui se répand au-dehors, puisqu'elle a lieu chez le plus grand nombre des femmes, indépendamment de cette émission apparente.

Système de

. (TOU I

353. M. de Buffon n'a fait qu'embellir ce pre-M. de Buffon. mier système. Selon ce savant naturaliste, l'homme et la femme fournissent également à la génération: leur semence, dit-il, n'est qu'un mélange de molécules organiques, extraites de toutes les parties du corps, dont elles forment comme autant d'abrégés. Ces molécules organiques, qu'il appelle vivantes et actives, à raison de leur mouvement continuel, sont figurées de manière qu'elles ne peuvent s'unir et s'identifier qu'avec celles qui ont été renvoyées des mêmes parties chez l'un et l'autre sexe, c'està-dire que les molécules fournies par les yeux de l'homme, par exemple, ne peuvent s'accrocher et s'unir qu'aux molécules fournies par les yeux de la femme: ainsi des autres.

354. La formation des parties sexuelles, si différentes dans les deux individus, ne pouvant s'expliquer par ce système ingénieux, l'esprit de l'auteur y a suppléé en imaginant que la réunion des molécules émanées des parties d'un sexe seulement formoit la base de tout l'édifice; de sorte qu'il en résultoit un garçon ou une fille, selon que ces molécules appartenoient à l'homme ou à la femme.

355. Le système des anciens s'est soutenu dans système des toute sa force jusqu'à la découverte des vésicules modernes. dont les ovaires des femmes se trouvent parsemés à l'âge de puberté; mais cette découverte fixa l'attention des physiologistes, et ils commencèrent à croire que l'homme et tous les autres animaux venoient d'un œuf; que la différence entre les vivipares et les ovipares consistoit en ce que les uns ayant couvé leurs œufs en dedans, déposoient leurs petits vivans, au lieu que les autres ne les couvent qu'après les avoir pondus.

356. Dans ce système, l'œuf fécondé descend dans la matrice au moyen des trompes de Fallope; mais quelqu'un l'a-t-il vu? On pourroit en douter, autant d'après la structure même des trompes et le rapport du calibre de leur extrémité interne avec la grosseur de ces petits corps sphériques que nous prenons pour des œufs que d'après les expériences multipliées d'un savant qui

a fait l'admiration de son siècle (1).

357 Quoique d'accord sur l'admission des œufs, les partisans de ce système ont pensé différem-sur lesystème

<sup>(1)</sup> De Haller.

ment sur la manière dont ils étoient vivifiés. Les uns ont cru que le fœtus y étoit tout formé, et qu'il n'avoit besoin que d'y être excité par l'esprit séminal du mâle : les autres, au contraire, n'ont regardé ces œufs que comme des espèces de nids destinés à recevoir un de ces petits animalcules qu'on a cru découvrir dans la semence de l'homme, par le moven du microscope.

358. L'insuffisance de tous ces systèmes et de toutes ces hypothèses, pour l'explication des phénomènes surprenans de la génération, ne laisse que trop apercevoir la profondeur de l'abîme où la raison de l'homme s'est souvent égarée, faute de connoître les bornes que la nature avoit prescrites à son intelligence et à ses recherches.

# SECTION II.

## De la conception.

De la conception.

elle se fait.

359. L'union des principes fournis à la génération par l'un et par l'autre sexe, se nomme Conception, dans l'espèce humaine.

360. Si cette union ne se fait pas toujours dans Du lieu où l'ovaire, on conviendra du moins qu'elle s'y fait quelquefois, puisqu'on y a trouvé des débris de fœtus, même des fœtus entiers.

361. Ceux qu'on a trouvés dans les trompes an-

noncent de même que la conception peut s'y faire, ou que ces conduits servent à transmettre dans la matrice le corps qui en est le produit. Les enfans qui ont été trouvés dans la cavité du ventre, après la rupture de la trompe, ou de l'enveloppe de l'ovaire, fournissent encore des preuves évidentes de ce que nous avançons concernant le lieu où se fait la conception; et ceux qui se sont développés dans cette cavité, qui y sont parvenussans aucune lésion de la trompe, annoncent bien moins que la conception peut s'y faire également, qu'ils ne dénotent qu'elle s'est faite alors dans l'ovaire.

362. En admettant qu'elle se fasse constamment dans l'ovaire, que l'ovaire soit le premier siége de l'homme, et que la trompe ne soit destinée qu'à transporter l'œuf fécondé dans la matrice, ne devons-nous pas être surpris de ce que tant d'œufs parviennent dans ce viscère, et que la trompe, dont le pavillon est si large et l'orifice interne si étroit, en laisse tomber aussi peu dans la cavité

du ventre?

363. Si quelques femmes connoissent l'instant où elles conçoivent, par les mouvemens intérieurs conception. qu'elles éprouvent, la plupart l'ignorent, et ne se soupçonnent enceintes que d'après la suppression des règles. Il seroit sans doute à désirer, en beaucoup de cas, qu'on pût avoir une connoissance certaine de cet état dans un temps moins avancé, afin de ne pas attribuer à d'autres causes les incommodités qui accompagnent fréquemment la grossesse dans ses commencemens, et de ne point employer de remèdes non seulement inutiles, mais quelquefois nuisibles.

Signes de la

#### SECTION III.

### De la grossesse.

De la grossesse.

364. L'état d'une femme qui a conçu s'exprime par le mot de grossesse : cet état dure depuis l'instant de la conception jusqu'à celui de l'expulsion ou de la sortie du corps qui en est le produit.

De ses espè-

of ob ...

365. On peut distinguer deux espèces générales ces générales. de grossesse, relativement à la nature du produit de la conception; savoir, une vraie et une fausse. La première est formée d'un ou plusieurs enfans, et la seconde par une môle qui est tantôt comme charnue, et tantôt vésiculaire, etc. On peut encore appeler, et avec bien plus de raison, du nom de Fausse grossesse, ces amas de sang, d'eau et d'humeurs glaireuses qui se forment dans la matrice, ainsi que la tympanite de ce viscère, s'il en existe un seul exemple; parce qu'ils sont toujours accompagnés de quelques uns des symptômes rationnels de la grossesse ordinaire, qu'ils donnent lieu au développement du ventre comme celle-ci, et qu'ils peuvent retenir longtemps l'accoucheur le plus instruit, dans la plus grande incertitude sur le véritable état de la femme.

366. La vraie grossesse a reçu différentes désesse vraie, et nominations, selon le lieu que l'enfant occupe. des grossesses extra - utéri- Elle se nomme Grossesse utérine, Bonne grossesse, Grossesse ordinaire, toutes les fois qu'il est renfermé dans la matrice; Grossesse tubaire, des ovaires, et abdominale, lorsque l'enfant se développe dans la trompe, dans l'ovaire ou dans la cavité du ventre. Ces trois dernières espèces sont aussi désignées sous le nom générique de Grossesses extra-utérines.

367. La grossesse ordinaire, ou la bonne grossesse, formée le plus souvent d'un seul enfant, sesse simple l'est aussi quelquefois de plusieurs; ce qui lui a et composée. fait encore donner le nom de Grossesse simple. et de Grossesse composée. On peut de même l'appeler Grossesse composée quand l'enfant est accompagné d'une môle, ou lorsqu'il existe déjà une grossesse extra-utérine : ce qui n'est pas sans exemple, quoiqu'on l'ait observé rarement.

368. Ces différentes espèces de grossesses ont Des signes des signes communs, et d'autres qui sont parti-communs de culiers à chacune d'elles. Les premiers se prennent du dégoût que la femme éprouve pour cer- sesses. taines choses, des appétits singuliers, du ptyalisme, des nausées, des vomissemens, de la suppression des règles, du gonflement et de la

tension du sein, etc.

369. Ces symptômes, qu'on appelle Signes rationnels de grossesse, ne la caractérisent cependant que d'une manière très incertaine, et paroîtront même très équivoques, si on se rappelle qu'on les a vus souvent se manifester à la suite d'une simple suppression des règles. Le défaut de cette évacuation menstruelle n'est pas un signe plus positif de grossesse, comme sa présence n'en est pas toujours une preuve négative : plusieurs femmes pouvant être réglées pendant les deux ou trois premiers mois de la gestation; d'autres ayant cessé de l'être longtemps avant l'époque de la

De la gros-

conception, et quelques unes ne l'étant que pen-

dant la grossesse (1). 370. Si la plupart de ces symptômes, réunis ou séparés, ne nous offrent au plus que des probabilités sur l'état de la femme qui les éprouve, il n'en est pas de même des signes particuliers que nous allons décrire : ils nous mettent à même de reconnoître la grossesse dès les premiers mois, de juger de son espèce, de ses différens termes, etc. C'est par le toucher qu'on découvre toutes ces choses.

### SECTION IV.

### Du toucher.

Di toucher.

371. Le toucher considéré relativement à l'art des accouchemens, nese borne pas à l'introduction du doigt dans le vagin; il s'entend aussi de l'application d'une main sur le ventre de la femme. Si on reconnoît par le premier procédé l'état du col de la matrice, sa situation, etc., c'est par le dernier que nous jugeons du volume de ce viscère, de la hauteur de son fond, de son obliquité, etc.

372. Le toucher est un point de pratique des plus

<sup>(1)</sup> Deventer cite l'exemple d'une femme qui n'a jamais été reglee que pendant ses grossesses. Nous en avons rencontre plusieurs qui nous ont assuré qu'elles ne l'avoient été périodiquement que pendant leurs grossesses également; et leur témoignage nous a paru d'autant plus vrai, qu'elles ne nous demandoient que l'explication de ce phénomène extraordinaire, que nous n'avons pas été à même d'observer chez elles , comme le fit Deventer chez celle dont il a fait mention. (Vovez Dedenter, chap. XV.)

difficiles et des plus essentiels dans l'art des accouchemens. Si Deventer et Puzos, qui ont donné des préceptes importans sur cet objet, paroissent avoir laissé beaucoup de choses à désirer, c'est qu'ils ont reconnu sans doute, comme bien d'autres, que rien ne pouvoit dans ce cas suppléer à l'exercice.

373. L'accoucheur n'a presque jamais d'autre guide que l'organe du tact; il doit suppléer à la du toucher. vue, qui ne pourroit servir d'ailleurs que dans très peu de cas, où la pudeur des femmes sembleroit encore en interdire l'usage: mais ce n'est qu'après une longue expérience qu'on a le droit

d'en attendre cet avantage.

374. L'occasion de le pratiquer se présente fréquemment, surtout dans les grandes villes, où les femmes sont réunies en plus grand nombre, et où des personnes de l'un et l'autre sexe se consacrent uniquement à la profession de l'art des accouchemens. Souvent de simples doutes que la femme veut dissiper la déterminent à se soumettre au toucher; tandis que d'autres fois ces recherches intéressent l'honneur, la santé et la vie même de plusieurs individus. C'est une femme qui craint d'être devenue grosse dans un commerce illicite, qui vent se soustraire de bonne heure aux regards du public et mettre sa réputation à couvert, qui implore les lumières de notre art dès l'instant de ses premiers soupçons; c'en est une autre dont la grossesse encore très douteuse est compliquée d'accidens, ou accompagnée d'une maladie qui lui est étrangère, qui, n'osant employer les remèdes que son état semble exiger, demande qu'on dissipe ses incertitudes; ou bien une femme convaincue

De l'utilité

d'un crime qui mérite le dernier supplice, qui se déclare grosse à l'instant où elle entend prononcer sa sentence de mort; c'en est une, accusée de suppression de part et d'infanticide, sur l'état de laquelle les juges attendent une décision formelle

de la part des gens de l'art, etc.

375. C'est aussi par le toucher qu'on découvre certaines affections des parties de la génération qui sont cachées profondément dans le bassin; qu'on juge de la grandeur de celui-ci et de ses vices de conformation; qu'on reconnoît la grossesse, ses différens termes et les approches de l'accouchement; qu'on distingue les vraies douleurs, des fausses; la partie que l'enfant présente, son volume, et la marche qu'il suit en s'engageant, etc.

fruit.

376. Pour pratiquer le toucher avec fruit dans noissances la plupart de ces cas, et surtout lorsqu'on se pronecessaires pour exer- pose de découvrir une grossesse douteuse, dans ses cer le tou- premiers temps, il faut s'habituer auparavant à bien cher avec juger, par ce moyen, de l'état naturel de la matrice: car ce sont les signes négatifs de cet état qui nous conduisent à la connoissance des autres.

377. Il faudroit, pour acquérir cette habitude, commencer à toucher sur le cadavre, où l'on peut rectifier ses connoissances et corriger ses erreurs; ensuite des femmes qui ne soient pas grosses, toucher un grand nombre de celles-ci, et dans différentes attitudes, afin de juger plus exactement du volume de la matrice, de la figure et de la situation de son col, de sa pesanteur et de sa mobilité. Mais ce n'est que dans les villes du premier ordre, où les écoles en tous genres sont multipliées, et dans les hôpitaux surtout où l'on recoit beaucoup de femmes, qu'on trouve ces ressources : tous les élèves ne pouvant en profiter également, nous y suppléerons autant qu'il est possible, en développant la théorie de cette importante partie de l'art, au-delà de ce que l'ont fait les auteurs qui nous ont précédé.

378. Soit qu'on pratique le toucher sur le ca- Précautions davré ou sur la femme vivante, il faut mettre les relatives au muscles abdominaux dans le relâchement, afin qu'on puisse découvrir la matrice plus facilement, et mieux juger de son état. Cette précaution devient nécessaire surtout quand on veut s'assurer d'une grossesse commençante, ou faire la recherche de quelques maladies de la matrice et des ovaires : il faut également auparavant évacuer la

vessie et le rectum.

379. Il n'est pas moins essentiel de bien graisser le doigt qui doit servir dans cette occasion. Cette précaution en facilite l'introduction, la rend moins douloureuse pour la femme, et peut mettre l'accoucheur à l'abri de certains virus dont la subtilité est assez grande pour s'introduire par les pores de la peau, ou du moins par la plus petite ulcération du doigt.

380. C'est du doigt indicateur dont on se sert en on doit toupareil cas; mais il faut savoir toucher indifférem- cher du doigt ment de celui de la main droite et de la main index. gauche. De son extrémité, on écarte doucement les grandes lèvres, on cherche l'entrée du vagin, et on le plonge dans ce canal dont on suit la direction naturelle, jusqu'à ce qu'on rencontre le mu-

seau de tanche.

Recherches nécessaires pour juger de la crossesse.

381. Après avoir parcouru la surface de celui-ci, pour prendre une idée de sa forme, de sa longueur, de son épaisseur, de sa densité, et de l'état de son orifice, on agite un peu la matrice, afin de juger de sa pesanteur et de sa mobilité; puis on tâche de la fixer entre le doigt dont il s'agit et l'autre main appuyée sur le bas-ventre, pour en connoître à peu près la longueur et le volume.

382. Pour parvenir à fixer ainsi la matrice, on la repousse en en haut au moyen du doigt introduit dans le vagin et appliqué au museau de tanche, tandis que de l'autre main on déprime les enveloppes du bas-ventre, au-dessous de l'ombilic, en observant d'écarter de droite et de gauche les intestins gréles, par une pression et des mouvemens convenables, jusqu'à ce qu'on rencontre un corps solide qui réponde au premier doigt. Ce corps est celui de la matrice, dont on estime aisément la longueur, soit par habitude, soit pár son approximation de la symphyse du publs.

383. Ce procédé est assez facile chez les femmes maigres, et plus encore chez celles qui ont eu sont charnues et qui ont beaucoup d'embonpoint, qu'on parvient rarement à saisir la matrice, comme

on l'a dit au paragraphe précédent.

384. La tension naturelle des muscles du basventre, leur tension volontaire chez les femmes qui ont intérêt de cacher leur état et qui ne se soumettent qu'avec répugnance à de pareilles recherches, de même que la sensibilité du sujet qu'on examine, la plénitude des intestins et de la vessie, ajoutent encore à ces difficultés.

385. Dans tous ces cas on parvient plutôt à renverser la matrice dans le bassin, qu'à la fixer selon sa longueur, ce qui permet également à l'accoucheur instruit de juger de son état, soit en parcourant de l'extrémité du doigt toute sa face postérieure, ou bien en poussant son fond contre le sacrum, tel qu'on le voit dans le cas de rétroversion, et en estimant alors à quelle distance de la symphyse du pubis se trouve le museau de tanche. On suppose ici que le diamètre du bassin, selon la ligne que parcourt la longueur de la matrice ainsi renversée, est connu.

386. Aucun des procédés indiqués ne peut être employé sur les femmes asthmatiques ou hydropiques, parce qu'elles ne sauroient rester couchées dans la situation prescrite, ni supporter une aussi forte pression de la main sur le bas-ventre. Comme on ne peut les toucher que debout, ou à peu près dans cette attitude, ce n'est que par la mobilité et la pesanteur de la matrice qu'on juge si elle

est en vacuité ou non.

387. Les accoucheurs qui ont recommandé le Remarques toucher dans la vue de découvrir la grossesse com- des le temps mençante, ont conseillé de nele mettre en usage de la grosqu'après le troisième mois, parce qu'ils se sont sesse où l'on persuadé qu'il étoit impossible de la reconnoître doit pratiplus tôt. S'il est vrai que le toucher ne nous four- cher. nisse que des conjectures avant ce terme, ces conjectures jointes aux autres choses qui font soupconner la grossesse, la caractérisent assez pour faire suspendre l'administration des remèdes qui pourroient en troubler le cours, ou devenir nuisibles à la mère et à l'enfant. Nous n'avons pas

hésitéd'en faire la base de notre jugement, en quelques cas où la grossesse étoit au plus de quatre à cing semaines, et bien rarement nous nous sommes

trompé à cet égard.

Opinion des l'état du col mencement de la grossesse.

388. Plusieurs accoucheurs ont pensé qu'on auleurs sur pouvait reconnoître la grossesse en examinant le col de la matrice seulement; assurant qu'il est dans le com- plus gros et plus ferme après la conception, qu'il y a plus de chaleur, qu'il est situé plus haut ou plus bas, et que son orifice est plus petit. Mais on sait déjà ce qu'on doit penser de la plupart de ces choses, qui ne se manifestent que dans un temps où, pour l'ordinaire, la grossesse n'est plus équivoque, et qui supposent la connoissance acquise par le toucher, de l'état de cette partie avant la conception ; car le col de la matrice présente, comme toute l'habitude du sujet, des différences individuelles.

Des choses nous faire reconnoître la grossesse.

389. Puisque c'est le corps de la matrice qui qui peuvent subit les plus grands changemens dans les six premiers mois de la grossesse, et que le col ne se développe et n'éprouve d'altérations apparentes au toucher que dans les deux ou trois derniers, ce sont donc les changemens successifs de ces parties qui peuvent nous annoncer la grossesse et ses différens termes : d'abord ceux qui arrivent au corps de la matrice, et ensuite ceux qu'éprouve le col de ce viscère (1). Mais comme ces changemens de forme, de volume, de position, peuvent dépendre d'une cause étrangère à la grossesse, et surtout ceux que le toucher nous fait apercevoir

<sup>(1)</sup> Voyez § 196 et suiv., § 401 et suiv.

dans les premiers mois, il n'y a rigoureusement de signes certains de cet état que les mouvemens de l'enfant.

300. Ces mouvemens sont de deux espèces : les uns dépendent de l'action musculaire des mens de l'enparties de l'enfant, et les autres sont des mouvemens de ballottement dans lesquels il est entière- certains de la ment passif. Dans les uns il se meut par lui-même grossesse. dans la matrice, et dans les autres il est mû au milieu de ce viscère.

391. Dans les premiers, tantôt c'est la tête, et tantôt ce sont les bras ou les jambes qui se meuvent. Quoique ces monvemens aient lieu dès que les muscles ont acquis la force nécessaire pour les produire, cependant la femme ne les ressent et ne les distingue pour l'ordinaire qu'aux environs du quatrième mois et demi de la grossesse; parce qu'ils sout trop foibles avant ce temps pour être remarquables, et les membres du fœtus trop peu développés pour qu'en s'allongeant ils puissent heurter avec force contre les parois de la matrice, qu'une assez grande quantité d'eau tient alors éloignées d'eux, presque de toutes parts.

392. Les femmes sensibles et nerveuses peuvent cependant distinguer ces mouvemens beaucoup plus tôt; comme l'on en rencontre d'une constitution différente qui ne s'en aperçoivent que beancoup plus tard. Plusieurs nous ont assuré qu'elles avoient senti remuer leurs enfans constamment à la révolution du troisième mois de la grossesse, et même un peu plus tôt. Nous avons donné dessoins à d'autres femmes qui n'ont remarqué ces mouvemens qu'après le cinquième, le sixième et même le septième mois : quelque chose que nous ayons pu faire chez l'une de ces femmes, et malgré le ballottement très manifeste de l'enfant dans la matrice, lorsque nous l'agitions du doigt introduit dans le vagin, ses mouvemens ne sont devenus sensibles pour la mère et pour le doigt qui la touchoit, qu'à l'époque du septième mois, deux mois avant l'accouchement (1): d'où l'on voit qu'il ne faut pas toujours prendre pour le terme de quatre mois et demi de grossesse, celuioù commencent à se manifester ces mouvemens.

Du ballottetus.

393. Le ballottement du fœtus dans la matrice ment du fa- est indépendant de son action musculaire; il existe après sa mort comme auparavant, et il paroît même plus incommode alors à la femme, qui se plaint souvent de ce qu'une espèce de boule plus ou moins pesante semble tomber sur le côté où elle se couche. Cette espèce de mouvement tient à celui de

<sup>(1)</sup> La naissance de cet enfant ne paroîtra pas prématurée. si l'on veut bien observer avec nous qu'il étoit très fort et du poids de sept livres et demie ou environ.

Nous avons été consulté plusieurs fois par une autre femme à qui la grossesse a paru douteuse jusqu'au dernier moment, ainsi qu'au médecin qui prenoit spin de sa santé, malgré l'assurance bien-positive que nous lui donnions de son existence, parce que les mouvemens de l'enfant ne se sont fait sentir en aucune manière : quelque chose que nous ayons fait nousmême pour les exciter, même au huitième mois et demi, nous n'avons pu en reconnoître d'autres que celui du ballottement. Cet enfant est né à terme, d'une force ordinaire, et bien portant. Levret citoit, dans ses leçons particulières, l'exemple d'une femme qui n'avoit ressenti aucun mouvement de l'enfant dans deux grossesses consécutives.

la matrice, à celui de la femme même, et peut être excité par le doigt de l'accoucheur.

394. Ce ballottement commence, pour ainsi dire, avec la grossesses; mais il est si foible dans les premiers temps, à cause de la grande légèreté du fœtus, que l'accoucheur ne peut le découvrir; et malgré ses plus exactes perquisitions, il n'y parvient au plus tôt que vers le troisième, et souvent le quatrième mois. Après ce terme, il est aisé de le reconnoître, pourvu cependant qu'on s'y soit préparé, en le recherchant sur les femmes encore plus avancées dans leur grossesse.

395. Pour l'exciter et le distinguer, on avance l'extrémité du doigt dans le fond du vagin, près la base du musean de tanche, ou le plus haut possible sur le corps de la matrice, soit en devant, soit en arrière, selon l'attitude ou est la femme, qui peut être debout ou couchée, et on applique l'autre main au-dessus du pubis, afin de fixer le fond de ce même viscère; alors on l'agite alternativement de l'une et de l'autre part, c'est-àdire du doigt et de la main, jusqu'à ce qu'on distingue le mouvement dont il s'agit; en observant toutefois de ne pas prendre celui de la matrice agitée par ces secousses, pour celui de l'enfant qu'elle renferme.

396. Dans un temps plus avancé de la grossesse, la secousse communiquée par la main appliquée sur le ventre n'est plus nécessaire pour découvrir ce mouvement de ballottement; parce que l'enfant étant plus pesant, retombe plus vite sur le point de la matrice, d'où le doigt introduit dans le vagin

l'avoit éloigné.

307. Il vant mieux que la femme soit debout que couchée pendant toutes ces recherches, car la situation horizontale en augmenteroit les difficultés. le corps de l'enfant s'éloignant alors du col de la matrice, en raison de ce que la poitrine de la femme devient plus basse relativement au bassin. Tout le monde comprendra facilement ce mouvement de ballottement, et l'avantage de tenir la femme debout pendant qu'on cherche à l'exciter et à le reconnaître, si l'on fait attention que le fœtus, après les premiers mois, a spécifiquement plus depesanteur qu'un pareil volume de la masse d'eau, alors très grande, qui l'entoure; qu'il doit en conséquence occuper la partie la plus basse de la cavité de la matrice, et y retomber si l'on vient à l'en éloigner par une secousse quelconque.

308. Le ballottement dont il s'agit ne caractérise pas moins bien la vraie grossesse, que les mouvemens qui proviennent de la force musculaire de l'enfant; car celui-ci est le seul corps solide qui puisse être entouré de fluide dans la matrice et y être mû de cette manière : mais ce ballottement dans lequel l'enfant est absolument passif, ne fait pas connoître, comme ces derniers

mouvemens, s'il est vivant ou mort.

De la fluctuade l'amnios.

300. La fluctuation devroit être recherchée égation des caux lement et passer pour un signe positif de grossesse, puisquel'enfantest toujours entouré d'une certaine quantité d'eau : elle existe ; mais , comme il s'en fant de beaucoup qu'elle soit aussi apparente au toucher que plusieurs l'ont avancé, qui osera se flatter de la reconnoître dans les premiers mois? N'a-t-elle pas lieu d'ailleurs dans quelques espèces de fausses grossesses, comme dans la grossesse ordinaire? et est-il un seul cas où elle doive être plus manifeste que dans l'hydropisie de la matrice?

400. Nous n'avons donc, avant les mouvemens de l'enfant, que des conjectures plus ou moins fondées en faveur de la bonne grossesse ; conjectures dont la force augmente en raison de ce que nous pouvons réunir un plus grand nombre de ces symptômes rationnels qui ont fait naître

des doutes sur l'état de la femme.

401. Les signes que le toucher nous découvre et qui donnent lieu à ces conjectures, doivent des deux pretoujours se déduire de l'état de la matrice. Dans la grossesse, les deux premiers mois, le corps de ce viscère s'arrondit et paroît s'enfoncer un peu dans le bassin ; ce qui donne lieu à son orifice de se porter en avant et en bas, quelquefois aussi en arrière et vers le coccix. Le ventre de la femme change alors si peu, que le vulgaire pense même qu'il s'aplatit, loin de prendre plus de volume. S'il se tuméfie, cette tuméfaction ne sauroit dépendre intrinsèquement de l'augmentation de la matrice, et n'est due qu'au météorisme des entrailles. Ce météorisme cesse par la suite, et le ventre, souvent, ne paroît pas plus gros à six mois de grossesse qu'il ne l'étoit accidentellement à deux.

402. Au troisième mois, le fond de la matrice, plus volumineuse, commence à refouler les in-du troisième testins vers l'abdomen, et à soulever la région hypogastrique, parce qu'il se trouve manifestement au-dessus du rebord des os pubis. C'est alors que la

main commence à le découvrir aisément, lors-

qu'on palpe la région dont il s'agit.

403. A cette époque, et avant, le développement de la matrice est encore si petit, qu'on est obligé de porter le doigt dans le vagin, si on veut bien l'apprécier. Il ne surpasse point assez celui qu'elle prend dans quelques cas de maladie, pour que l'accoucheur peu expérimenté dans l'art du toucher n'ait point à craindre de se tromper, en l'attribuant à une cause plutôt qu'à une autre.

404. Quand ce développement dépend de la grossesse, il ne se remarque que dans le corps de la matrice, et le col n'y participe en rien; l'espèce de globe que parcourt le doigt introduit dans le vagin, et que distinguent d'ailleurs les doigts de l'autre main appliquée extérieurement au-dessus du pubis, est égal dans sa surface, et présente une sorte de souplesse. Ce corps développé par l'engorgement de son tissu, et dans un état de maladie chronique, est moins régulier, souvent inégal, et il est même un peu dur en certains endroits. Le col. pour l'ordinaire, est plus ou moins affecté du même engorgement, et plus ou moins altéré dans sa forme.

Signes du mois.

405. Sile toucher laisse encore dans le doute, sur quatrième et l'état de la femme qui se soupçonne enceinte de du cinquième trois mois, l'accoucheur qu'une expérience convenable n'a pas mis dans le cas de saisir toutes les nuances dont nous venons de parler, il ne doit rien lui laisser à désirer, après cette époque, et surtout celle de quatre mois. A ce terme, le fond de la matrice déborde le détroit supérieur de plusieurs travers de doigt. Il monte jusqu'à un pouce on deux de l'ombilic, dans le cours du cinquième; et le col, en s'éloignant de plus en plus de la vulve, se porte en arrière et en haut. La région hypogastrique est alors saillante, arrondie et tendue.

406. Au sixième mois, la matrice s'élève audessus de l'ombilic, et celui-ci paroît moins en-sixième mois. foncé : son col commence à s'élargir du côté de sa base, et semble un peu plus souple qu'avant

ce temps.

407. Dans le septième, ce col se raccourcit davantage, et il devient moins accessible au tact, du parce qu'il s'éloigne de la vulve à mesure qu'il se développe; l'ombilic est plus saillant, et le fond de la matrice, très élevé au-dessus de cette cicatrice, occupe une partie de la région épigastrique. C'est à ce terme que le vulgaire croit que l'enfant se retourne : si cela arrive une fois par hasard, on ne peut disconvenir qu'il ne se soit déjà retourné bien des fois avant ce moment. Cette erreur populaire est une suite de ce que la plupart des accoucheurs ont publié sur la position primitive de l'enfant et sur la culbute.

408. Quand on consulte ces auteurs, on distingue à peine sur quoi est fondée leur assertion; quelques uns s'étant contentés d'admettre le mouvement de culbute, sans examiner s'ils avoient raison ou non, tandis que les autres en donnent des preuves si foibles, qu'elles ne sauroient convaincre que les esprits déjà prévenus. Ce qui nous paroît avoir contribué le plus à accréditer cette erreur concernant la culbute, est la difficulté de reconnoître la tête de l'enfant au détroit supérieur dans le sixième mois de la grossesse, tandis qu'on la distingue si aisément au septième et plus tard.

Signes du

Signes septième Mais combien de fois ne l'avons-nous pas rencontrée avant ! et que d'observations ne portentelles pas à croire que la tête de l'enfant occupe véritablement la partie inférieure de la matrice, dans tous les temps de la grossesse (1)!

Signes du huitième mois,

409. A la fin du huitième mois, le fond de la ematrice se rapproche tellement du creux de l'estimac, chez la plupart des femmes, qu'il est difficile de juger exactement jusqu'à quel point il s'étend. Son col est presque toujours effacé, et son orifice si loin qu'on peut à peine le toucher, et qu'on est obligé le plus souvent, pour y atteindre, de porter le doigt presque à la hauteur de la symphyse sa-

cro-iliaque droite ou gauche.

410. Pour pénétrer aussi loin, on doit procéder au toucher de la manière suivante. La femme étant debout, le corps un peu renversé et le dos appuyé contre quelque chose de solide, on place la main de champ entre les cuisses, et l'on introduit l'index dans le vagin, de sorte que le bord radial du doigt du milieu soit couché le long du périnée et du coccix, le pouce contre le pubis, et que ces trois doigts soient à la fin très écartés. En se conduisant ainsi, on se procure des avantages qu'on ne pourroit obtenir d'ailleurs; parce que le doigt du milieu étant appuyé sur l'extérieur du périnée et du coccix, les déprime du côté du bassin et diminue d'autant la profondeur dece dernier; ce qui permet à l'extrémité de l'index de s'approcher beaucoup

<sup>(1)</sup> Voyez ce que nous pensons de la culbute, aux § 438 et suivans.

plus près du détroit supérieur, que si l'on eût placé la main de toute autre manière.

411. Quelques accoucheurs recommandent de faire coucher la femme, pour la toucher dans ces derniers temps, afin, disent-ils, de ramener le col de la matrice au centre du bassin, en diminuant l'obliquité de son fond. Mais on ne doit rien espérer de cette précaution et il est presque toujours impossible alors de parvenir à l'orifice s'il est très élevé : il faut donc la toucher debout comme nous venons de le prescrire. Souvent on est obligé de se comporter de même dans le neuvième mois, si l'on veut observer ce qui se passe du côté de l'orifice de la matrice.

412. Dans ce dernier mois de la grossesse, le signes col de la matrice achève de se développer; et le mois. bord de l'orifice, dans quelques femmes, ne conserve que très peu d'épaisseur, tandis qu'il paroît en acquérir chez d'autres. Cette espèce d'accroissement vient alors de l'engorgement œdémateux qui se remarque dans toute l'étendue du pudendum, et qui s'étend au loin dans le tissu cellulaire

du vagin et du col même de la matrice.

413. Il est rare que l'accouchement tarde plusieurs jours à se faire, quand le bord de l'orifice se trouve aussi mince, et souple d'ailleurs; au lieu qu'ilest encore éloigné souvent d'un mois et même de six semaines, chez les femmes en qui ce cercle est dur et épais, quel qu'en soit le diamètre, ou le degré d'ouverture. Combien de fois, en effet, l'accoucheur n'a-t-il pas trouvé l'orifice interne de la matrice assez large pour lui permettre de porter le doigt sur les membranes, dès

le septième mois et demi de la grossesse, et même plus tôt, quoique la femme ne soit accouchée qu'au terme ordinaire? Mais il n'est pas d'exemple que l'accouchement ait tardé si longtemps dans les autres cas.

terme de l'accouchement gné.

414. L'état des membranes, sur l'orifice de la annon- matrice, nous instruit bien plus sûrement encore du terme de l'accouchement. On doit toujours le regarder comme très prochain, lorsque les memn'est pas éloi- branes se tendent et se relâchent alternativement sur cet orifice; quand le corps de la matrice se durcit momentanément, et se détend ensuite, et surtout quand cette alternative de tension et de relâchement se remarque dans le bord de l'orifice même.

415, Ces changemens doivent passer, rigoureusement parlant, pour les symptômes du premier temps du travail, puisqu'ils proviennent des efforts que la matrice fait pour se délivrer du corps

qui la gêne : mais ce travail est alors si léger, que la matrice ne semble agir que pour essayer ses forces, dissiper l'engourdissement de ses fibres, et les préparer à une plus grande action.

416. Sitous cessymptômes annoncent constamment les approches de l'accouchement, ils n'indiquent pas aussi sûrement l'époque du neuvième mois; et pour juger de celle-ci, il faut de plus faire attention au temps de la suppression des règles, à celui des premiers mouvemens de l'enfant, au volume de la matrice, à la grosseur et à la dureté de la tête qu'on distingue au toucher, etc.

417. Les douleurs que la plupart des femmes éprouvent du côté des reins, vers le fondement, et dans la matrice même; la pesanteur incommode que les unes ressentent sur le siège, l'affaissement du ventre, les envies fréquentes d'uriner, l'écou-. lement d'humeur glaireuse, aqueuse, sanguinolente ou non, caractérisent moins la fin de la grossesse que les symptômes énoncés ci-dessus. 418. L'élévation du fond de la matrice audessus de l'entrée du bassin, telle que nous l'avons assignée aux §§ 405, 406, 407 et 409, ne peut servir à déterminer les termes de la grossesse énoncés aux mêmes paragraphes, que chez la femme qui porte son premier enfant. Nous observerons que cette partie est en général un peu moins élevée à chacun de ces termes chez celle qui a déjà eu plusieurs grossesses, et nous ajouterons que la situation de l'enfant peut y faire naître également quelque différence, le fond de la matrice s'élevant moins quand il est placé en travers, que lorsqu'il est bien situé. On observe pareillement que le col de la matrice, en se développant dans une première grossesse, change peu de forme dans sa partie inférieure, tandis que sa base s'élargit, et que l'orifice ne s'entr'ouvre que quand le développement est parfait; mais qu'il s'ouvre beaucoup plus tôt dans les grossesses subséquentes, et que le museau de tanche reste plus gros dans les derniers mois : de sorte qu'il faut avoir de l'expérience pour ne pas se tromper, d'après de semblables signes.

419. Nous ne dirons rien ici des signes qui appartiennent exclusivement aux autres espèces de grossesses que nous avons annoncées aux §§ 365 et suiv.; non plus que de l'utilité du tou-

cher dans un grand nombre d'autres circonstances, nous réservant d'exposer toutes ces choses ailleurs, pour ne pas interrompre la suite de vérités qui tiennent au même sujet.

### CHAPITRE V.

DU PRODUIT DE LA CONCEPTION, OU DES SUBSTANCES QUI FORMENT LA GROSSESSE.

420. Le produit de la conception est toujours si peu de chose dans le commencement, qu'on ne peut absolument pas distinguerce qu'il deviendra la conception. Ce n'est qu'en se développant qu'il prend une forme et un caractère déterminés. Le plus souvent il en résulte un enfant avec ses dépendances; quelquefois il s'en forme deux, même davantage, ou seulement une masse rougeâtre qu'on appelle Môle.

SECTION PREMIÈRE

Du fœtus.

421. Les rudimens du fœtus ne se montrent Des rudid'abord que sous l'aspect d'un nuage mucilagi-mens du fæneux, au milieu d'une petite vessie remplie d'eau tus claire et transparente; encore n'est-ce qu'après quelques semaines qu'il se trouvé ébauché de la sorte.

422. L'illustre de Haller assure n'avoir rien Du temps observé de semblable sur la brebis avant le dix-où il paraît septième jour, et que ce n'est qu'au dix-neuvième fébauché. qu'il a rencontré un fœtus muqueux, de la grosseur d'un petit ver, recourbé en manière de croisseur d'un petit ver, recourbé en manière de crois-

sant; ce qui lui a fait penser que le fœtus humain ne se formoit pas plus tôt. Les observations que la pratique m'a donné occasion de faire s'accordent assez avec ce sentiment.

Volume du

423. J'ai examiné avec soin plusieurs emfeetus au ter- bryons dont le volume égaloit au plus celui d'une me d'un mois. fourmi : ils étaient recourbés sur leur partie antérieure, comme le dit de Haller, et enveloppés d'un nuage muqueux. Considérés à l'œil nu, ils m'ont paru avoir plus de ressemblance avec l'osselet de l'ouie, connu sous le nom de Marteau. qu'avec toute autre chose, avant comme lui une grosse extrémité et une autre très déliée; mais soumis à la loupe, on y découvroit tous les traits d'un fœtus parfaitement à terme. Parmi les femmes qui ont rendu ces embryons, les unes se croyoient grosses d'un mois seulement, et les autres de cinq semaines; plusieurs étoient du petit nombre de celles qui se trompent rarement sur l'instant où elles concoivent.

Volume du me de six semaines:

424. J'ai vu un plus grand nombre de fœtus, fœtus au ter- de la grosseur de ces insectes connus sous le nom de Guêpes. Leur tête formoit plus de la moitié de leur volume; les veux et la bouche étoient très marqués; les mains et les pieds paroissoient sortir immédiatement du tronc; les bras, les cuisses et les jambes étant à peine visibles. Les uns étoient de six semaines, et les autres de sept, au rapport des femmes qui les avoient concus.

425. Tous ces fœtus, tant du terme d'un mois De la capsule qui le que de celui de six semaines, étoient renfermés renferme. dans une espèce de capsule membraneuse, comme spongieuse extérieurement, ou garnie d'un duvet

très épais. Celle des premiers approchoit assez de la grosseur d'un moyen œuf de poule, et celle des

autres étoit plus grosse.

426. Ces espèces d'œufs sont essentiellement formés de deux membranes; une externe, plus épaisse, et de la surface de laquelle s'élève le duvet, ou espèce de chevelure dont on vient de parler : c'est le Chorion; l'autre interne, mince et transparente, appelée Amnios, laissant voir le corps du foetus au milieu des eaux limpides qu'elle contient.

427. Ces membranes sont moins adhérentes ensemble au commencement de la grossesse que l'extérieure ne l'est à la matrice : aussi voit-on assez souvent dans les avortemens qui sefont dans les premiers temps, ces membranes se séparer l'une de l'autre, et sortir à des termes différens. Le chorion alors se déchire sur l'orifice de la matrice, et l'amnios, contenant les eaux et le fœtus, s'échappe sans se rompre, tandis que le premier n'est expulsé que quelque temps après.

428. Dans ce cas, la femme ne rend qu'une espèce d'œuf membraneux, sur lequel on ne voit pas la moindre apparence de duvet ni de vaisseaux, et quand la membrane qui en est garnie vient à sortir, si on ne l'examine pas attentivement, on ne la prend que pour un caillot de sang, parce qu'elle est recouverte d'une couche de ce fluide, et que son tissu en est chargé partout.

429. Ce sont, sans doute, de pareilles observations qui ont fait croire à quelques uns que l'euf n'étoit pas tomenteux d'abord, et que la tache lanugineuse ne paroissoit manifestement qu'au temps où il avoit acquis le volume d'un œuf de poule, et le fœtus celui d'une mouche à miel (1).

Des progrès ve dans le développement du fœtus.

430. Le développement du fœtus est si lent dans qu'on obser- le commencement, et si rapide ensuite, que la nature semble n'éprouver de difficultés que dans l'arrangement de ses premiers linéamens. Dès qu'il est ébauché, son accroissement est si sensible d'un mois à l'autre, même de quinzaine en quinzaine, qu'on y remarque des différences considérables, et si étonnantes, qu'on a peine à se persuader qu'elles soient l'ouvrage d'aussi peu de

temps.

431. Ces différences ne sont cependant pas absolument les mêmes dans tous les individus. On remarque, par exemple, autant de variété dans la longueur, la grosseur et la pesanteur d'un certain nombre de fœtus de cinq mois, toutes proportions gardées, que dans un pareil nombre parfaitement à terme; les uns sont plus grands, plus gros et plus pesans, les autres plus petits, plus grêles et plus légers; de sorte qu'on ne peut déterminer exactement le temps de la grossesse, par les dimensions et le poids de l'enfant, comme quelques auteurs l'ont avancé.

tus à terme, santeur.

. 432. La longueur ordinaire d'un enfant de neuf gueur du fœ- mois est de dix-huit à vingt pouces, et les deux et de sa pe- extrêmes de seize à vingt-deux, même vingt-trois pouces. Leur pesanteur, vérification faite des tables de Roederer, est de six à sept livres et demie. J'en ai vu quelques uns du poids de dix livres ou en-

<sup>(1)</sup> Levret, § 338 et 339, édit. troisième.

viron, plusieurs de douze, et un seul de treize. Celui-ci avoit plusieurs deuts très développées, et d'autres prêtes à percer; son volume étoit si grand, que j'ai peine à croire qu'il en ait existé de quinze, et même de vingt-cinq livres, comme on l'entend débiter par des bonnes femmes (1). J'en ai trouvé également à terme, qui ne pesoient que cinq livres, d'autres qui n'étoient que du poids de quatre, et plusieurs de quatre moins un quart. Ces derniers paroissent plus communs que ceux de neuf livres, et ne se développent pas moins bien après leur naissance.

433. D'après ces observations, on doit conclure qu'il y a des enfans de huit mois plus gros et plus pesans que d'autres de neuf, et vice versa, Malgré cela, l'accoucheur instruit par l'expérience ne les jugera pas du même terme. Il y a toujours dans l'extérieur du fœtus de huit mois, quoique plus gros qu'un autre parfaitement à terme, un carac-

<sup>(1)</sup> L'éruption de quelques dents avant la naissance n'est pas toujours une suite du développement extraordinaire de l'enfant, ni le présage d'une meilleure constitution. De tous les enfants que lent grosseur surprenante nous a fait mettre dans la balance, celui dont il est fait mention ici est le seul qui soit venu avec des dents. Une femme d'assez foible constitution accueha accidentellement, au terme de sept mois, de deux enfans très délicats, dont l'un avoit deux dents, et l'autre trois ils moururent dans les vingt-quatre heures. L'année suivante, elle accoucha d'un autre qui avoit également des dents, et elle nous assura que tous see enfans naissoient de même. Une autre femme eut deux enfans à deux ans de distance, qui vinrent avec deux dents incisives à la mâchoire inférieure; ils ne vécurrent que quinze à dix-hait mois.

tère d'immaturité qui ne se voit pas dans ce dernier, et qu'il seroit trop long de décrire ici.

#### SECTION II.

De l'attitude et de la situation de l'enfant dans le sein de sa mère.

De l'attitude du fœtus.

434. Le fœtus est toujours recourbé sursa partie antérieure, ayant la tête penchée sur la poitrine, les bras plies, les cuisses et les jambes dans la plus parfaite flexion, les genoux écartés, les talons rapprochés l'un de l'autre et appliqués contre les fesses. Si on le trouve quelquefois dans une autre attitude, au moment de l'accouchement, ce n'est qu'accidentellement, et par l'effet du concours de plusieurs causes que nous exposerons dans la suite, autant qu'elles nous seront connues.

435. Cette attitude naturelle n'est pas l'effet de la gêne que le fœtus éprouve de la part des parois de la matrice, puisqu'on l'observe dès les premiers temps, où l'embryon très petit n'occupe, pour ainsi dire, qu'un point de la cavité utérine, qui en contiendroit cinq cents et plus du même volume. Cette attitude paroît tenir à l'individu même: c'est à peu près celle de l'homme adulte et de tous les

animaux dans l'état de repos.

436. Le fœtus ainsi replié forme un tout à peu du fœtus re-plié sur luimème, et de poucesouenviron, et le plus petit, quis'étend d'une ses diamètres. épaule à l'autre, de quatre pouces et demi à six pouces au plus. Cette figure, qui avoit donné lieu à Hippocrate de comparer l'enfant à une olive renfermée dans un flacon, est très intéressante à connoître. En même temps qu'elle nous apprend qu'une des extrémités du grand diamètre de ce corps ovoïde doit se présenter à l'orifice de la matrice pour qu'il puisse en sortir, elle nous fait voir aussi qu'elle est la principale cause des accouchemens contre nature, et ce qu'on doit faire en pareil cas.

437. L'on n'auroit cependant qu'une connoissance très imparfaite de l'enfant, relativement à l'accouchement, si elle se bornoit à ses premières notions. Il faut encore connoître la structure, les dimensions de toutes ses parties principales, les mouvemens dont toutes ces parties sont susceptibles, et s'habituer à distinguer les différentes régions de la surface de cet enfant, en les parcourant de l'extrémité du doigt, si on veut se mettre en état de les reconnoître lorsqu'elles se présentent les premières à l'orifice de la matrice, et de procéder avec méthode à l'accouchement.

438. Le peu de volume de l'enfant, relativement à la quantité d'eau qui l'entoure et à l'étendue de la cavité de la matrice, dans les premiers temps de la grossesse, semble nous annoncer qu'alors il n'a pas de situation fixe, et qu'il présente sur l'orifice De la situa-tantôt une région de sa surface, et tantôt une autre. dans le sein Quelques considérations sur la forme du fœtus de sa mère. même, jusque vers la fin du deuxième mois et demi; sur sa pesanteur spécifique, et en particulier sur celle de latête respectivement au reste du corps; sur la longueur du cordon ombilical, et son insertion presque au bas du tronc, porteroient à croire qu'il occupe la partie inférieure de la

cavité de la matrice dans ces premiers temps, et qu'il y est couché sur le dos. D'après ces mêmes considérations, quinesont pas un foible argument contre la culbute, on pourroit assurer que la tête seroit constamment sur l'orifice, si l'enfant étoit suspendu au milieu des eaux par le cordon, comme quelques auteurs l'ont dit et représenté dans leurs planches.

43g. Un accoucheur qu'on a regardé comme le plus célèbre de son siècle (1), croyoit cependant que, dans l'ordre naturel et après le quatrième mois de la grossesse, l'enfant avoit le plus souvent la tête en haut, les fesses en bas, et le ventre en devant; tandis que dans le dernier mois, la tête étoit en bas, les fesses en haut, et le dos sous la

partie antérieure de la matrice.

opinion des 440. Telle a été l'idée des anciens sur la posianciens et des tion de l'enfant, et telle est encore aujourd'hui
modernes sur
la situation
du fœius, e le de la plupart des modernes. S'il n'y a pas
du fœius, e la d'inconvéniens, comme quelques uns l'ont dit,
la culbute.

à admettre ce mouvement de culbute, nous en
trouvons bien moins à le rejeter, et nous pensons
que l'oubli de cette erreur, trop accréditée encore
parmi les gens de l'art, pourra conduire à des

vérités plus importantes.
471. On trouvedequoi combattre l'opinion dont il s'agit, dans ce que ses partisans eux-mêmes ont dit pour la faire adopter. En réfléchissant sur la position qu'ils font garder à l'enfant, tant avant

position qu'ils font garder à l'enfant, tant avant qu'après la culbute, on voit qu'elle est la plus in-

<sup>(1)</sup> Levret, § 426 et suiv.

commode qu'il puisse prendre, celle qu'il lui seroit le plus difficile de conserver deux instans de suite, si elle pouvoit avoir lieu fortuitement pendant un seul; qu'elle est contraire à la structure et aux rapports des parties, ainsi qu'aux lois

de la gravitation des corps.

ı.

442. Si on se rappelle l'extrême petitesse de l'enfant dans les deux premiers mois, relativement à la cavité de la matrice, le grand volume d'eau qui l'entoure, et en conséquence de ce volume d'eau, la mobilité dont il jouit, la manière dont il est recourbé sur sa partie antérieure, l'excès de la masse et du poids de sa tête sur le reste du corps, on ne pourra jamais concevoir qu'il puisse demeurer, pendant des mois entiers, accroupi et comme assis sur le bas de la matrice et au-devant de la convexité de la colonne lombaire de sa mère. Si on se rappelle en même temps la forme ovoïde que conserve la matrice malgré son développement, et celle sous laquelle cet enfant se replie de plus en plus à mesure qu'il se rapproche du terme de sa maturité, on se croira bien mieux fondé encore à penser que la tête doit occuper la partie la plus basse de la cavité de ce viscère, dès les premiers instans, puisque c'est elle qui constitue la petite extrémité du corps ovoide que décrit cet enfant, tandis que les fesses, les cuisses, les jambes et les pieds réunis, en constituent la grosse extrémité; comme le bas de la cavité de la matrice en forme la partie la plus étroite, et le fond la partie la plus large. La position que les partisans de la culbute donnent à la tête de l'enfant après ce mouvement extraordinaire, n'est pas moins contraire au rapport de sa forme avec celle des parties sur lesquelles ils la font appuyer: comment concevoir que le front, qui répond après cette culbute à la saillie du sacrum, restera contre celle-ci pendant plusieurs mois, tandis que les côtés lui présentent des espaces bien conformes à sa rondeur? On verra dans la suite combien cette position est excessivement rareau moment de l'accouchement.

443. En comparant les dimensions de la cavité de la matrice chez la plupart des femmes, avec celles du corps ovoide que décrit l'enfant repliés ur lui-même, au septième mois de la grossesse, temps où la culbute s'exécuteroit, on y trouve un nouvel argument contre ce mouvement: car on remarque que le grand diamètre de l'enfant, placé selon la longueur de la matrice, surpasse alors de beaucoup le diamètre qui va de la partie antérieure de ce viscère à sa partie postérieure, ou de l'un de ses

côtés à l'autre.

444. Le plus fort des argumens qu'on puisse faire contre la culbute est sans doute celui que fournit l'observation même. L'ouverture du cadavre, à quelque terme que ce soit de la grossesse, a fait connoître mille fois que la tête de l'enfant occupoit presque toujours la partie inférieure de la cavité de la matrice, comme c'est elle le plus souvent qui se présente à l'orifice, dans le cas d'accouchemens prématurés. Si l'on a trouvé l'enfant placé différemment, soit à l'ouverture du cadavre, soit dans l'avortement, le rapport de ces cas à ceux où la tête se présentoit est à peu près ce lui qu'on observe au moment de l'accouchement, au terme de neuf mois.

445. La raison et l'expérience s'accordent donc à prouver qu'il n'y a point de culbute telle qu'on l'a supposée; que la situation de l'enfant varie à l'infini dans les premiers temps de la grossesse; qu'elle devient fixe et constante à mesure que celle-ci augmente, et qu'on ne doit en excepter que les cas où la matrice contient une très grande quantité d'eau. Chez ces dernières femmes, l'enfant conservant toujours la mobilité qu'il avoit dans les premiers temps de la grossesse, peut se retourner de différentes manières, même pendant le travail de l'accouchement, sans cependant prendre la position indiquée ci-dessus, qu'il lui est alors d'autant plus difficile de conserver qu'il est environné d'une plus grande quantité d'eau (1). La situation la plus naturelle de l'enfant est d'avoir la tête en bas, placée diagonalement sur l'entrée du bassin, l'occiput répondant à l'une des cavités cotyloïdes, et le front à la jonction sacro-iliaque opposée. Dans cet état, les fesses, les cuisses, les jambes et les pieds sont en haut, et inclinés vers le côté de la femme où le fond de la matrice

<sup>(1)</sup> Nous avons fait remarquer à nos élèves ces grands déplacemens de l'enfant dans le cours du travail même de l'accouchement sur deux femmes, dont l'une étoit à terme, et l'autre au cinquieme mois seulement de sa grossesse. Chez l'une, l'enfant présenta successivement, et à diverses reprises, la tête, les pieds, le dos, l'épaule ou l'un de ses côtés, et offrit, à l'instant de l'ouverture des membranes, le ventre, les genoux et une anse de cordon. Il paroit que c'est pour avoir observé de pareils changemens de position que plusieurs auteurs ont conseillé de varier la situation de la femme, pendant le travail de l'accouchement, selon celle de l'enfant.

228 L'ART

s'est porté; de sorte que son grand diamètre coupe la colonne lombaire à angles aigus.

#### SECTION III.

## Division de l'enfant.

Division du 446. La surface de l'enfant pourroit être divisée feuts.

en trente-quatre régions, que nous réduirons cependant à vingt-trois, relativement à notre objet. Si quelques unes ne se présentent que rarement à l'orifice de la matrice au commencement du travail de l'accouchement, elles n'en exigent peut- être que plus de soin de la part de l'accoucheur, qui, moins habitué à les reconnoître par le tact, pourroit les confondre avec d'autres et errer dans les conséquences qu'il en tireroit.

447. Comme il est essentiel et mème indispendans la troisième partie de cet ouvrage, où nous traiterons des accouchemens contre nature, nous n'en dirons rien ici, afin d'éviter quelques répétitions qui pourroient paroître ennuyeuses.

De la strue.

448. De toutes les parties principales de l'entere de la tête fant, considérées par rapport à l'accouchement, la et de la poir tête doit passer non seulement pour la plus solide, tus.

mais encore pour la plus volumineuse. Si la poirtine, dans son état naturel, paroît plus grande en quelque sens, sa structure est telle, qu'elle s'accommode toujours plus facilement à l'espèce de filière que lui présente souvent le bassin de la femme : en effet, rien n'est plus mobile que la charpente du tronc du fœtus, à cause du grand

nombre de pièces dont elle est formée, de leur flexibilité particulière, de leur arrangement et de la manière dont elles sont liées ensemble.

449. On remarque bien quelque chose de semblable dans la structure de la tête, puisqu'elle est également composée d'un grand nombre de pièces osseuses, qui ne sont unies que par des parties membraneuses qui leur permettent de se rapprocher ou des 'écarter un peu selon les circonstauces. Aussi la tête peut-elle, au moyen de cette disposition et de la souplesse des os du crâne, se mouler en quelque façon à la figure du bassin, ainsi qu'on le remarque dans certains accouchemens difficiles. Mais il faut observer qu'en diminuant dans un sens, souvent elle s'augmente dans un autre, et que ce changement de forme ne peut aller, en aucun cas, aussi loin que celui de la poitrine.

\*450. Quoique la tête de l'enfant, au moment de Division de la naissance, soit comme ovoïde, on peut cepen-la tête du fœdant y distinguer cinq régions, deux extrémités, tus.

quatre diametres et deux circonférences.

451. De ces cinq régions de la tête, deux en De ses réforment le sommet et la base; les trois autres, gions. les côtés et la face.

452. L'une de ses extrémités est supérieure et De ses expostérieure; nous l'appelons Occipitale; l'autre trémités. est inférieure et antérieure : c'est le menton. La première est plus épaisse et plus arrondie, la seconde plus étroite et plus allongée.

453. Le plus grand des diamètres de la tête est De ses diade la longueur de cinq pouces, cinq pouces et un mêtres.

quart, pour l'ordinaire ; il passe obliquement de la

symphyse du menton à l'extrémité postérieure de la suture sagittale; le moyen, qui est d'environ un pouce plus court, s'étend du milieu du front au haut de l'os occipital; le troisième traverse la tête du sommet à la base, et le quatrième d'une protubérance pariétale à l'autre. La longueur de ces derniers est assez communément de trois pouces quatre à six lignes. Il est bon de remarquer que la largeur de la tête est plus petite au-dessous des oreilles que dans le trajet indiqué(1), quoique bien des personnes, sans s'être donné la peine de l'examiner, soutiennent le contraire,

Des circontête du fœtus.

454. La plus grande circonférence de la tête, férences de la considérée sous le rapport de l'accouchement, est à peu près de treize pouces et demi à quatorze, même quinze pouces ; l'autre n'est que de dix à onze. Celle-ci passe transversalement sur le milieu du sommet et de la base du crâne, ainsi que sur les bosses pariétales; et la première, sur les deux fontanelles, la face, le menton, le trou occipital et le tubercule du même os; en un mot, sur

<sup>(1)</sup> Nous appellerons dorénavant le premier de ces diamètres l'Oblique, ou l'Occipito-mentonnier; le deuxième, Longitudinal ou l'Occipito-frontal; le troisième, Perpendiculaire, et le quatrième, Transversal. Quoique le diamètre longitudinal, qu'on pourroit encore appeler Antéro-postérieur, ne soit pas le plus grand, comme nous venons de l'observer, nous prévenons que ce sera de lui qu'il sera question, lorsque nous n'emploierons que le mot de grand diamètre : comme il ne sera question que du diamètre transversal, lorsque nous nous servirons de la dénomination de petit diamètre.

les extrémités du diamètre occipito-mentonnier, et sur celles de l'un des deux plus petits diamètres.

455. Quand la tête s'allonge dans l'accouchement, c'est toujours selon son diamètre occipitomentonnier; de sorte que la pointe du cône qu'elle représente alors est au-dessus de l'angle postérieur des pariétaux; mais elle ne peut éprouver ce changement sans diminuer d'épaisseur d'un côté à l'autre, et souvent du sommet à sa base.

456. Ces changemens, toujours favorables et souvent nécessaires à l'accouchement, ont des mens qu'elle bornes qu'ils ne peuvent passer sans danger pour éprouve dans l'enfant : mais ces bornes sont individuelles, et ment. différent selon le degré de souplesse dont jouissent les os du crâne, selon la largeur des sutures et des fontanelles; de sorte qu'on ne peut les apprécier ici. Chez quelques enfans, le crâne peut s'allonger de six à huit lignes et plus dans le sens indiqué, et se réduire autant selon son diamètre transversal; le faire, non seulement avec facilité, mais encore sans que les fonctions du cerveau en paroissent lésées dangereusement; tandis que chez d'autres, de moindres changemens dans la forme de cette boîte osseuse ne pourront s'opérer qu'avec une extrême difficulté, et sans beaucoup de danger pour l'enfant.

457. Les sutures, plus multipliées dans le fœtus qu'elles ne le sont dans l'adulte, n'offrent pour tures dans le ainsi dire rien, dans ce premier âge, de ce qu'elles doivent être par la suite : car les os du crâne, bien loin de se recevoir alors par ces espèces de queues d'arondeentrelacées qu'on voit dans l'homme fait,

Etat des su-

ne sont unis partout qu'au moyen d'une substance membraneuse, et laissent entre eux des espaces, dont les plus grands sont nommés Fontanelles.

458. Les sutures les plus remarquables dans le fetus sont la coronale, la sagittale, ou médiane, qui s'éteud jusqu'à la racine du nez, la lambdoide et les temporales ou écailleuses.

De la fontanelle autérieure...

459. La fontanelle la plus considérable est celle qui se voit à l'union de la suture coronale avec la sagittale : on la désigne sous le nom de Bregma ou de Fontanelle antérieure : sa figure est à peu près celle d'un losange. On a cru fort long-temps, et quelques uns le pensent encore aujour-d'hui, qu'elle étoit douée d'un mouvement pulsatif : mais ce mouvement n'existe pas, surtout avant la naissance.

460. Quaud ony trouveroit quel que mouvement de cette espèce chez les enfans qui viennent de naître, pourroit-on en conclure qu'il existoit avant la naissance, la manière d'être étant si différente dans ces deux temps? L'enfant qui vient de naître respire, jette des cris plus ou moins aigus, et exerce des mouvemens de succion presque continuels. D'un côté le refoulement du sang vers le cerveau; et de l'autre, l'action des muscles crotaphites sur les os du crâne, dont les angles aboutissent à la fontanelle, peuvent bien y produire quelque tension alternative, et un mouvement pulsatif, qui n'existent certainement pas, et qui ne sauroient avoir lieu chez le fœtus renfermé dans le sein de sa mère.

De la fon- 461. Nous appellerons aussi Fontanelle l'endroit tauelle posté- où se joignent les sutures sagittale et lambdoïde, rieure.

quoiqu'il n'y ait presque jamais d'espace membraneux, comme à la première. Cette nouvelle fontanelle, qui sera toujours désignée sous le nom de Fontanelle postérieure dans le cours de cet ouvrage, diffère essentiellement de la précédente, en ce qu'elle n'est formée que de trois angles osseux, et qu'elle n'est en quelque sorte que le point de réunion de trois branches de sutures; tandis que l'antérieure l'est de quatre angles, et qu'autant de sutures y aboutissent (1).

462. On voit à chaque extrémité de la suture coronale et de la lambdoïde d'autres espaces mem-nelles latérabraneux, qui sont encore autant de fontanelles. Celles qui se trouvent au bas de la dernière de ces sutures sont très apparentes au tact; mais celles de la suture coronale le sont à peine, étant cachées profondément dans les fosses temporales,

et convertes par les muscles crotaphites.

463. L'articulation de la tête avec le tronc, sa situation naturelle et ses mouvemens, ne sont pas culation de la moins utiles à connoître que les choses précé-tete, et de se dentes. La première est une espece de ginglyme qui ne permet que de très petits mouvemens, soit en devant, soit en arrière, et sur les côtés : si la tête en exécute de plus grands sur le tronc, ils

Des fonta-

De l'artitête, et de ses

921 701 150.

<sup>(1)</sup> On rencontre quelquefois, quoique bien rarement, un quatrième angle à la fontanelle postérieure, celui de l'occipital étant alors partagé en deux, et dans ce cas il y a également quatre branches de sutures qui viennent se rendre à cette fontanelle. Malgré cela elle diffère tellement de la première, qu'il est presque impossible de s'y tromper, même quand on ne pourroit les toucher toutes deux et les comparer.

234

L'ART

dépendent du mouvement combiné de toutes les vertèbres cervicales.

464. Ces mouvemens, quoique plus libres dans le fœtus que dans l'adulte, ont cependant des bornes qu'il est essentiel de bien connoître, et de ne pas surpasser dans la pratique des accouchemens difficiles; surtout celles du mouvement de pivotou de rotation, qui dépend presque entièrement de la torsion du col. L'étendue de ce dernier est telle, que la face ne peut décrire sans inconvéniens audelà d'un quart ou au plus d'un tiers de cercle.

465. La situation naturelle de la tête du fœtus tion naturelle et de l'enfant nouveau-né est telle, que le mende la tête du fœtus, et de la ton se trouve beaucoup plus bas que l'occiput, manière dont et que l'axe du tronc passe un peu au-devant de l'axe du corps la fontanelle postérieure, en traversant le crâne la traverse. obliquement de sa base à son sommet, et de de-

vant en arrière.

toutes connaissan-

466. Si l'accoucheur doit avoir égard à la strucces ture de la tête, à ses dimensions, à sa situation naturelle, à sa connexion avec le corps, et aux mouvemens quelle peut exécuter, il ne doit pas avoir une connoissance moins exacte de la composition du tronc et des extrémités, ainsi que de la direction et des bornes de leurs mouvemens, S'il ya du danger dans quelques cas à faire décrire à la tête de l'enfant un mouvement de rotation plus étendu que ne le comporte son articulation avec le col, et celle des vertèbres cervicales entre elles, il n'y en auroit pas moins, en d'autres circonstances, à dépasser les bornes que la nature a mises au mouvement de rotation du corps, la tête étant supposée alors immobile. Présumant que tous ceux qui se livrent à l'étude de l'art des accouchemens sont instruits suffisamment en anatomie pour sentir toutes ces vérités, nous n'en-

trerons dans aucuns détails à leur sujet.

467. En rapprochant les connoissances établies jusqu'ici, tant à l'égard du bassin de la femme, que du corps de l'enfant qui doit naître, on y découvre les principes fondamentaux de l'art d'accoucher; on y entrevoit quelle doit être la marche de la nature dans le travail admirable de notre naissance, et quelles sont les règles que nous devons suivre en bien des cas pour l'aider ou pour opérer ce qu'elle ne pourroit faire souvent sans danger pour la mère et pour l'enfant.

468. L'accoucheur qui a bien compris toutes ces choses aperçoit déjà qu'un enfant à terme ne peut sortir du sein de sa mère qu'en présentant à l'orifice de la matriee une des extrémités du grand diamètre de cette espèce de corps ovoïde qu'il décrit, comment ces mêmes régions doivent se placer, et de quelle manière elles doivent avancer pour que l'accouchement se fasse plus facilement.

469. Pour que l'accouchement s'opère avec cet avantage, la tête doit se présenter diagonalement à l'entrée du bassin, l'occiput derrière l'une ou l'autre cavité cotyloïde, et le front devant et audessus de l'une des symphyses sacro-iliaques. Elle doit descendre en offrant de plus en plus la fontanelle postérieure, et de manière que l'occiput vienne s'engager dans la suite sous l'arcade du pubis, pendant que le front se portera du côté du sacrum, etc. Les épaules doivent subir le même déplacement, en passant du détroit supérieur à

l'inférieur, parce que leur largeur est plus grande que le petit diamètre de ces détroits n'a d'étendue.

470. Dans les acconchemens où l'enfant s'avance en offrant les pieds, les épaules et la tête doivent encore se présenter de même aux ouvertures du bassin, c'est-à-dire de manière que leurs plus grands diamètres soient toujours dans le même rapport avec ceux de cette cavité; mais la tête alors, au lieu de s'engager par son extrémité postérieure comme dans le cas précédent, doit le faire en présentant le menton, etc.

471. Cette marche dictée par le rapport des dimensions du bassin de la femme avec celles du corps de l'enfant, est aussi celle que suit la nature dans les accouchemens confiés àses soins, comme

on pent s'en assurer par l'observation.

## SECTION IV.

Des secondines ou arrière-faix, et en particulier du placenta,

Des secontemps où elles se forment.

472. Sous le nom de Secondines ou d'Arrièredines et du faix, on comprend le placenta, les membranes et le cordon ombilical : nous y ajouterons les eaux, pour avoir occasion d'en parler dans cette section.

> 473. Ce seroit improprement qu'on auroit désigné toutes ces parties sous le nom générique de Secondines, si l'on n'avoit eu égard qu'au temps de leur formation et de leur développement, puisqu'elles sont formées avant le fœtus, ou du moins qu'elles ont acquis déjà une sorte de perfection dans un temps où l'ébauche de ce dernier est à

peine commencée. Cette dénomination ne leur convient donc que parce que l'expulsion s'en fait après celle du fœtus, et qu'elles sont le dernier

fardeau dont la femnie ait à se délivrer.

474. Si l'ordre du développement des substances qui composent la grossesse est constamment tel que nous venons de le faire observer, si les secondines existent avant que le fœtus ne tombe sous nos sens, si on les rencontre souvent sans lui, et qu'il n'ait jamais lieu sans elles, on ne peut douter qu'elles ne soient faites pour lui, et qu'elles n'aient à son égard des fonctions importantes à remplir.

475. D'après l'ordre du premier développement de toutes ces parties, il semble également démontré qu'elles ne se nourrissent que des sucs qui leur sont transmis par les vaisseaux de la matrice; au moins dans le commencement de la grossesse, où elles n'en reçoivent nullement du fœtus. Mais ces fluides doivent être très ténus d'abord, et ce n'est qu'après un certain laps de temps que le sang de la mère peut arroser ces parties.

476. Les secondines, dans les premiers mois de la grossesse, ne sont pas telles que nous les trou- ture des sevons à la fin : ce n'est encore, après plusieurs se-condines. maines, qu'une espèce de vessie membraneuse sur laquelle on aperçoit à peine quelque léger duvet, mais qui se recouvre bientôt d'un plus épais, au point que les membranes ne paroissent plus à nu, si l'on n'écarte pas les houppes de ce duvet.

( Voyez § 425.)

477. Ces houppes filamenteuses et cotonneuses Du placenta. qui recouvrent alors les membranes partout, se

De la na-

ramassent ensuite dans une étendue déterminée. et forment cette espèce de gâteau parenchymateux que nous connoissons sous le nom de Placenta; de façon qu'au terme de l'accouchement. cette sorte d'éponge ou de gâteau ne couvre au

plus qu'un quart du chorion.

478. Le placenta est donc une masse essentiellement spongieuse, épaisse vers son milieu et mince sur son bord, abstraction faite des vaisseaux ombilicaux qui viennent s'y rendre. Il est de sept à huit pouces de diamètre, et de douze à quinze lignes d'épaisseur dans son centre, au terme de l'accouchement. Ses dimensions varient cependant un peu, selon la constitution de la femme, la force de l'enfant, et le lieu de la matrice où il s'est en quelque sorte greffé.

centa.

479. Il est formé de plusieurs lobes, unis par un ture du pla- tissu lamineux si fin et si délicat qu'il se déchire avec la plus grande facilité, et qu'il suffit de plier ou rouler le placenta sur lui-même pour séparer ces lobes les uns des autres, et faire paroître sa surface extérieure, ou utérine, inégale et profondément sillonnée; quoique, dans l'état naturel, on n'y voie que des sillons tortueux, superficiels, couverts d'une lame membraneuse assez fine, et qui ont en cela même un peu de ressemblance avec les anfractuosités du cerveau.

Des rapcenta avec la matrice.

480. Presque tous les anatomistes ont pensé ports du pla- qu'il s'élevoit des mamelons vasculaires de la surface du placenta, qui s'engageoient dans l'embouchure des sinus utérins, pour y pomper les fluides nécessaires au développement du fœtus, et v reporter ce qui ne pouvoit être employé à ce développement; mais ce qu'on y trouve de plus remarquable, ce sont des cavités contiguës aux orifices de ces mêmes sinus utérins, au moyen du tissu cellulaire qui lie le placenta à la matrice. Ces cavités ne paroissent bien, il est vrai, qu'au moment où l'on sépare le placenta d'avec la matrice; car leur bord s'affaisse aussitôt, et elles n'offrent plus qu'une espèce de déchirure.

481. Par cette disposition, le sang utérin passe facilement dans les cellules du placenta, où les veines ombilicales viennentle puiser pour le porter à l'enfant, pendant que les artères du même nom y rapportent ce qui est superflu. L'expérience, en effet, n'a pu démontrer encore que ces vaisseaux ombilicaux s'avançassent jusque dans les sinus de la matrice, ni que ceux de la matrice se plongeassent dans le tissu du placenta, et moins encore qu'il existat des anastomoses entre ces deux systèmes de vaisseaux.

482. La surface interne du placenta, ou sa surface fétal, est tapissée du chorion et de l'amnios. Il n'est, à proprement parler, que l'expansion du tissu cellulaire de la première de ces membranes, dont les lames sont autrement modifiées et arrangées que dans le reste de son étendue, comme la substance spongieuse qui rend les extrémités des os longs plus volumineuses que le corps de ces mêmes os, n'est que le développement de toutes les fibres qui forment la substance compacte. D'où il suit que le placenta est tellement uni au chorion, qu'on ne peut l'en séparer, comme l'amnios qui s'en détache aisément.

483. On remarque sur la face fétal du placenta

240 L'ART

un plexus admirable d'artères et de veines, dont le centre se trouve tantôt au milieu, et tantôt sur un point de sa circonférence ou sur un autre, sans qu'on puisse absolument assigner la cause de cette variété. On a peine à imaginer ce qui a fait dire à un accoucheur du plus grand mérite (1) que la réunion de tous ces vaisseaux se faisoit au milieu du placenta, toutes les fois que ce point répondoit au milieu du fond de la matrice; et sur son bord inférieur, lorsqu'il occupoit une région voisine de l'orifice de ce viscère. L'expérience a mille fois prouvé le contraire, et démontré que le centre de ce plexus, ou l'insertion du cordon ombilical, se trouvoit souvent au milieu du placenta, quoique celui-ci fût aftaché dans le voisinage du col de la matrice; ou bien auprès du bord de cette masse, quoiqu'elle paroisse occuper la voûte supérieure de ce viscère. On peut assurer de même que le cordon s'implante également à tous les points du bord du placenta, et qu'il ne lefait pas plus souvent à celui qui est le plus près de l'orifice de la matrice, qu'à ceux qui en sont les plus éloignés.

484.Quelquefois le cordon ne s'avance pas même jusqu'au bord du placenta, et semble se terminer dans les membranes à une grande distance de là. Les vaisseaux ombilicaux s'écartent alors les uns des autres, se divisent en plusieurs branches, forment une espèce de large patte d'oie, et gagnent ainsi le placenta, a près avoir parcouru isolément

<sup>(1)</sup> Levret, suite de ses observations sur les causes des accouchemens laborieux, quatrième édit., pag. 177 et suiv.

plusieurs pouces d'étendue. D'autres fois nous avons vu les vaisseaux ombilicaux se séparer à une plus grande distance encore du placenta, former autour de lui, et à cette distance, dans plus de la moitié de sa circonférence, une espèce de ceinture d'où de grosses branches d'artères et de veines alloient se rendre à leur destination, comme les rayons d'une roue vont se rendre au moyeu.

485. Le plexus vasculaire dont il est parlé au § 483 sert comme de base au cordon ombilical, et n'est formé que par les branches et les ramifications des artères et de la veine qui constituent ce cordon. Les ramifications de la veine présentent comme autant de racines très déliées qui s'élèvent de la substance même du placenta, si l'on n'a égard qu'à la direction du sang, et qui se réunissent pour donner naissance à d'autres branches plus considérables, destinées elles-mêmes à ne former qu'un seul tronc qui est la veine ombilicale. Les artères sont la continuation des iliaques primitives du fœtus; elles se divisent et subdivisent dès qu'elles sont parvenues au placenta, dans la substance duquel elles se plongent et se perdent par des extrémités excessivement déliées. Ces vaisseaux se répandent en manière de rayons sur toute la face interne du placenta, et y forment des aréoles et des anastomoses remarquables : quelques uns s'avancent sur le chorion et s'y ramifient de même. Non seulement quelques branches des artères communiquent ensemble, s'unissent et se confondent, mais plusieurs d'entre elles le font aussi avec des branches veineuses : de sorte qu'il suffit en quelques cas d'injecter l'une des deux artères ombilicales pour remplir de la même mantère, quoique imparfaitement il est vrai, tout le plexus

dont il vient d'être fait mention,

486. L'on ne découvre pas de valvules dans la veine ombilicale, comme il s'en trouve en d'autres veines; mais on en rencontre quelques unes dans les artères ; si ce n'est toutes les fois qu'on les recherche, du moins assez ordinairement.

Des variétés 487. Le placenta présente souvent des variétés, qu'on observe dont les unes ont rapport à sa conformation ou à dans la for-meduplacen- la distribution de ses lobes; les autres à l'insertion du cordon ombilical, et au nombre d'enfans qui composent la grossesse.

488. Plusieurs des lobes dont nous avons parlé au § 479 sont quelquefois éloignés de la masse principale, avec laquelle ils ne communiquent qu'au moyen de plusieurs gros vaisseaux et des membranes : ce qui constitue comme autant de petits placentas. J'en ai vu deux à peu près de même volume et d'égale grandeur pour un seul enfant, mais ils étoient plus petits que quand il n'y en à qu'un. D'autres fois l'un étoit au plus de la largeur du creux de la main, et l'autre beaucoup plus grand. J'en ai rencontré qui avoient la forme d'un rein, le cordon étant inséré au milieu d'une échancrure, comme les ont les uretères, etc.

489. Le placenta semble encore affecter une autre forme, quand le cordon s'implante à l'un des points de son bord, n'importe de quel côté; et on lui donne alors le nom de placenta en raquette; parce qu'il a en quelque sorte la figure de celle-ci, Si on pouvoit reconnoître toutes ces variétés avant de procéder à la délivrance, on éviteroit souvent quelques unes des difficultés qu'on rencontre à l'opérer, et surtout lorsque le cordon est attaché au bord inférieur du placenta. ( Vorez § 940. )

490. Dans le cas de jumeaux, l'on trouve quel- Du placenta quefois autant de placentas isolés qu'il y a d'enfans: des jumeaux. d'autres fois, et c'est le cas le plus ordinaire, ils sont unis dans une certaine étendue de leurs bords, et ne paroissent faire qu'une seule masse; mais, malgré ce rapport plus intime, il n'existe presque aucune communication entre leurs vaisseaux, ce qui peut avoir des avantages.

491. Quoique les jumeaux semblent avoir un placenta commun dans ce dernier cas, ils n'en ont pas moins chacun le leur, comme dans celui où les masses sont isolées, éloignées les unes des autres; et ils ont de même leurs membranes très distinctes, c'est-à-dire leur chorion et leur amnios (1).

492. Le placenta peuts'attacher indistinctement Lieu où s'atsur tous les points de la surface interne de la ma-tache le platrice. Le plus souvent il en occupe les régions moyennes; rarement le milleu du fond, et plus rarement encore la partie inférieure, ou le dessus de l'orifice; de sorte que son centre réponde au centre de ceux-ci. Il m'a paru constamment plus petit dans le cas où il étoit attaché sur le col de la matrice, sans qu'on pût attribuer cette différence au sang qui s'en étoit écoulé avant l'accouchement; et, comme l'observe Levret, il est alors plus épais dans son milien qui s'élève en forme de gros mamelon, quand il est place sur un plan verti-

<sup>(1)</sup> Voyez l'article des Jumeaux , à la fin de cet ouvrage,

fio :

cal (1). Tous les pratioiens conviennent aujourd'hui des premières vérités contenues au paragraphe précédent; mais la plupart en ont fait la base d'une multitude d'erreurs plus ou moins

préjudiciables aux progrès de l'art.

493. Ce n'est pas l'adhérence du placenta à telle ou telle région de la matrice qui détermine l'obliquité de ce viscère, ni les mauvaises positions de l'enfant, comme beaucoup d'auteurs l'ont pensé. Cette masse, en aucun cas, ne change ni la figure de la matrice, ni la forme extérieure du ventre. Nous avons combattu une partie de ces erreurs au § 277 et suivans: nous tâcherons de détruire les autres dans la suite de cet ouvrage, à mesure-que l'occasion d'en parler se présentera.

494. Aucuns signes extérieurs ne peuvent nous instruire sûrement, avant l'accouchement, dulieu qu'occupe le placenta ; si ce n'est lorsqu'il est sur le col de la matrice, ou tout-à-fait dans le voisinage, que le doigt peut nous le faire découvrir. Mais il est facile d'en juger après la sortie de l'enfant, en suivant le cordon jusqu'au-dessus de l'orifice, et en observant s'il descend de la partie antérieure, de la partie postérieure, ou bien de l'un des côtés de la matrice. Ce n'est qu'après la sortie du placenta qu'on peut juger de combien il étoit éloigné de l'orifice, en faisant attention à la distance de l'ouverture des membranes du milieu de la face interne de cette masse. Comme cette ouverture répond constamment à l'orifice de la matrice,

<sup>(1)</sup> Levret, suite de ses observations sur la cause des accouchemens laborieux, édit. quatrième, pag. 68.07 (1)

et que celui-ci est diamétralement opposé au centre du fond de l'organe, lorsqu'elle sera également éloignée de tous les points de la circonférence du placenta, on pourra assurer que le milieu de celuici répondoit au milieu du fond de la matrice : plus elle sera voisine du bord du placenta, plus celuici se sera approché de l'orifice.

495. Quelle que soit la force d'adhésion du Moyens d'uplacenta à la matrice, elle n'a lieu que par un nion du platissu cellulaire plus ou moins dense et serré : l'on matrice. ne voit rien dans cette union de semblable à ces espèces d'engrenures dont quelques uns ont parlé, et cette adhérence plus forte ou plus foible ne vient pas de ce que les mamelons de l'un sont plus fortement ou plus foiblement engagés dans les sinus de l'autre.

# SECTION V.

Des membranes du fœtus.

496. Des deux membranes qui forment le sac ovoide qui renferme l'enfant (Voyez § 426), la brane appepremière, ou le chorion, est celluleuse extérieu-lée Chorion. rement, surtout auprès du placenta, où l'on trouve assez souvent un peu de graisse qui la rend plus épaisse, et en quelque sorte opaque.

497. Quoique le chorion, flottant dans l'eau. paroisse extérieurement hérissé d'une espèce de duvet très fin, dans toute son étendue, l'on n'est pas en droit de penser que chaque filet soit autant de vaisseaux lymphatiques; il semble plutôt que ce duvet n'est autre chose que le tissu cellulaire par lequel cette membrane étoit liée à la matrice :

sans qu'on puisse nier cependant qu'elle n'ait beaucoup de vaisseaux du genre dont il s'agit.

408. Le chorion ne forme point une gaîne au placenta; il passe sous cette masse, qui pourroit être regardée, ainsi que nous l'avons déjà dit au \$ 482, comme l'expansion de son tissu cellulaire; si ce n'est que les fibres qui forment les lames dont cette membrane se compose, étant distribuées différemment dans le placenta, y constituent une espèce d'éponge, que les vaisseaux ombilicaux font paroître plus organisée que le reste. parametral influence of b

499, L'on ne trouve à l'extérieur du placenta qu'un feuillet membraneux très mince, qui ne recouvre que les sillons ou les anfractuosités dont il a été parlé au § 479, loin d'en couvrir toute l'étendue, comme le chorion même en tapisse la face interne. Si les diverses lames dont cette membrane est formée sont assez écartées dans le voisinage du placenta, et en plusieurs endroits de sa surface interne, pour admettre un suc adipeux, même quelquefois en très grande quantité. and elles se trouvent si rapprochées dans le lieu qui en est le plus éloigné, qu'elles semblent n'en former qu'une seule; ce qui fait paroître là cette membrane d'un tissu plus dense et plus égal extérieurement.

lée Amnios.

De la mem- 500, L'amnios est une membrane mince et parbrane appet quit (ransparente. Sa face interne est très lisse, et touche immédiatement aux eaux qui entourent l'enfant. Elle est unie au chorion, par toute l'étendue de sa face interne, au moven d'un tissu cellulaire extrêmement fin; de sorte cependant que cette adhérence est plus foible encore à l'endroit du placenta qu'ailleurs, et que ces membranes se détachent très aisément l'une de l'autre dans ce même lieu.

501. Ces deux membranes se réfléchissent sur le cordon ombilical, et l'enveloppent dans toute sa longueur. L'amnios forme toujours, à la naissance de ce cordon, un repli en manière de petite faux, dont les deux lames s'écartent très facilement aux moindres efforts que l'on fait pour extraire le placenta; de sorte qu'il se forme là une cavité plus ou moins spaciense, qui a pu faire croire à des accoucheurs peu attentifs qu'il existoit dans le fœtus humain, comme dans celui de quelques brutes, une troisième membrane appelée Allantoide (Forez § 506).

502. Quelques anatomistes ont pensé que l'amnios se bornoit sur le cordon à deux doigts du placenta, comme l'épiderme du fœtus le fait près de l'ombilie; mais si on ne peut la suivre plus loin, c'est qu'elle est intimement unie et con-

fondue avec le chorion,

503. Il ne paroit pas impossible que ces membranes puissent se désunir et s'écarter dans une certaine étendue, pendant la grossesse, pour former, comme la plupart des accoucheurs le pensent, une espèce de poche qui se remplit alors d'une liqueur qu'ils appellent Fausses eaux; mais cela arrive si rarement, que nous n'avons pas encore observé cette poche à l'examen de l'arrière-faix, quoique nous ayons vu, comme ces acconcheurs, un assez grand nombre de femmes répandre parfois des flots d'eau à diverses époques de la

grossesse, sans que le terme de l'accouchement en ait été avancé.

membranes relativement à l'accouchement.

vices des 504. Les membranes sont tantôt d'un tissu très dense et très serré, tantôt d'un tissu très fin et très délicat, ou très lâche. Dans le premier cas elles peuvent retarder l'accouchement, en résistant trop longtemps aux efforts qui tendent à l'opérer. Dans le second, en se déchirant trop tôt, elles peuvent le rendre plus pénible et plus laborieux; non pas, comme le pense le vulgaire, parce qu'il se fait à sec, mais pour d'autres raisons que nous ferons connoître dans la suite (1). 505. L'extrême ténuité des membranes peut également donner lieu à l'acconchement prématuré, chez les femmes dont l'orifice de la matrice s'ouvre de très bonne heure, et surtout chez celles qui ont eu déjà plusieurs enfans; parce que trop foibles alors pour supporter le poids de la colonne de fluide qui presse dans cet endroit, elles se déchirent et lui permettent de s'écouler, quelquefois très longtemps avant la maturité de la grossesse. Des exemples se présentent en foule à l'appui de ce que nous avançons à ce sujet.

toide.

506. On trouve dans les animaux, dont l'ourabrane Allan- que est ouvert dans toute son étendue, une troisième membrane, placée entre celles dont nous venons de parler, et qu'on nomme Allantoïde : mais elle n'a pas la même étendue chez tous. Dans les uns, elle n'égale qu'une très petite portion de l'amnios; en d'autres, à peu près la moitié, et en

<sup>(1)</sup> Voyez § 627 et suivant.

plusieurs la totalité de cette membrane: l'usage qu'on lui attribue est de servir de réservoir à l'urine, jusqu'au moment de la naissance de ces animaux.

507. On ne voit rien de semblable dans le fœtus humain, quoique plusieurs anatomistes assurent avoir trouvé et préparé cette membrane: mais quelques exceptions ne détruisent pas la règle générale. Nons l'avons recherchée sur un grand nombre d'arrière-faix, et à tous les termes de la grossesse, sans en avoir trouvé les moindres vestiges. A quoi serviroit une pareille poche, dans le fœtus humain, si au terme de la naissance, et même longtemps avant, l'ouraque n'est que liga-

menteux (Voyez § 513)?

508. Quelques anatomistes fout encore mention d'une autre membrane, qu'on pourroit regarder comme le produit de la conception, si elle existoit véritablement et séparément des deux premières dans tous les temps de la grossesse: on la nomme Décidua. Il faut en voir la situation et les rapports, tant avec la matrice qu'avec les autres membranes, dans les tables de Guillaume Hunter, le premier qui en ait parlé bien clairement. Cette membrane ne paroît exister manifestement que dans les premiers mois de la grossesse. et est plus remarquable vers le bas de la matrice que partout ailleurs. Elle s'identifie tellement avec le chorion, dans les derniers temps, qu'on ne la retrouve plus distinctement, Nous ne l'admettons en aucun temps comme une membrane particulière, mais seulement comme un composé de plusieurs lames du chorion.

# SECTION VI.

### Du cordon ombilical.

Structure du lical.

250

500. Le cordon ombilical est connu de tout le cordon ombi- monde, mais sa structure ne l'est pas également. Il est formé de deux artères, et d'une veine dont le diamètre est plus considérable que celui des premières, Cette structure n'est cependant pas constante, puisqu'on n'a trouvé quelquefois

gu'une seule artère dans le cordon.

510. Ces vaisseaux, dont l'origine est connue d'après le § 485, se contournent l'un sur l'autre, à peu près comme les brins d'osier qui forment l'anse d'un panier; mais tantôt ce sont les artères qui rampentautour de la veine, comme la branche de lierre sur le tronc de l'arbre, et tantôt la veine qui en fait autant à l'égard des artères. Souvent aussi cette veine se replie sur elle-même, et forme des espèces d'anses plus ou moins allongées, ou des espèces de nœuds qui sont sujets à devenir variqueux. Ces vaisseaux se trouvent étroitement liés par le tissu cellulaire du chorion, et ne jettent aucune branche dans la longueur du cordon.

511. Ils se divisent et subdivisent sur la face interne du placenta, pour former le plexus dont nous ayons parlé au § 483; et ils s'écartent les uns des autres à la partie postérieure de l'anneau ombilical. La veine monte, en suivant la grande faux du péritoine, vers la scissure du foie, pour se plonger dans le sinus de la veine porte; et les artères descendent vers les parties latérales du bas-fond de la vessie, d'où elles se recourbent du côté des artères iliaques, dont elles sont presque

toujours la continuation.

512. La veine ombilicale, en s'approchant de sinus de la veine-porte, se divise quelquefois en veineux. deux branches, dont l'une, connue sous le nom du Canal veineux, va se rendre dans la veine cave inférieure. Quand cette bifurcation ne se fait pas ainsi, le canal veineux prend naissance du sinus même de la veine porte; et c'est ce qu'on observe le plus souvent.

513. Une autre espèce de cordon s'élève du sommet de la vessie vers l'ombilic du fœtus, où que. il se termine; c'est l'ouraque dont nous avons déjà parlé au § 506. Il est presque toujours ligamen-

teux dans toute sa longueur, et n'offre aucune cavité à quelque terme qu'on l'examine.

514. On ne découvre point de nerfs très apparens dans le cordon, non plus que dans le pla- n'a point de centa et les membranes: aussi ces parties sontelles insensibles.

in company state of the first of 515. Le chorion et l'amnios fournissent une gaîne commune aux trois vaisseaux ombilicaux; le cordon se et la peau du fœtus s'avance d'environ un travers fant après sa de doigt sur le cordon, mais en s'amincissant de naissance. plus en plus, C'est toujours dans l'endroit où elle se borne que le cordon se détache de l'ombilic. n'importe à quelle distance il en ait été lié et

coupé après la naissance de l'enfant, 516. La longueur du cordon varie beaucoup : De la lonmais elle est communément de vingt à vingt-deux gueur du corpouces. Les deux extrêmes que nous y avons re-

marqués ont été de six à quarante-huit pouces :

DES ACTAR'L'EMENS.

mais on a vu un autre cordon de cinquante-sept pouces, formant sept tours entiers sur le col de

l'enfant (1).

De l'oura-

517. Quand le cordon est beaucoup plus long qu'à l'ordinaire, il peut non seulement se contourner sur le col de l'enfant ou sur d'autres parties, mais encore se nouersur lui-mème, comme on l'a très souvent observé, sans que ces nœuds cependant puisseut occasionner la mort de l'enfant, ainsi que plusieurs accoucheurs l'ont avancé, ni même influer sur son développement au point de le faire paroître plus petit au moment de la naissance.

518. Quelques uns se forment pendant la grossesse, et même de très boune heure; mais il es aussi des cas où le cordon ne se noue qu'à l'instant où l'enfant sort du sein de sa mêre : il est facile, dans l'un et l'autre cas, d'expliquer le mécanisme de leur formation. Quel que soit le temps où ils se forment, ils ne peuvent se serrer assez étroitement avant l'accouchement, pour s'opposer au cours du sang dans les vaisseaux ombilicaux : la raison en est si évidente, qu'il paroit inutile de la rapporter ici.

519. Si cette vérité est incontestable, il faut tribuerà une autre cause qu'à ces nœuds la mort de l'enfant qu'on a vu naître avec le cordon noué, ainsi que la délicatesse et la foiblesse de plusieurs autres. Quand le cordon se noue d'un vrai nœud, dit Levret, l'enfant périt avant terme, on bien il

<sup>(1)</sup> M. L'Heritier, maître en chirurgie, a été témoin de ce fait à l'Hôtel-Dieu de Paris.

naît du moins fort émacié. (Voy. l'Art des Accouchemens, § 305). Cette opinion, que plusieurs accoucheurs avoient eue avant Levret, et que quelques uns ont adoptée depuis, n'a pu provenir d'une observation suivie, Huit ou dix exemples et bien plus d'enfans nés robustes au moment de leur naissance, quoiqu'il y eût un nœud au cordon, nous paroissent suffisans pour infirmer une pareille opinion.

520. Non seulement un simplenœud du cordon ne sauroit influer sur le développement de l'enfant, mais il peut s'y en former plusieurs avec aussi peu d'inconvéniens: en quelques casoù nous en avons trouvé deux, l'enfant étoit aussi gros

que de coutume.

521. Un simple nœud, même plusieurs à une certaine distance l'un de l'autre, ne présentent rine qu'on ne sache expliquer, comme nous l'avons dit au § 518; mais l'on ne conçoit pas aussi clairement comment le cordon peut se nouer jusqu'à trois fois dans le même endroit, et s'entrelacer en manière de natte, comme on le voit sur la planche VII. Ce fait nous a paru si extraordinaire, que nous avons cru devoir faire graver la pièce, pour en donner une idée à ceux qui ne sont point à même de la voir en nature (1): nous la conservons dans l'esprit-de-vin. L'enfant dont le cordon étoit noué de cette manière, pesoit au moins sept livres, et étoit très bien portant (2). Le triple nœud étoit

<sup>(1)</sup> Voyez planche VII, fig. 2, 3 et 4.

environ à un pied de l'ombilic, et aussi serré que puisse l'être aucun autre nœud en pareil cas : le cordon, long de trente six à trente-sept pouces, formoit en outre deux circulaires sur le col de l'enfant.

523. Le peu de longueur du cordon, soit naturelle, soit dépendante de son entortillement sur le col ou sur d'autres parties de l'enfant, ne peut mettre aucun obstacle à l'accouchement, avant que la tête ne soit dehors, quoiqu'on ait pensé le contraire: mais après la sortie de celle-ci, les circulaires qui entourent le col peuvent se serrer assez, si l'on n'y fait pas attention, pour comprimer les vaisseaux jugulaires et donner lieu au gonflement et à la lividité du visage. Il peut aussi en résulter quelques inconvéniens pour la femme, soit avant, soit pendant l'accouchement : comme le tiraillement et le décollement du placenta, la rupture même, partielle ou totale, du cordon. Il faut, à la vérité, pour que ces accidens aient lieu, que la matrice contienne beaucoup d'eau et que l'enfant puisse y faire de grands mouvemens.

524. Nous ne connoissons aucun exemple, dont on ne puisse douter de la réalité, de la rupture du cordon, soit en totalité, soit en partie, avant le terme de l'accouchement, quoique Lerret et autres en eussent cité plusieurs; mais nous sommes certain aujourd'hui, d'après notre expérience même, que cette rupture peut avoir lieu, et qu'il peut en résulter un épanchement considérable de sang dans la cavité même des

membranes. (Voy. § 1084.)

525. L'épaisseur du cordon varie beaucoup:



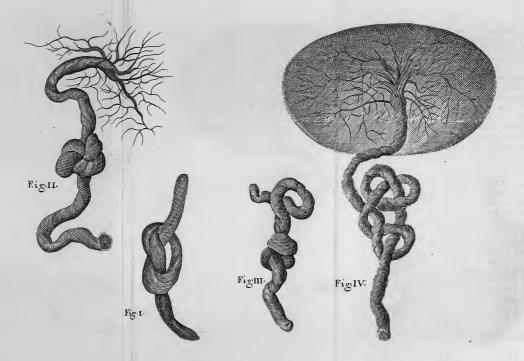

Quality Same

quelquefois il est très grêle, et d'autres fois très seur du corgros : sa grosseur, dans ces derniers cas, dépend don. hien moins de celle des vaisseaux que de l'engorgement de son tissu cellulaire. Ce même tissu peut se putréfier sans que les vaisseaux ombilicaux en soient altérés : d'où l'on voit que des enfans peuvent naître vivans quoique le cordon soit putréfié.

# Explication de la septième planche.

Fig. 1. Nœud simple du cordon ombilical. Fig. II. Nœud composé dont il est parlé au \$ 521.

Fig. III. Le mêmenœud, vu sous une autre face. Fig. IV. Le même nœud dans son état de développement.

# SECTION VII.

#### Des eaux de l'amnios.

526. Les eaux contenues dans la cavité de l'amnios sont pour l'ordinaire claires et sans odeur entourent la désagréable; quelquefois blanchâtres, comme fœtus. laiteuses, et chargées de flocons d'une matière qui paroît caséeuse; ou elles sont bourbeuses, épaisses comme une bouillie limpide; tantôt d'une couleur grisâtre, tantôt verdâtre ou brunâtre, et d'une odeur singulièrement fétide (1).

<sup>(1)</sup> Elles étoient grisâtres et d'une consistance de boue chez une femme qui accoucha dans mon amphithéatre, et elles exhaloient une odeur si forte et si désagréable ; qu'on ne put rester auprès du lit.

De leur na-

527. Dans l'état naturel, ces eaux ont tous les caractères de la liqueur du péricarde, de la plèvre et du péritoine, étant l'ymphatiques comme cette dernière et légèrement grasses au toucher. Elles exsudent des membranes par un mécanisme absolument semblable à celui par lequel l'humeur péricardine est versée dans la pocheoù on la trouve.

De les

528. Il est sans doute bien moins raisonnable de croire que ces eaux viennent de la transpiration du fœtus, et qu'elles contiennent une partie de ses urines, que de supposer des glandes dans le placenta pour les filtrer, ou des anastomoses entre les vaisseaux lymphatiques utérins et ceux du chorion, quoi qu'ancune de ces sources ne les fournisse.

529. Ce qui prouve le plus qu'elles ne viennent pas du fœtus, c'est qu'on en trouve avant qu'il ne tombe sous les sens, et qu'elles sont déjà très abondantes dans un temps où il est eucore très petit. Ajoutez à cela que le sac membraneux qui tapisse la plupart des môles en est toujours rempli.

530. La couleur de safran qu'on leur a remarquée dans une femme qui avoit fait usage de cette substance (1), et la propriété qu'elles ont de blanchir le cuivredans celles qui ont reçu des frictions mercurielles pendant la grossesse (2), démontrent qu'elles sont fournies par les vaisseaux de la matrice, et qu'elles viennent de la mère.

Des vraies 531. La plupart des accoucheurs en distinguent et des fausses de deux espèces: les unes sont contenues dans l'am-

<sup>(1)</sup> Le baron DE HALLER, Traité physiol. sur la générico (2) LEVRET, l'Art des accouchemens, § 320.

nios, et les autres, selon eux, s'amassent entre cette membrane et le chorion, ou bien entre celini-ci et la matrice. Ils appellent ces dernières
Fausses eaux; et ce sont elles, disent-ils, que bien
des femmes rendent quelque temps avant l'accouchement. Ces accoucheurs ne seroient-ils pas
dans l'erreur; et les eaux dont il s'agit viendroientelles réellement de ces kistes particuliers qu'on
a supposé dépendre de l'écartement des membranes? Nous pensons que, le plus souvent au moins,
elles viennent de la cavité de l'amnios même, et
qu'elles s'écoulent par transsudation à travers les
pores de cette membrane et du chorion.

532. Quoique la source des eaux de l'amnios ne se tarisse pas dans aucun temps de la grossesse, elles sont cependant moins abondantes relativement au volume de l'enfant, dans les derniers mois, qu'au commencement: mais leur quantité absolue est plus grande aux approches de l'accouchement qu'en aucun autre temps, excepté chez les femmes qui en perdent conimenous venons de l'annoncer.

533. Rien ne varie davantage que cette quantité absolue des eaux de l'amnios : quelques femmes en versent à peine une chopine (1), même un demi-setier, au moment de l'accouchement, tandis qued'autres en répandent plusieurs pintes.

534. Elles nuisent beaucoup moins par leur abondance que par leur défant, soit à la mère, soit à l'enfant; car les grossesses les plus douloureuses et les plus incommodes sont celles où ce

De la quantite des caur.

des caux.

<sup>(1)</sup> Une livre.

fluide manque: l'on ne doit en excepter que le cas où ces eaux sont en si grande quantité, qu'il paroît y avoir hydropisie de matrice plutôt qu'une grossesse ordinaire.

des eaux.

De l'usage 535. On les regarde comme l'un des instrumens que la nature emploie pour opérer la dilatation de la matrice pendant la grossesse, et pour en ouvrir l'orifice dans le temps de l'accouchement. Leur qualité lymphatique a fait penser aussi qu'elles étoient propres à la nutrition du fœtus. (Voyez § 537 et suiv.) Elles facilitent ses mouvemens, elles les rendent moins incommodes et moins douloureux pour la mère, et diminuent pareillement l'impression trop vive qu'auroient pu faire les corps extérieurs sur l'enfant. Enfin on a dit qu'elles étoient un des agens de la première inspiration, et qu'elles servoient à rafraîchir le sang du fœtus, ce qui est assez difficile à comprendre (1). grande at toponing in the entireness

#### SECTION VIII. 11 MARCH 19 or a party of transmission of the best of the or the

De la manière dont l'enfant se nourrit durant la grossesse.

Den graff

536. Tous les physiologistes conviennent que sur le fœtus tire sa nourriture de sa mère, mais ils manière ne sont d'accord ni sur la nature des fluides qu'il nourrit en reçoit, ni sur la manière dont elle les lui transdans le sein met. Les uns pensent que ces fluides ne sont que des sucs blancs, et les autres que c'est du sang.

On a cru 537. Le penchant de l'enfant nouveau-né pour

<sup>(</sup>I) DAVID, Traité sur la nutrition.

Quelques

la succion, et la faculté qu'il a de l'exercer à l'in- que stant même de sa naissance, avoient fait croire à le sein de sa quelques uns parmi les anciens qu'il suçoit cer-mère. tains tubercules de la matrice; et l'analogie qu'on a cru trouver dans la suite entre la liqueur contenue dans l'estomac de ces enfans et les eaux de l'amnios, a fait penser qu'ils se nourrissoient de celles-ci. r a a front in be tabled in formanda

538. Tous ceux qui sont dans l'opinion que l'enfant se nourrit des caux de l'amnios ne pensent uns ont penpas de même sur la manière dont il reçoit cette loit les canx nourriture; les uns assurent que c'est par la voie de l'amnios, de la déglutition, et les autres par celle de l'intus-d'autres qu'il susception. On a tort, dit un homme célèbre dont le nom sera transmis à la postérité la plus reculée (1), de croire que le fœtus puisse se nourrir par les pores, et de nier qu'il avale la liqueur de l'amuios; tandis qu'un autre(2), dont l'autorité peut être également citée, assure qu'il est permis de douter de la réalité de cette dernière fonction. et qu'on ne peut s'empêcher d'admettre l'intussusception : qui croira-t-on Palls no neverent : h

539. En examinant attentivement les raisons qu'on apporte en faveur de l'une et l'autre opinion, l'on voit qu'elles ne peuvent être admises, et surtout celle où l'on prétend que le fœtus se nourrit par la bouche, en avalant les eaux de l'amnios. Aucune expérience ne le démontre, et en admettant que la liqueur contenue dans l'estomac soit parfaitement semblable à celle-ci, on

<sup>(</sup>i) Le baron de Haller.

<sup>(2)</sup> LEVRET , Elémens sur l'art d'accoucher, § 320,

ne pourroit encore en inférer qu'ellesert de nourriture à l'enfant, et qu'il en use comme nous usons des alimens. On ne seroit pas mieux fondé à soutenir cette opinion, quand on verroit l'enfant rejeter véritablement de la liqueur de l'amnios, par le vomissement au moment de sa naissance, comme il en rejette en effet quelquefois. Plusieurs en ont vomiquelques gorgées en notre présence, et quelquefois même mélangée de sang ou de méconium: les uns immédiatement après leur naissance, et les autres dans les premières heures : les parens, dans ces derniers cas, nous rappelant promptement au secours de leurs enfans. Plusieurs fois aussi nous avons été obligé de vider la bonche de l'enfant qui étoit pleine de glaires sanguinolentes, de sang pur ou de méconium, et de la laver au moyen d'un pinceau de linge trempé dans l'eau tiède.

540. L'enfant avoit-il avalé, avant ou après sa naissance, les eaux de l'amnios que nous lui avons vu rejeter, tantôt pures et tantôt mélangées de sang on de méconium? les avoit-il puisées à dessein d'y trouver un aliment, ou bien avoient-elles été poussées accidentellement dans sa bouche? Il est facile de répondre à toutes ces questions, quand on connoît l'espèce de frottement que la face éprouve à mesure que la tête se dégage ; la direction que les forces expultrices impriment aux fluides que contient encore la matrice, dans le dernier moment du travail, et la grande aptitude de l'enfant pour la succion et la déglutition aussitôt qu'il est né. C'est accidentellement que ces fluides, souvent mélangés, sont poussés dans la bouche; c'est toujours dans le dernier temps du travail de l'accouchement qu'ils y pénètrent; et c'est par une suite de l'aptitude dont nous venons de parler qu'il en passe dans l'estomac, immé-

diatement après la naissance.

541. Les objections qu'on a faites contre l'oninion qui admet que le fœtus se nourrit par intussusception, ou par la voie de l'absorption, ne paroissent pas aussi bien fondées que celles qui se sont élevées contre la déglutition. Il est certain qu'il peut absorber une partie du fluide dans lequel il est plongé, et que celui de l'amnios a quelques propriétés nutritives : mais est-ce là la grande voie de nutrition? Ce que l'enfant puise de cette manière suffiroit-il à son développement dans un temps quelconque de la gestation? Les preuves négatives sont trop évidentes pour les exposer ici.

11 542. Il est bien plus certain que le fœtus tire sa Le fœtus tire nourriture par le cordon ombilical que par toute la nourriture autre voie; et les preuves en sont si claires, que don, personne n'oseroit les contester; mais la même variété d'opinions existe également sur la nature

des fluides qui lui sont transmis par ce canal, 543. La difficulté de faire passer les injections, même les plus ténues, des vaisseaux utérins dans ceux du placenta, et vice versa, l'humeur laiteuse qu'on avue s'écouler des cotylédons qui tiennent lieu de placenta chez les animaux ruminans, ainsi que l'extrême délicatesse des vaisseaux de l'embryon dans les premiers temps, ont fait croire au plus grand nombre des physiologistes que l'enfant ne recevoit de sa mère que des sucs blancs.

544. C'est le fœtus, dans cette hypothèse, qui forme son sang, comme on le voit dans le poulet.

En admettant que cela se fasse ainsi, à l'égard du sang qui circule dans ses propres vaisseaux, parmi lesquels nous comptons ceux du placenta. d'où vient celni qui remplit abondamment les cellules de cette masse dans les premiers temps de la grossesse, où le fœtus n'est encore qu'une espèce de gelée tendre et délicate, à peine apparente à la vue, ainsi que celui dont on trouve cette masse si gorgée, dans les cas où on lui donne le nom de Môle? Ce sont sans doute de pareilles observations qui ont fait croire aux uns que le placenta étoit l'organe de la sanguification chez le fœtus: et aux autres, que la mère lui transmettoit du sang tout préparé, devid dos à litionil

545. On ne peut raison nablement nier le passage du sang des sinus utérins dans les cellules du placenta. Celui qui les remplit avant que l'embryon ne soit pour ainsi dire ébauché, et dans les cas même où il n'existe pas, ainsi que les pertes qui suivent le décollement de cette masse d'avec la matrice dans tous les temps de la grossesse, le démontrent clairement. Mais il est permis de douter que ce sang parvienne jusqu'au fœtus des les premiers momens de la grossesse, à cause de son extrême petitesse, et de la grande disproportion qui doit exister alors entre les racines de la veine ombilicale et le volume des globules rouges!

ombilicales tration fretus.

- 546. C'est dans le placenta même que ces raoù les veines cines veineuses viennent puiser les fluides nécesombilicales puisent les saires au développement du fœtus, et non pas fluides desii- dans les sinus utérins. Si elles n'y pompent d'abord nes à la nu- que des sucs blancs et ténus, elles y puisent dans la suite le sang chargé de ces mêmes sucs nutritifs, comme les veines honteuses et spléniques reprennent le sang épanche dans le tissu caver-

neux de la verge et de la rate (1) of the territories

547. Il est bien vrai que le sang de la mère ne passe point immédiatement des artères utérines dans les veines ombilicales, et que celui du fœtus, rapporté par les artères qui accompagnent ces veines, ne se rend pas plus directement dans les veines de la matrice : il n'y a point d'anastonioses entre ces deux genres de vaisseaux; mais il s'y rencontre des cavités où le sang arrive de part et d'altiré.

11548. Ces réservoirs sont les sinus utérins, contigus aux cavités celluleuses du placenta dont nous avons fait mention plus haut. Les artères utérines y versent le sang de leur côlé, comme les artères ombilicales le font du côlé du placenta; et les veines du même nom viennent l'y reprendre, les

<sup>(</sup>I) La circulation du sang de la mère au fœtus, et du fœtus à la mère, nous paroit tellement hors de doute, malgré les nombreuses expériences et les observations multipliées d'après lesquelles plusieurs physiologistes la rejettent encore aujourd'hui, que nous ne pouvons nous empêcher de l'admettre. Elle nous paroit démontrée par quelques unes de ces expériences, de ces observations même, et par un bien plus grand nombre d'autres. Cette circulation est si évidente, que les partisans de l'opinion contraire n'ont pu s'empêcher de l'admettre tacitement, comme on peut s'en convaincre par la lecture de leurs ouvrages. Nous sommes faché que les bornes du nôtre ne nous permettent pas de discuter amplement ce point de physiologie, qui a fait constamment le sujet de plusieurs de nos leçons dans chaque cours d'accouchement, tant il nous a paru intéressant. d. Innat

unes pour les reporter dans la masse générale des humeurs de la femme, et les autres pour le conduire au fœtus.

#### SECTION IX

## De la circulation du sang dans le fœtus.

De la cir. 549. Le sang puisé par les racines de la veine culation du ombilicale dans le tissu caverneux du placenta, sang du foe est versé dans le sinus de la veine porte, où il se mêle avec celui que cette veine a recu d'ailleurs.

mèle avec celui que cette veine a reçu d'ailleurs, et de là il passe dans la veine cave inférieure, tant par le canal veineux que par les veines hépatiques, pour être transmis aussitôt dans l'oreillette gauche du cœur, par le trou de Botal, conjointement avec le sang qui revient des extrémités inférieures et de quelques unes des parties du bas-ventre et de la poitrine, tandis que l'oreillette droite reçoit de la veine cave supérieure celui qui revient de la tête et des extrémités supérieures (1).

- 550. L'oreillette gauche pressant le sang qu'elle a reçu de la veine cave inférieure et des veines pulmonaires, le détermine à entrer dans le ven-

<sup>(1)</sup> Nous pensions avec beaucoup d'auteurs, lors de la première édition de cêt ouvrage (\*), que le sang des deux veines caves étoit versé dans l'oreillette droite, d'où il passoit en partie dans le ventricule droit, et en partie dans l'oreillette gauche;

<sup>(\*)</sup> Première édition , § 809.

tricule gauche; comme l'action de l'oreillette droite pousse dans le ventricule du même côté celui qu'elle a reçu de la veine cave supérieure: et ces deux ventricules le renvoient de nouveau dans toutes les parties du corps, et au placenta même.

551. Le ventricule gauche le distribue partout sans exception, et dans le poumon même, puisqu'il n'est aucune partie qui ne reçoive ses artères de l'aorte et de ses principales divisions: mais le ventricule droit chez l'adulte ne le distribue

qu'aux poumons.

552. Chez le fœtus, le sang chassé par la contraction du ventricule droit se partage en trois colonnes presque aussitôt qu'il en est sorti, et de ces colonnes, les deux plus petites vont au poumon, tandis que la principale est transmise dans l'aorte inférieure par le canal artériel. Cette dernière colonne communique au sang qui a été poussé dans l'aorte par l'action du ventricule gauche, toute l'impulsion qu'elle a reçue ellemême de la force contractile du ventricule droit: de sorte que ce fluide circule dans l'aorte inférieure et dans toutes ses divisions, par la force impulsive des deux ventricules.

553. Le cercle du sang porté par l'aorte infé-

mais, d'après de nouvelles recherches auxquelles nous avons été conduit par la lecture du Mémoire de M. Sabatier sur les organes de la circulation du sang dans le fettus, nous adoptons iei une opinion différente. (Voyer Anatomie de M. Sabatier, nouv. édit., tom. III.)

rieure s'étend au moins jusque dans le tissu caverneux du placenta, puisqu'une partie de ce fluide y est ramenée par les artères ombilicales. Cellesci, après en avoir transmis une quantité plus ou moins grande dans les veines du même nom , au moyen des communications immédiates qui existent entre elles, versent le reste dans les cellules du placenta et les cavités contiguës aux sinus utérins : là, il se mêle à celui de la mère, il répare les pertes qu'il a faites en circulant dans le fœtus, il subit une nouvelle élaboration, puis il revient à l'enfant, chargé de nouvelles parties nutritives.

554. La circulation du sang, de la matrice au placenta, de celui-ci au fœtus, et vice versa, se fait de cette manière jusqu'au moment de l'accouchement; mais elle éprouve alors des changemens surprenans, dont les uns dépendent de la contraction et du resserrement de la matrice, et les autres de la respiration qui s'établit chez l'enfant

aussitôt qu'il est sorti du sein de sa mère.

### SECTION X.

Des changemens que produit le travail de l'accouchement dans la circulation qui se fait réciproquement de la mère à l'enfant; et de ceux qui dépendent de la respiration, au moment de la naissance même.

555. La compression qu'éprouvent les artères gemens qu'è de la matrice et le changement qui arrive dans prouve cette circulation pendant d'expniser l'enfant et se resserve sur lui-même, travail de l'ac- sont tels que le sang arrive en plus petite quantité couchement.

et par un mouvement beaucoup plus lent qu'auparavant, dans les sinus utérins, et que ces sinus en transmettent moins dans les cellules du placenta, alors affaissées par la compression que cette masse subit elle-même contre le corps de l'enfant.

556. La diminution des hémorragies utérines, pendant chaque contraction de la matrice ou cha-temps du traque douleur de l'enfantement, et surtont après l'é-vail. vacuation des eaux de l'amnios; leur cessation après l'accouchement, lorsque la matrice se durcit et se resserre sur elle-même par son action de ressort; confirment assez cette vérité importante ; pour nous dispenser d'en rapporter d'autres preuves.

557. Le retard qu'éprouve le mouvement du sang dans les artères utérines, pendant le travail cond temps de l'acconchement, est non seulement en raison du travail. de la force et de la durée de chaque contraction de la matrice, mais encore de la réduction de ce viscère sur lui-même : c'est pourquoi ce retard est moins sensible dans les premiers temps du travail que dans le second, et beaucoup moins encore dans celui-ci que dans le troisième, et qu'après la délivrance. C'est sur ces observations que porte le précepte d'exciter les douleurs de l'enfantement dans le cas de perte abondante; d'ouvrir la poche des eaux pour donner lieu au resserrement de la matrice sur elle-mêmé, et d'opérer l'accouchement, si la perte continue malgré ces premiers secours: Mettre ce précepte en pratique, c'est avoner les vérités énoncées ci-dessus, et dont le développement, sans être superflu, nous meneroit trop loin. ( Voyez § 224 et suiv. )

558. Ce n'est pas seulement dans le système vasculaire de la matrice que le mouvement du sang est retardé ou suspendu pendant les efforts de l'accouchement, c'est aussi dans celui du placenta et du fœtus même. La compression du placenta sur le corps de l'enfant, et l'affaissement de ses cellules, toujours proportionnés à l'intensité de la contraction de la matrice, ne lui permettent pas de recevoir autant de sang qu'auparavant, soit qu'il vienne de la mère, soit qu'il vienne de l'enfant. Celui de la mère, qui aborde difficilement dans les sinus utérins lorsque les eaux de l'amnios sont évacuées et que le travail est dans sa plus grande force, en est repris presque entièrement par les veines qui y communiquent, et celui de l'enfant, qui avait coutume d'être versé dans les cellules du placenta, passe des artères dans les veines ombilicales, au moyen de leurs communications, et revient à cet enfant pour la première fois, tel qu'il en étoit sorti, c'est-à-dire sans s'être mélé de nouveau avec le sang ntérin.

du travail.

559. Si l'action de la matrice se soutient avec sieme temps force dans ce dernier temps, surtout lorsque l'enfant éprouve de grands obstacles à sortir, ses effets ne se bornent plus à l'affaissement des cellules du placenta, et à ce qui vient d'être dit. La compression qu'en éprouve cette masse s'étend bientôt jusqu'au plexus vasculaire qui couvre sa face interne, et jusqu'au cordon ombilical même; ce qui y ralentit également la circulation et l'intercepte ensuite, comme on le remarque quand ce cordon est entraîné par les eaux, et se trouve comprimé par la tête de l'enfant contre le bord du bassin ," soit qu'il forme une anse au-dehors, ou qu'il se présente seulement à l'orifice de la matrice.

56o. C'est à cette compression et à l'affaissement des cellules de toute la masse du placenta, à celle qu'éprouve tout le système des vaisseaux ombilicaux, sans en excepter le cordon, qu'il faut attribuer les engorgemens et les épanchemens de sang qu'on remarque chez l'enfant à la suite des accouchemens dans lesquels il a fallu une longue série d'efforts pour l'expulser, après l'évacuation des eaux de l'amnios. C'est en faisant attention à l'influence de tous ces efforts sur le mode de circulation dont nous venons de parler, que l'on concoit pourquoi des enfans naissent avec la face tuméfiée et livide; avec des épanchemens sanguins dans l'intérieur du crâne et à l'extérieur; dans un état apoplectique très voisin de la mort, et souvent même déjà privés de la vie.

a. 561. On trouve toujours le cordon très plein et sans pulsation chez les premiers; et quand on le coupe à plusieurs travèrs de doigt de l'ombilic, il n'en sort que quelques gouttes de sang; encoré est-on obligé le plus souvent de les en exprimer. Si on remarque la même chose chez ceux qui sont morts dans cet état d'apoplexie, on découvre de plus qu'il y a du sang épanché dans le crâne, tant sur la surface du cerveau que dans ses ventricules, ainsi que sur la dure-mère, qui est détachée en plusieurs endroits. Les os du crâne même en sont injectés au point qu'ils paraissent noirâtres; et souvent une couche de ce fluide les recouvre encore immédiatement en quelques lieux de leur surface extérieure.

270 - L'ARTO/

562. Ce serait en vain qu'on se flatterait de rappeler à la vie les premiers de ces enfans, et de les secourir en laissant le cordon entier. On ne doit attendre leur salut que de la section de ce cordon, et du dégorgement qu'on obtient par cette voie. La ligature, avant cette précaution, achève de les précipiter dans le tombeau; et le danger paraît le même si on conserve le cordon entier, dans la vue de tenir l'enfant chaudement auprès de sa mère, et de le revivifier, en quelque sorte, par le sang de celle-ci, comme le recommandent plusieurs auteurs. L'on ne doit rien espérer de ce soin dangereux, puisque la communication de sang, de la matrice au placenta, est interrompue, et que la circulation paroît éteinte chez l'enfant. En le tenant auprès de sa mère, on le prive des secours qu'on ne peut lui administrer avec fruit que quand on l'a séparé d'elle.

563. Si les artères du cordon, coupé à quelque distance de l'ombilic, versent aussi peu de sang dans les cas énoncés au § 561, l'hémorragie n'est pas plus à craindre du côté de la mère. La veine ombilicale, divisée, répand au plus une ou deux cuillerées de sang; et quand même le placenta seroit entièrement détaché de la matrice, il ne s'en échapperoit pas beaucoup plus par l'orifice

de celle-ci,

564. On remarque le contraire à la suite des accouchemens très prompts, dans lesquels l'enfant est entraîné, pour ainsi dire, par le flot des eaux. La perte n'est jamais plus à craindre que dans ces sortes de cas; et souvent elle est si abondante, quand le placenta se détache aussitôt après la

sortie de l'enfant, qu'elle laisse à peine le temps à la femme de nous en prévenir. Lorsque le placenta conserve toutes ses adhérences à la matrice, les pulsations du cordon se font sentir plus longtemps que dans le cas précédent. Si l'on coupe ce cordon, le sang du fœtus s'élance des artères avec rapidité, et le jet s'en soutient ainsi, jusqu'à ce que la respiration se fasse librement; tandis que celui de la mère s'écoule par la veine ombilicale qui descend du placenta, pendant tout le temps que la matrice reste dans l'inaction (1). (Voyez § 232.)

565. S'il découle peu de sang dans l'ordre naturel par l'un et l'autre bout' qui résultent de la section du cordon auprès de l'ombilic; si ce n'est de part et d'autre qu'un très foible dégorgement, qu'on ne peut évaluer au-delà d'une ou de deux cuillerées, c'est parce que l'enfant est à peine sorti du sein de sa mère qu'il respire librement, et que la matrice se contracte fortement sur elle-mème, se resserre et se réduit presque aussitôt à un

très petit volume.

566. L'enfant respire même quelquefois avant d'être sortientièrement. Nous en avons yn poussé des cris aigus, aussitôt que la tête fut dehors, et dans un temps où les épaules paroissoient à peine

<sup>(1)</sup> Dans une circonstance semblable à celle qui vient d'être énoncée, nous ne fimes la ligature du cordon qu'après avoir reçu environ deux palettes de sang de la veine ombilicale, et ensuite nous rettraîmes un placenta dont les vaisseaux étoient aussi pleins que si on les chi injectés. Cette abservation n'est pas la seule de son espèce que nous puissions citer.

à la vulve (1). Tous les enfans ne naissent pas avec ce besoin pressant de respirer; les uns le font un peu plus tôt, et les aulres un peu plus tard; mais la cause qui détermine la première inspiration est la même chez tous, et ne diffère pas de celle qui force l'adulte à respirer quand il a suspendu volontairement cette fonction pendant un instant.

Des chan. 567. La cessation presque subite dû passage du gemens qu'é-sang dans les artères ombilicales après la naissance prouve la circ est sans doute un de ces phénomènes surprenans culation dans le fetus au de l'écouomie animale dont il est difficile de donmoment de sa ner une explication satisfaisante. L'observation nous apprend qu'il dépend de la respiration, puis-

nous apprend qu'il dépend de la respiration, puisque le fluide dont il s'agit coule librement dans ces artères, jusqu'à ce que cette fonction soit bien établie; qu'il cesse alors d'y passer, et qu'il y reprend son cours, si cette nouvelle fonction vient à être suspendue peu de minutes après la naissance, ou lorsqu'elle devient seulement un peu laborieuse.

568. Dans ces derniers cas, si les artères du cordon coupé à quelques pouces de l'ombilic sont libres, le sang s'en échappe avec rapidité; si elles sont liées, elles se remplissent au-dessus de la ligature, êt battent avec assez de force pour agiter le bout du cordon renversé sur le ventre. Si l'obstacle à la respiration continue, l'enfant ne tarde pas à en être victime; il éprouve une hémorragie plus ou moins dangereuse, et même mortelle, lorsque

<sup>(</sup>t) Cette observation peut être d'une très grande importance dans la médecine légale, et a peut-être été trop négligée jusqu'à ce moment.

les artères ne sont pas liées; ou bien il tombe dans un état d'apoplexie et de suffocation sanguine, si al ligature de ces artères est assez serrée pour résister à l'effort du sang.

"569. On n'ignore pas que des enfans sont morts d'hémorragie par le cordon, les uns quelques heures après leur naissance, les autres plus tard, et qu'on les a tronvés couverts d'une croûte de sang dans leur maillot. J'en ai secouru deux très utilement dans un état contraire, peu de minutes après l'accouchement. Un maillot trop serré, dans l'un, avoit donné lieu au gonflement livide de la face, et avoit jeté cet enfant dans un état apoplectique, tandis que des crisaigus et perçans y avoient précipité. l'autre (1). Je n'ai pu les arracher des bras de la mort qu'en déliant aussitôt le cordon et en leur faisant perdre du sang.

570. D'après de semblables observations, ne seroit-on pas fondé à croire que le placenta tient en

<sup>(1)</sup> Ce dernier étoit né depuis plus d'un quart d'heure; il avoit d'abord respiré librement, et n'étoit point encore emmaillotté. Je ne chercherai point à déterminer quelle fut la cause des cris aigus qu'il jetoit et qui l'ont plongé jusqu'à trois reprises dans l'état dont il s'agit. J'observerai seulement que nous suivimes des yeux, son père et moi (\*\*), les progrès de la suffocation, 4g gonflement et la lividité de la face, le gonflement et les pulsations du cordon, agité sur le veutre par l'effort du sang contre la ligature; que nous vimes le sang jaillir avec force sed deux arrières chaque fois que la ligature fut enlevée, le gonflement et la lividité de la face disparoître à mesure que ce fluide couloit, quoique les mêmes cris continusseut, etc.

<sup>(\*)</sup> Le père de cet enfant avoit quelques connoissances en physiologie.

quelque sorte lieu de poumons au fœtus, puisque le sang ne peut passer librement dans l'un que son mouvement ne se ralentisse, et même ne cesse entièrement dans l'autre? Il ne faudroit cependant pas imaginer que le principal usage du placenta fût de servir comme de diverticulum au sang du fœtus, jusqu'à ce que la respiration se fasse aisément: il a d'autres fonctions à remplir relativement à cet enfant. (Voyez § 544 et suiv.)

571. Il n'est aucun des phénomènes que nous venons d'exposer, tant sur la circulation du san dans le fœtus que sur le passage de ce fluide, de la matrice au placenta et du placenta à la matrice, qui ne puisse fournir une source de réflexions aussi curieuses qu'utiles dans la pratique.

on the parties in a color, contact in

de la comme de la companya de la com

DE L'ACCOUCHEMENT NATUREL, ET DE SES SUITES.

# CHAPITRE PREMIER.

ment in the first a axis as and a latter ment DIVISION DE L'ACCOUCHEMENT, DE SES CAUSES, DE SES og ongeneral og SIGNES, ETC. tto

§ 572. La division générale de la grossesse, en vraie et en fausse, autant que l'usage, exige que ce de l'accounous distinguions l'accouchement proprement chement d'adit, de l'expulsion d'une môle ou de tout autre couche corps qui seroit le produit de la conception.

573. Quoique la dénomination de fausse couche ne convienne que pour désigner la sortie de ces dernières substances, on l'emploie cependant aussi pour exprimer celle de l'enfant avant le terme de sa viabilité, au lieu du mot avortement

qui conviendroit beaucoup mieux.

574. Quand on fait attention à la grande disproportion qui se rencontre entre plusieurs fœtus renfant pasdu même terme de grossesse, l'on ne peut s'em- se communépêcher de convenir que les uns ne soient viables ment pe un peu plus tôt, etles autres un peu plus tard, selon leur force et leur constitution individuelle; mais. en général, ils le sont tous d'autant plus qu'ils

naissent dans un temps plus voisin de celui de leur parfaite maturité, et on ne les regarde comme viables qu'an terme de sept mois révolus (1).

575. Les causes qui déterminent la naissance de l'enfant, avant le temps fixé par la nature, peuvent influer sur sa viabilité. Celui de sept mois, par exemple, qui vient naturellement, offre plus d'espoir que celui de huit mois, dont la naissance n'est que l'effet d'une cause violente et accidentelle, d'une maladie aiguë ou chronique, etc.

dinairement.

576. L'époque la plus ordinaire d'accouchel'accou- ment est la fin du neuvième mois de la groschement se sesse; mais elle n'est pas invariable : on peut naître plus tôt ou un peu plus tard. Des femmes accouchent naturellement à sept mois ou à huit, et d'autres ont porté leurs enfans au-delà du neuvième, sans qu'on puisse soupçonner d'erreur dans leur calcul, ni les suspecter d'avoir manqué a. del. x at la foi conjugale. on mu ham that x lob, un

i ecm

ought mas-

Differen-

577. L'accouchement a reçu différentes dénotions de l'ac-minations, selon le temps de la grossesse où il se couchement, 2 1 - 1 of the state of the state of the state of

<sup>(1)</sup> Un enfant peut naître vivant et ne pas être viable, car pour être tel, il faut que tous les organes destinés à l'entretien de la vie soient dans un état de perfection qui leur permette de remplir ces mêmes fonctions. Nous avons vu beaucoup d'enfans naître vivans au terme de six mois, et pas un n'a survécu au-delà de cinq à six jours, malgré tous les soins qu'on s'est donnés pour les conserver; aucun du terme de cinq mois n'a été au-dela de quelques heures; et la majeure partie de ceux de sept mois n'ont point parcouru une plus longue carrière que les enfans de six, malgré tous les exemples qu'on cite pour faire croire le contraire : il y a éu souvent excès de cré-dulité, erreur ou mauvaise foi. 1132 91 811 , 1870 192 etc.

Selon la

de i'secon-

fait, et la manière dont il s'opère. On le nomme selon le ter-Fausse couche, avant le septième mois; Accou-me de la groschement prématuré, depuis cette époque jus-sesse où il se au'au huitième mois et demi; et Accouchement à terme, toutes les fois qu'il ne se fait qu'à la fin du neuvième.

578. Par rapport à la manière dont ils'opère, on l'appelle Naturel, Contre nature et Laborieux, etc. manière dont il s'opère. Ces distinctions scolastiques étant arbitraires, nous considérerons les accouchemens sous trois ordres principaux : 1º les accouchemens qui se font naturellement; 2º les accouchemens qui exigent les secours de l'art, et qu'on peut encore opérer avec la main seule; 3º les accouchemens qui ne peuvent se faire qu'à l'aide des instrumens, ou dans lesquels il est utile de les employer.

579. Si l'action des organes de la femme ne suffit pas pour opérer l'expulsion du fœtus dans ce second et troisième ordres, elle en commence au moins le travail; ce qui fait que tous les accouchemens ont des causes communes et des causes particulières, que l'on peut encore distinguer en déterminantes et en efficientes.

58o. Les causes communes, que nous allons développer, suffisent pour opérer les accouche-chemens ont mens du premier ordre. Quant aux causes par-des ticulières, comme elles sont différentes, non et de partiseulement dans chaque ordre, mais encore dans culières. chaque espèce d'accouchement, il n'en sera fait mention que dans la suite.

and or teaching report of the complete for

# ARTICLE PREMIER.

Des causes déterminantes de l'accouchement

Causes déterminantes de l'accouchement.

581. Les causes déterminantes de l'accouchement sont toutes celles qui peuvent exciter la matrice à se contracter et à se délivrer des substances qui constituent la grossesse. Les unes sont accidentelles et produisent l'avortement ou l'accouchement prématuré; et les autres paroissent naturelles, en ce qu'elles agissent presque toujours au même terme, et rarement avant la fin du neuvième mois.

à ce sujet.

582. Les physiciens ont pensé différemment de des auteurs ces dernières; les uns les attribuent au fœtus, et les autres à la matrice même. Les premiers ont cru que l'enfant excité par le manque de nourriture, le besoin de respirer, le poids incommode du méconium sur le canal intestinal, etc., sollicitoit sa sortie et s'efforçoit de vaincre tout ce qui s'y opposoit, soit en provoquant l'action expulsive de la matrice, soit par ses propres efforts. Les autres ont imaginé que la matrice n'étoit invitée à se contracter que par l'acrimonie des eaux de l'amnios, ou la distension violente qu'elle éprouve à la fin de la grossesse. Mais ces opinions ont été si victorieusement réfutées, que nous pourrions ne pas nous en occuper.

583. Ce ne peut être ni le besoin de respirer ni le manque de nourriture qui portent le fœtus à solliciter son expulsion, lorsqu'il est mort depuis quelque temps; ce n'est pas non plus l'impression que pourroient faire les eaux de l'amnios sur les parois de la matrice, quand elles seroient réellement acrimonieuses, ni la distension violente des fibres de cet organe, qui provoquent les efforts de l'accouchement, lorsqu'il se fait prématurement, puisque ces eaux ne touchent pas immédiatement la matrice, et que celle-ci n'est pas encore portée à son dernier degré de développement dans le cas' énoncé. un nov nos eb e una la sulla tarni

584. La vraie cause déterminante de l'accouchement à terme réside certainement dans la ma-cause détertrice : elle paroît agir constamment pendant la minente grossesse, quoique les effets, pour l'ordinaire, ment, n'en soient sensibles qu'à la fin du neuvième mois. A chaque instant les fibres utérines développées s'efforcent d'expulser le corps qui les affecte désagréablement. Si elles n'y parviennent pas dans les premiers temps, c'est qu'elles n'y sont pas toutes également sollicitées, et que ne se développant pas toutes en même temps, l'action des unes est contre-balancée fortement par la résistance naturelle des autres.

585. La structure de cet organe est telle, en effet, que le col résiste dans les six ou sept premiers mois de la grossesse, pendant que les fibres du fond et du corps obéissent aux agens qui les développent et les distendent. Mais vers la fin, les fibres du col, devenues plus souples, fournissent, pour ainsi dire, seules à l'expansion nécessaire, de sorte qu'en moins de deux mois cette parties'efface entièrement et s'affoiblit au point qu'elle ne peut

soutenir plus long temps l'effort des autres. (Voyez

\$199 et suiv.).

586. C'est alors que l'action du fond de la matrice se fait sentir sur le produit de la conception et le ponsse en avant. Si cette action n'est pas encore douloureuse pour la femme, ses effets se manifestent au doigt introduit à l'orifice de la matrice, et appliqué sur les membranes. (Voyez § 414 et suiv.) C'est le premier degré du travail de l'accouchement, quoique l'on ne reconnoisse ordinairement d'autre époque de son commencement que celle des douleurs, et même des fortes douleurs.

587. L'époque de ces douleurs, qui pourroit passer pour celle du deuxième temps de l'accouchement, n'est pas éloignée. De plus fortes contractions de la matrice succèdent bientôt à cette espèce de prélude; qui ne dépend, pour ainsi dire, que de l'action du ressort de ce viscère, et elles sont marquées par autant de douleurs.

# SECTION IL.

# 189 Des causes efficientes naturelles de l'accouchement. a 1; ((()))

Causes et cipal agent de sa naissance, qu'il ouvre par des l'accouche efforts redoublés les parties de la femme, et surmonte ainsi les obstacles qui empêchent sa sortie. C'est d'après cette idée qu'on entend répéter souvent que sa foiblesse et sa mort rendent l'accouchement plus long et plus pénible. Mais cette opinion ne peut être que celle des personnes peu instruites des phénomènes que présente la nature

dans l'acconchement. Si le travail de celui-ci est quelquefois plus long et plus irrégulier quand l'enfant est mort, c'est parce que la putréfaction plus on moins avancée de ce dernier jette alors les forces de la matrice dans un état de langueur et de prostration, comme celles de tous les organes essentiellement destinés aux fonctions animales. et que la matrice ne peut se contracter avec autant d'énergie que dans l'état ordinaire, etc.

589. La sortie de l'enfant dans l'ordre naturel la matrice est dépend uniquement de la force des organes de la la principale femme. Deux sortes de puissances y concourent, cause la matrice et les muscles qui forment l'enceinte de ciente de l'acla cavité abdominale. La première est la principale, la seconde n'est qu'accessoire : celle-ci est soumise à la volonté de la femme dans tous les temps du travail, excepté peut-être dans les derniers instans, au lieu que l'action de la matrice en est absolument indépendante. (Voyez § 238.)

500. Cette dernière, semblable à celle des muscles, se nomme Contraction: elle dépend d'un stimulus quelconque, dont la nature nous est inconnue, et peut être excitée jusqu'àcertai ne

point par une irritation mécanique.

591. Les contractions de la matrice, toujours très foibles dans le commencement du travail, augmentent insensiblement, et deviennent très fortes. On nomme celles des premiers temps, Préparantes, et celles des derniers, Déterminantes ou'l Expulsives. Mais au lieu du mot Contraction, qui n'est entendu que des gens de l'art, on emploie généralement celui de Douleur.

592. Le relâchement qui suit toujours la con-

Irine ess

traction de la matrice, ou le calme qui succède à chaque douleur, présente autant de différences que ces mêmes douleurs. Il est ordinairement très long dans le commencement du travail, et à peine dure-t-il trois ou quatre minutes sur la fin

503. Ces différences, d'ailleurs, ne sont pas les mêmes chez toutes les femmes, ni chaque fois qu'elles accouchent. Chez quelques unes les contractions de la matrice se succèdent rapidement et avec force, et laissent peu d'intervalle : chez d'autres, au contraire, elles sont foibles et rares. Dans un accouchement elles suivront une marche accélérée, et dans un autre une marche très lente. quoique chez la même femme, et c'est de la que dépend en général la durée plus ou moins longue du travail : tandis que sa force ou sa foiblesse est toujours en raison des obstacles qui rendent la sortie de l'enfant plus ou moins difficile, en supposant la femme d'une force et d'une constitution ordinaires. Soo Citle terroren - colores

1594. Nous avons fait observer au § 239 que toutes les parties de la matrice se contragtoient en même temps. Le resserrement qu'éprouve l'orifice dans le commencement du travail, et la roideur de son bord même pendant la douleur, prouvent clairement que la contraction de ce viscère est générale, et qu'aucune de ses parties, dans l'ordre naturel, n'est en repos, comme quelques uns l'avoient pensé, pendant que les autres agissent.

505. L'effet de la contraction de la matrice est de resserre la cavité dans tous les sens. Si l'enfant, pressé de toutes parts dans un pareil effort, est contraint d'en sortir, c'est que la résistance qu'il éprouve n'est pas égale partout : il s'échappe toujours par l'endroit qui lui en oppose le moins.

506. Si l'orifice est presque toujours cette voie. c'est parce que les fibres sont plus rares dans son voisinage que partout ailleurs; qu'il est diamétralement opposé au centre qui sert comme de point d'appui à toutes celles qui forment la matrice : qu'il se trouve à la partie inférieure et sur le vide du bassin, où il n'est en aucune manière fortifié par les parties ambiantes, comme le sont les autres régions de la matrice, et que tous les efforts de l'accouchément sont dirigés vers ce point.

507. Quand l'orifice ne peut pas s'ouvrir, si toutes les parties de la matrice résistent également, la nature s'épuise en vain, et le travail cesse à la longue : mais si un point de cet organe se trouve plus foible, il se déchire, et l'enfant passe en totalité ou en partie dans l'abdomen. (Voyez l'article

sur là rupture de la matrice.) di sur distribution

598. Ce seroit ignorer les principaux usages des muscles abdominaux et du diaphragme, que de nombre leur refuser quelque part à l'expulsion du foetus : muscles conce seroit en même temps fermer les yeux à la leur action à lumière de l'expérience et de l'observation; car la l'expulsion preuve qu'ils y contribuent est si évidente, que du fœtus, et personne ne peut la méconnoître.

599. Exciter les efforts de la femme, lui recom- men. mander à chaque douleur de presser vivement en bas, n'est-ce pas avouer, en effet, la nécessité et l'efficacité de la contraction de tous ces muscles? S'il en falloit d'autres preuves, elles se trouveroient dans l'exemple des femmes, dont la matrice chargée de l'enfant a été expulsée presque en to-

talité de la cavité du bas-ventre, dans le moment des efforts qu'elles faisoient pour acconcher.

600. Ces efforts sont semblables en tout à ceux que fait la femme, dans un état de constipation; pour aller à la garde-robe. Ils déterminent la sortie. des urines et des excrémens; ils produisent le refoulement du sang vers les parties supérieures, et donnent lieu à la rougeur de la face, à la pesanteur de la tête, aux vertiges, à l'assoupissement, etc. Ces efforts paroissent soumis à la volonté dans les premiers temps de l'acconchement, la femme pouvant alors les suspendre ou les accélérer; mais il n'en est pas de même dans les derniers momens, et c'est souvent en vain qu'on cherche à lui persuader qu'il seroit avantageux de les modérer, pour donner plus de temps aux parties externes de se dilater, et éviter par là des déchirures dont les suites sont quelquefois très désagréables : elle ne sent plus que le besoin de se délivrer, et celle qui a perdu toute connoissance auparavant fait les mêmes efforts que celle qui en jouit pleinement.

601. Par ces efforts, les muscles abdominaux et le diaphragme ne contribuent pas seulement à l'expulsion du fœtus, mais en devenant en quelque sorte contigus à la matrice qu'ils pressent de toutes parts, soit médiatement, soit immédiatement, ils lui servent encore comme d'arc-boutant, et la mettent, dans beaucoup de cas, à l'abri de la rupture, qui auroit été sans cela bien plus fréquente qu'on ne l'a observée.

602. Ces muscles n'agissent jamais plus fortement sur la matrice et sur les autres viscères du basventre que lorsque les parties osseuses auxquelles. ils sont attachés deviennent fixes et immobiles; c'est pourquoi la contraction d'un grand nombre d'autres muscles semble également nécessaire à l'accouchement; mais ces derniers n'y coopèrent que d'une manière très indirecte.

603. Pendant que les sterno-mastoidiens, les scalènes, les grands et les petits pectoraux, les dentelés et autres retiennent la poitrine et l'empêchent d'obéir à l'action des muscles abdominaux, la plupart de ceux qui sont destinés aux mouvemens des cuisses et des jambes en font au-

tant à l'égard du bassin.

·90211 - 11/1 - 15

604. En jetant les yeux sur une femme livrée entièrement à elle-méme dans les derniers momens du travail de l'accouchement, il est facile de reconnoître que tons ces muscles agissent en même temps. Des qu'elle éprouve le resserrement intérient qui lui annonce la douleur, elle cherche à s'appuyer les reins, elle renverse en arrière le tronc et la tête, elle s'arc-boute des pieds et des mains contre les premiers corps solides qu'elle rencontre, et elle se roidit en poussant de toutes ses forces.

## ARTICLE II.

Des principaux phénomènes du travail de l'acconchement.

605. Nous croyons qu'il est à propos d'exposer en particulier la plupart des phénomènes de l'accouchement, tels que la douleur, la dilatation de l'orifice de la matrice, la sortie des glaires sanguinolentes, et la formation de ce qu'on appelle vulgairement la poche des eaux, avant d'indiquer l'ordre dans lequel ils se manifestent, ainsi que d'autres dont il sera parlé dans la suite.

# 

### cancaca, les grat fraudo De la douleur, les grat, les centrice et autor : et anno d'un portrer et l'en

De la dou- 606. La douleur est le premier phénomène leur de l'en-sensible au travail de l'accouchement : c'est elle de ses causes. qui l'annonce, et aucune femme ne peut enfanter sans l'éprouver.

607. Elle paroît l'effet immédiat de la contraction de la matrice; mais il faut que cette action ait déjà passé par plusieurs degrés pour qu'elle se fasse sentir. Dans le commencement cette contraction est si légère, que la femme n'en éprouve qu'une espèce de sensation intérieure assez semblable à celle du ténesme.

608. La violence des douleurs de l'enfantement est toujours proportionnée à la force des contractions qui les déterminent. Comme ces dernières sont très foibles dans le commencement du travail, les douleurs sont alors si légères, qu'il est passé en usage de les désigner sous le nom de Mouches. Si elles sont plus longues et plus aiguës sur la fin, c'est que l'action de la matrice est plus soutenue et plus forte, que les fibres de ce viscère sont plus tendues, qu'elles sont devenues plus sensibles, et qu'elles agissent sur un corps qui leur résiste davantage. La violence et la distension qu'éprouve alors le bord de l'orifice n'en sont qu'une cause accessoire.

600. Les douleurs de l'enfantement ne se font De la mapas toujours sentir de la même manière. Tantôt nière dont se elles commencent du côté des reins et vont se douleurs perdre en en-bas; tantôt elles se font sentir vers l'enfantel'ombilic ou d'autres parties du bas-ventre, et ment. passent du côté des lombes, où elles tourmentent cruellement les femmes. Les meilleures sont celles qui portent sur l'orifice de la matrice ou vers le fondement.

610. C'est avec raison que les femmes redoutent Des douleurs ce qu'elles appellent douleurs de reins, bien plus de reins. que celles qui pressent vivement en en-bas, parce qu'elles avancent moins le travail, et qu'elles trainent toujours à leur suite, non ce calme satisfaisant qui succède aux dernières, mais un malaise et un accablement qui les rendent moins supportables, et qui en font craindre la récidive.

611. Ces douleurs de reins s'annoncent souvent dès le commencement du travail, et d'autres fois un peu plus tard; mais rarement elles continuent jusqu'à la fin. Il est difficile d'en assigner la vraie cause : les uns ont assuré qu'elles dépendoient du tiraillement des ligamens ronds postérieurs de la matrice, et les autres de l'obliquité de ce viscère. Il nous a paru qu'elles étoient plus ordinaires chez les femmes dont le placenta étoit attaché à la partie postérieure de la matrice, que chez les autres : cependant on ne peut les attribuer uniquement à cette cause.

612. On a cherché de tout temps à calmer ces sortes de douleurs. La saignée et les lavemens émolliens ont quelquefois réussi; mais le plus souvent ces moyens ont été employés inutilement, si l'on ne fait attention qu'à l'effet qu'on en attendoit. Ce qui a parn jusqu'ici le plus propre à soulager les femmes en pareil cas, c'est de les soulever pendant chaque douleur, au moyen d'une serviette roulée, passée sous les lombes.

douleurs.

613. Il est un autre genre de douleurs, qui méritent à juste titre le nom de Fausses douleurs relativement à l'accouchement, parce qu'elles y sont étrangères. Quelquefois elles ont leur siége dans le canal intestinal, et souvent elles trompent les femmes incertaines du terme de leur grossesse; ou quin'attendent que le moment de l'accouchement; parce que leur effet se porte du côté du fondement, comme celui des vraies douleurs de l'enfantement.

## SECTION II. p d dar

## De la dilatation du col de la matrice.

matrice, et de ses causes.

De la dila-10 614. La matrice est presque tonjours entration de l'o-ouverte avant le terme de l'accouchement. On en découvre la cause en suivant pas à pas la marche naturelle du développement de ce viscère, et en faisant attention à tout ce qui se passe du côté de son orifice dans les derniers temps de la grossesse!

615. La cause de ce premier degré de dilatation étant bien connue, doit jeter le plus grand jour sur le mécanisme de celle quis'opère dans le temps même du travail de l'accouchement, et nous faire voir qu'elle n'est pas l'effet immédiat de l'espèce de coin que présentent à l'orifice les substances soumises aux contractions de la matrice.

616. Quoiqu'aucune partie de l'enfant, en bien

des cas où les eaux s'écoulent prématurément, ne puisse pas s'engager dans l'orifice de la matrice, il s'ouvre cependant comme si la poche de ces eaux étoit entière; d'où l'on voit que l'action seule de l'organe suffit pour opérer cette dilatation. Mais elle l'opérera d'autant plus facilement que la matrice sera plus distendue et que le corps qu'elle renfermera sera plus solide.

617. Il faut donc avouer que le concours de toutes ces causes rend la dilatation de l'orifice plus aisée, et qu'il faut alors moins de douleurs pour l'opérer; car, indépendamment de la violence qu'exerce la poche des eaux dans cet orifice, quand elle peut s'y engager à la manière d'un coin, la compression molle et graduée qu'elle fait dans tous les temps sur le bord de cette ouverture y détermine une sorte d'engorgement qui en favorise le développement et le rend moins douloureux.

618. Il faut, en général, plus de temps et plus de travail pour ouvrir l'orifice de la matrice de la sur les prolargeur d'un petit écu, que pour opérer ensuite le latation de reste de la dilatation nécessaire au passage de l'en-l'ordice de la fant, et bien plus encore dans un premier accouchement que dans un second et un troisième : ce que les jeunes praticiens ne doivent jamais perdre de vue, pour l'exactitude de leur pronostic sur la durée du travail, et pour ne point exposer certaines femmes à accoucher seules, dans l'idée que le moment de leur délivrance est encore éloigné lorsqu'il peut être très prochain.

619. On observera d'ailleurs que les progrès de la dilatation dont il s'agit ne sont jamais les a dons mêmes chez toutes les femmes, ni dans tous les

accouchemens. Tantôt l'orifice est plus ouvert au commencement du travail, qu'il ne l'est d'autres fois après douze ou quinze heures de fortes douleurs; ce qui tient à des circonstances que la pratique fait bientôt connoître.

### SECTION III.

## Des glaires sanguinolentes qui découlent du vagin, 620. Les parties de la femme, naturellement

lentes, et des inductions

res sanguino humides, ne le sont jamais plus que dans les derniers temps de la grossesse et pendant l'accouqu'on en tire. chement. Tandis que les glandes du col de la matrice et du vagin fournissent alors une plus grande quantité de mucus, il se fait encore une espèce d'exsudation des eaux de l'amnios à travers les pores des membranes, de sorte qu'il s'établit chez la plupart un écoulement de sérosité mu-

queuse plus ou moins abondant.

621. Chez quelques femmes, ce mucus séreux et glaireux devient sanguinolent aux approches de l'accouchement, et chez d'autres, dans le cours du travail seulement. On regarde communément ces glaires colorées comme une preuve que la dilatation de l'orifice est bien avancée et comme le présage d'une délivrance prochaine : ce qui n'est pas toujours bien vrai, puisque ces marques rouges peuvent se manifester même plusieurs jours avant.

Du temps où les glaires commencent à se colorer.

622. Aucunes femmes ne marquent plus tôt ni plus abondamment que celles dont le travail se déclare brusquement, et augmente tout-à-coup; que celles surtout dont le placenta occupele voisinage du col de la matrice; ce qui pourroit faire présumer que le sang qui colore les humeurs dont il s'agit, ou qui sort pur, vient de la rupture de quelques uns des vaisseanx de cette partie, du placenta même, et de ceux du chorion.

#### SECTION IV

#### De la formation de la poche des eaux,

623. A mesure que l'orifice de la matrice se dilate, les membraness'y présentent et s'y engagent, tion de la poen formant du côté du vagin une tumeur plus ou chie des eaux, moins large et tendue dans lemoment de la douleur:

624. Il est rare que cette tumeur déborde beaucoup le cercle de l'orifice avant qu'il ne soit assez large pour l'accouchement; ce qui fait dire, quand cela se reucontre, que la poche des eaux

est bien formée.

625. Toutes les fois que l'orifice de la matrice répond au centre du bassin, qu'il se dilate également, et que les membranes sont d'une texture ordinaire, la poche des eaux est arrondie, et semblable à une portion de sphere; quand l'orifice est appuyé contre un des points du bassin, ou lorsqu'il ne peut s'ouvrir circulairement, quelle qu'en soit la cause, cette poche prend une figure plus ou moins ovoïde; enfin elle s'allonge en manière de boudin, lorsque les membranes sont d'un tissu làche et peu serré, sans que, pour cela, l'enfant présente une main ou un pied, comme quelques uns l'ont avancé.

Du temps où elle se déchire.

626. La portion des membranes qui forme la et de l'endroit poche apparente des eaux, ne pouvant toujours résister à l'effort de ce fluide poussé par l'action de la matrice et des muscles abdominaux, s'affoiblit insensiblement et se déchire. Mais cette crevasse ne se fait pas constamment dans le même temps, ni sur le même point de l'orifice de la matrice; tantôt elle a lieu dès le commencement du travail, et tantôt à la fin seulement; quelquefois elle se fait au centre de cet orifice, et d'autres fois au-dessus de son bord : ce qui présente des phénomènes différens.

Effets de la maturée de la poche des eaux.

627. Les membranes se déchirent presque tourupture pré- jours au commencement du travail, quand elles sont d'une texture foible et délicate, ce qui rend l'accouchement quelquefois plus long et plus difficile, parce qu'une des causes qui devoient coopérer à la dilatation de l'orifice vient à manquer avant que cette dilatation ne soit faite, et non pas, comme le pense le vulgaire, parce que les eaux s'étant écoulées prématurément, l'acconchement se fait à sec; car les eaux ne mouillent et n'humectent jamais davantage les parties de la femme, que quand elles s'écoulent lentement.

quand elle ne

628. Lorsque les membranes ne se déchirent que cette rupture dans la force du travail, les eaux s'échappent avec se sait que rapidité, et par un jet proportionné à l'étendue dans la vio- de la crevasse. La matrice, déjà vivement irritée, ne tarde pas à se relever de l'espèce d'inertie dans laquelle l'a plongée cette évacuation subite, et se contracte ensuite avec plus de force encore qu'auparavant : tandis que dans le cas qui fait le sujet du paragraphe précédent, il est très ordinaire de

Effels de

voir les douleurs se ralentir pour un temps plus ou moins long; parce que la matrice, à peine sortie, pour ainsi dire, de cette espèce d'engourdissement qui accompagne la grossesse, se trouve soulagée à chaque instant par l'évacuation d'une

nouvelle quantité d'eau.

629. Quand la poche s'onvre au milien de l'orifice, tout le volume d'eau contenu au-dessous de l'ouverture de la tête s'écoule aussitôt, et le travail continue la poche des d'augmenter; mais elle ne se vide qu'à demi elle ne se fait lorsqu'elle se déchire vers l'un de ses côtés, près pas au milieu ou un peu au-dessus du cercle de l'orifice dont il s'agit. Elle conserve alors assez d'eau pour se durcir pendant les douleurs, comme elle le faisoit avant sa rupture, et le reste du fluide ne s'éconle en quelque sorte que par exsudation, ou en petite quantité à la fois, et toujours au commencement et à la fin de chaque donleur : ce qui fait naître souvent dans le travail l'espèce de langueur dont il est parlé au paragraphe précédent, et dont il

630. Si l'on ne déchire pas cette poche, ou si la rupture ne s'en fait pas une seconde fois d'ellemême, les eaux qu'elle contient encore sont obligées de refluer vers la crevasse pour s'évacuer, ou bien vers la cavité de la matrice, à mesure que la tête s'avance dans l'orifice. La tête vient alors s'appliquer immédiatement aux membranes, les pousse au-devant d'elle, s'en enveloppe en quelque manière, et franchit ainsi la vulve; de sorte que l'enfant, comme on le dit vulgairement,

sera question plus amplement dans la suite.

semble naître coiffé.

631. L'ouverture des membranes ne se fait pas La poche des

eaux ne s'ou-toujours d'elle-même, et si on ne les déchiroit vre pas toujours d'ellepas en quelques cas où elles sont très dures, on verroit sortir le fœtus renfermé dans ses enveloppes et entraîner avec lui son placenta, comme ou le voit dans les avortemens des premiers temps de la grossesse. Cette manière de naître, qui n'est pas ordinaire au terme naturel, peut avoir des suites trop fâcheuses pour qu'on ne les prévienne

recommande ci-après.

SECTION V

pas en déchirant les membranes, comme on le

Suite des phénomènes de l'accouchement, et de l'ordre dans lequel ils se succèdent le plus généralement.

632. L'accouchement s'annonce presque toujours par des changemens remarquables dans l'économie de la femme; mais ils sont différens, pour ainsi dire, dans chaque individu. A ces symptômes succèdent bientôt de légères douleurs du côté des lombes, accompagnées de la dureté du globe utérin et d'une espèce de resserrement intérieur que les femmes ont pelne à exprimer. 633. Le toucher nous découvre que l'orifice de

Phénomènes dos le foucher nous decouvre que offince du premier la matrice se rétrécit un peu dans ces instans de temps du tradouleurs, que son bord se roidit, et que les membranes qui le recouvrent se tendent plus ou moins. Tous ces symptômes augmentent dans les progrès du travail, excépté le premier; car l'orifice, loin de se resserver, est forcé dans la suite

de s'élargir à chaque douleur.

Du second 634. Dans le second temps, les douleurs de-

viennent plus fortes et plus fréquentes; l'orifice de la matrice s'élargit, son bord se développe, et ne conserve souvent que très peu d'épaisseur; la poche des eaux devient plus considérable, et à chaque douleur la tête de l'enfant paroît remonter. de sorte qu'elle n'est jamais moins accessible au doigt que dans ce moment. La femme éprouve une pesanteur en en-bas qui l'invite à faire de légers efforts pareils à ceux qui ont lieu dans le ténesme; et le col de la matrice semble descendre un peu, parce que cet organe lui-même est poussé vers le bassin, par l'action des muscles abdominaux!

635. Après la douleur, les choses rentrent dans l'état où elles étoient avant; le bord de l'orifice se détend, la poche des eaux devient flasque. la tête de l'enfant redescend en écartant les eaux sur les côtés, et s'applique aux membranes.

636. Dans le troisième temps du travail, qui est en quelque sorte celui de sa plus grande force, les me temps du douleurs se succèdent plus rapidement encore; travail. elles sont plus aiguës et plus longues, la femme est sollicitée plus vivement à les faire valoir, et elle les supporte mieux qu'auparavant. Si le calme qui renaît après chaque douleur est plus court, au moins paroît-il plus doux et plus parfait, n'étant troublé, pour l'ordinaire, par aucune de ces inquiétudes que traînent souvent à leur suite les premières douleurs. L'orifice de la matrice s'augmente tellement, qu'il égale presque toute la largeur du bassin.

637. Les follicules glanduleux répandus dans toute l'épaisseur du vagin et du col de la matrice, fourvissent une plus grande quantité de mucus;

Du troisiè-

celui-cise colore plus ou moins du sang que laissent échapper les petits vaisseaux rompus; c'est là le moment du travail où quelques femmes commencent à marquer, et où d'autres marquent le plus.

638. C'est aussi à cette époque que paroissent un grand nombre d'autres symptômes, et que les premiers acquierent plus de force et d'intensité. Le pouls devient plus fréquent et plus dur, mais presque toujours il est régulier; le visage se colore, les yeux s'enflamment, et la chaleur se répand de toutes parts, enfin l'ébranlement devient si général, que toutes les fonctions en sont plus ou moins dérangées.

4 639. La rupture des membranes vient à propos calmer cette agitation universelle, par la détente que produit l'évacuation des eaux; mais ce temps de repos est pour l'ordinaire de courte durée ; des douleurs encore plus fortes vont bientôt le troubler, et donner lieu à de nouveaux phénomènes

qui annoncent la fin du travail.

Phénomè- 640. La matrice appliquée plus immédiatement nes du der-sur le corps de l'enfant après l'évacuation des eaux, se contracte plus vivement qu'auparavant. La tête s'engage dans l'orifice et se rapproche insensiblement de la vulve à chaque donleur; de sorte que l'accouchement se termine en très peu de temps, quand les choses y sont bien disposées d'ailleurs. Tous ces efforts sont infructueux, lorsque l'enfant est en mauvaise situation, ou le bassin mal conformé.

> 641. Dans le premier cas, l'orifice de la matrice continue de descendre et de s'élargir pendant la douleur, jusqu'à ce que l'épaisseur de la tête, prise

nier temps du travail.

entre les protubérances pariétales, l'ait traversé; alors il s'éloigne tout-à-coup, quoique la douleur persiste; il se resserre un peu, et son bord s'épaissit.

642. Le moment où la tête commence à remplir le vagin n'est pas toujours celui où elle parvient importante dans le fond du bassin. Elle peut séjourner longtemps dans celui-ci, et paroître même en quelque sorte à la vulve, quoique enveloppée du col de la matrice; mais elle ne peut être complétement dans le vagin, sans occuper en même temps la cavité du bassin. On reconnoîtra plus d'une fois dans la suite l'utilité de cette remarque.

643. Lorsque la tête est volumineuse relativemeat au bassin, et surtout quand le sacrum est le plus sujette un peu aplati, la compression qu'elle exerce sur aux crampes. les nerfs sacrés donne lieu à des crampes douloureuses dans la partie postérieure des cuisses, et quelquefois à des engourdissemens ou à des

tremblemens qu'on a peine à calmer.

644. Rarement ces crampes se font sentir dans les deux cuisses en même temps, parce qu'il n'est pas ordinaire que la tête comprime également les nerfs sacrés des deux côtés. Tantôt elles affectent la cuisse droite et tantôt la cuisse gauche, suivant la position de la tête et ses rapports avec les nerfs

dont il s'agit.

645. Ces mêmes douleurs se font sentir quelquefois dans la partie antérieure et interne des cuisses; mais alors elles s'annoncent un peu plus tôt, et presque toujours avant que la tête ne soit entièrement dans le fond du bassin; ce qu'on peut attribuer à la compression des nerfs cruraux et obturateurs.

Remarque

winft .

Effets de la 646. Dès le moment où la tête est parvenue pression qu'e- dans cette cavité, beaucoup de femmes se plaide l'enfant gnent du besoin d'aller à la garde-robe; et quelsur l'anus de ques unes, retenues par la honte de laisser échapper les excrémens sur le lit, n'osent plus se livrer aux efforts qu'elles exerçoient avec tant de succès auparavant, et auxquels elles sont alors si vivement sollicitées, ce qui retarde plus ou moins leur. délivrance.

647. Ce besoin d'aller à la garde-robe peut être réel, mais le plus souvent il est illusoire; et si l'on permettoit à toutes les femmes qui l'éprouvent de se placer sur leur chaise, on auroit le désagrément d'en voir quelques unes accoucher dans cette attitude, ce qui pourroit avoir des suites fâcheuses, soit pour elles-mêmes, soit pour leurs enfans. 648. Dès l'instant que ce besoin se manifeste,

ment du travail.

dernier mo- on voit le périnée s'étendre à chaque douleur, s'il résiste peu, et se développer sur la tête de l'enfant, qui le pousse en dehors. La vulve se dilate de même, et bientôt l'accouchement se termine. Mais lorsque le périnée est épais et solide, et que toutes les parties extérieures résistent, comme il arrive ordinairement dans un premier accouchement, le terme de la délivrance peut être encore éloigné de plusieurs heures.

649. Dans ce dernier cas, si le périnée se développe et se porte en dehors pendant la douleur, il s'affaisse aussitôt après, et la tête qui s'étoit montrée à la vulve remonte et rentre dans le bassin. Ces effets se répètent dans le même ordre, jusqu'à ce que les protubérances pariétales se soient engagées au-dessous de la partie antérieure des tubérosités ischiatiques; alors le périnée reste distendu, et la tête qui en paroît presque entirement enveloppée ne remonte plus après la douleur.

opinions opinions de la tête, après chaque douleur, dans ces des derniers temps, à l'entortillement, du cordon om de la tête, billical sur le col de l'enfant, et proposent divers après i doumoyens pour en faciliter la sortie. Il paroltra peut. l'eur. être étonnant que nous nous élevions contre tant d'autorités, et que nous n'assignions d'autre cause

d'autorités, et que nous n'assignions d'autre cause à cet effet que l'élasticité du périnée, la réaction des muscles compris dans son épaisseur, et l'élasticité même des os du crâne, comme la raison et l'expérience s'accordent à prouver qu'ilen dépend entièrement (voyez § 1188 et suiv.), et que nous rejetions tout ce qui a été proposé à cet égard.

651. Quand la tête est parvenue au point de ne plus remonter après la douleur, le périnée étant très mince alors et très distendu, est menacé de se déchirer, parce qu'il ne peut supporter seul les efforts réunis de la matrice et des muscles abdominaux, que le détroit inférieur, avant ce moment, supportoit avec lui. Pour prévenir cet accident, il faut engager la femme à suspendre ou à modérer les efforts qui sont soumis à sa volonté, tandis que l'accoucheur, pour contre-balancer les autres, soutiendra le périnée au moyen de l'une de ses mains, jusqu'à ce que les parties extérieures soient suffisamment d'ilatées pour le passage de l'enfant.

652. Dans le moment où la plus grande largeur de la tête se présente à la vulve et franchit cette ouverture, on remarque que les caroncules myrtiformes disparoissent, que les nymphes diminuent, et que le frein, pour l'ordinaire, se déchire (1). A cet instant, le plus douloureux de l'acconchement, succède un calme jusqu'alors inconnu à la femme, et ce calme, se mêlant à la joie qu'elle éprouve d'être mère, lui rend ce dernier moment un des plus agréables.

653. Bientôt de nouvelles douleurs viendroient troubler cet instant de délices, si l'accoucheur abandonnoit l'expulsion du tronc de l'enfant et celle du placenta aux soins de la nature; car la sortie spontanée de l'un et de l'autre ne pourroit encore s'opérer sans quelques efforts semblables

aux précédens.

654. Chez bien des femmes, ces douleurs se réutéri- pètent de temps à autre, et même assez fréquemment pendant les premiers jours des couches. Elles sont excitées ou par la présence des caillots qui se forment dans la matrice, ou par la surcharge des vaisseaux de cet organe qui ne se dégorgent qu'avec peine dans sa cavité : on les nomme alors Tranchées utérines. Si le premier accouchement est en général le plus long et le plus douloureux, les femmes en sont en quelque sorte dédommagées par l'absence de ces tranchées, qu'il est aussi rare de voir se reproduire après, qu'il est ordinaire de le ressentir à la suite des autres accouchemens.

<sup>(1)</sup> La rupture du périnée ne commence pas toujours au milieu de son bord antérieur, pour s'étendre du côté de l'anus. On a vu cette partie s'ouvrir dans son centre et donner passage à l'enfant, tandis que le frein ou la fourchette étoit resté entier. (Voyez § 152.)

#### CHAPITRE II

as course the farmore come, in this DE L'ACCOUCHEMENT NATUREL, ET DE SES DIFFÉRENCES.

655. Si l'on compreud indistinctement dans la Différences classe des acconchemens naturels tous ceux qui essentielles peuvent s'opérer par les seules forces de la mère, de l'accouon en distinguera quatre espèces générales, qui turel, en renfermeront elles - mêmes de particulières: 1º l'accouchement dans lequel l'enfant présente le sommet de la tête; 2º celui où il vient en offrant les pieds; 3º l'accouchement où les genoux s'engagent les premiers; 4º celui où ce sont les fesses.

656. L'accouchement naturel dépend toujours du concours de plusieurs causes, dont les unes ditions nécesproviennent de la femme et les autres de l'enfant. que l'accou-Il peut être plus ou moins facile ou difficile, selon chement s'oque ces causes y concourent en plus grand nom- père naturelbre, ou que quelques unes d'elles viennent à

manquer.

657. La bonne conformation du bassin, des forces suffisantes, la bonne situation de la matrice, et la souplesse de sou colet des parties qui forment le pudendum, sont, du côté de la femme, les conditions requises à l'accouchement naturel.

658. De la part de l'enfant, son volume ne doit pas surpasser l'étendue des ouvertures du bassin, et il doit présenter à l'orifice de la matrice l'une des parties indiquées au § 655, c'est-à-dire la tête, les pieds, les genoux ou les fesses.

#### ARTICLE PREMIER.

Accouchemens naturels de la première espèce, ou dans lesquels l'enfant présente le sommet de la tête.

Accouchement, mens nature qui est la plus fréquente, et à tous égards la plus réquente, et à tous égards la plus résda la pre-mière espèce.

tielles par rapport à la mauière dont la tête se présente au détroit supérieur. Parmi les positions variées que la région du sommet ou le vertex est susceptible de prendre relativement à ce détroit, nous n'en distinguerons que six, qui constitueront autant d'espèces particulières d'accouchemens.

660. Sur dix mille six cent quatre-vingt-cinq enfans dont la position a été bien reconnue au commencement du travail de l'accouchement, dix mille trois cent vingt-deux ont présenté cette région de la tête dans l'une ou l'autre de ces six positions (1).

ct Helost photological Colonial tay has been at 1 time

<sup>(1)</sup> Tableau des accouchemens de l'hospice de la Maternité, depuis le 10 décembre 1797 jusqu'au 19 juin 1805.

#### SECTION PREMIÈRE.

concerned where man allows empedable Signes caractéristiques du sommet de la tête, et de ses différentes positions.

661. Une tumeur ronde, d'une certaine étendue A De ses caet assez solide, sur laquelle on distingue plusieurs ractères et de sulures et plusieurs fontanelles, caractérise le ses différen-

vertex, ou la partie supérieure de la tête.

662. C'est la direction des sutures et la situation des fontanelles à l'égard du bassin qui nous font juger de la position dans laquelle le vertex ou le sommet se présente. Il suffit souvent, pour reconnoître cette position, de toucher l'une ou l'autre des fontanelles.

663. Dans la première position, la suture sagittale coupe le bassin obliquement de gauche à droite et de devant enarrière. La fontanelle postérieure est située derrière la cavité cotyloï de gauche, et l'antérieure au-devant et au-dessus de la sym-

physe sacro-iliaque droite.

664. Dans la deuxième position, la suture dont il s'agit traverse aussi le bassin diagonalement, mais en allant de la cavité cotyloïde droite à la symphyse sacro-iliaque gauche; de sorte que la fontanelle antérieure est au-devant de celle-ci, et la postérieure derrière celle-là.

665. Dans la troisième position, la fontanelle postérieure répond à la symphyse du pubis, la fontanelle antérieure au sacrum, et la sature sagittale est parallèle au petit diamètre du détroit

supérieur.

666. Dans la quatrième position, cette suture est dirigée comme dans la première, avec cette différence que la fontanelle antérieure répond à la cavité cotyloïde gauche, et la fontanelle postérienre à la symphyse sacro-iliaque droite.

667. Dans la cinquième, la suture sagittale est aussi dirigée obliquement à l'égard du bassin; la fontanelle antérieure étant située derrière la cavité cotyloïde droîte, et la postérieure vis-à-vis

la symphyse sacro-iliaque gauche.

668. Dans la sixième enfin, la première de ces deux fontanelles est derrière la symphyse du pubis, et la seconde au-devant du sacrum; la suture sagittale étant dirigée comme dans la troisième

position.

669. On pourroit multiplier davantage ces positions, puisquela tête peut en prendre de moyennes entre celles que nous venons d'exposer : peutêtre quelques uns le feront-ils, lorsque d'autres trouveront que nous les avons déjà trop multipliées. La suite fera connoître à ceux ci que nous ne devions pas en établir un plus petit nombre; et aux premiers, que ces six positions suffisent pour l'intelligence du mécanisme de l'acconchement dans tous les autres cas.

Du rapport de ces differences de ces differences d'acces d'acc

Quant à la troisième et à la sixième position, elles sont on ne peut plus rares, quoique la plupart des accoucheurs aient cru et se persuadent encore

que la troisième est la plus ordinaire.

671. De dix mille trois cent vingt-deux enfans, huit mille cinq cent vingt-deux, ou à peu près. ont présenté le sommet de la tête dans la première de ces six positions, dix-sept cent cinquantequatre dans la seconde, vingt-cinq dans la quatrième, dix-neuf dans la cinquième, deux dans la troisième, et un seul dans la sixième.

672. Ces six positions n'étant pas également favorables à la sortie de l'enfant, on peut les dis- tions de la tinguer en bonnes et en mauvaises. Pour que la tête qui sont tête soit bien située, il faut qu'elle se présente dia rables. gonalement au détroit supérieur, et de manière que l'occiput puisse aisément se tourner sous l'arcade du pubis, dès qu'elle sera descendue dans le petit bassin. Les deux premières positions, sous ce double rapport, sont les meilleures, et la troisième peut aussi passer pour bonne quand le bassin est d'une grandeur naturelle. Les autres, et surtout la sixième, à la suite desquelles le front se porte sous le pubis, mériteroient, à juste titre, le nom de mauvaises positions, si les dimensions de la tête de l'enfant n'étoient pas assez constamment beaucoup plus petites que celles du bassin de la femme, puisque souvent, malgré ce rapport favorable, la tête ne s'en dégage encore qu'avec de grandes difficultés, comme on le remarquera dans la suite.

673. Les meilleures positions de la tête, à l'égard du détroit supérieur, ne le sont pas relativement

au détroit inférieur : il n'y en a de bonne, par rapport à ce dernier, que celle où l'occiput répond à l'arcade du pubis. La tête, qui se présente d'abord le plus favorablement, peut s'engager dans le bassin de manière à rencontrer de grands obstacles à sa sortie, et tels même souvent qu'on soit obligé de terminer l'accouchement, Indépendamment de sa bonne position, il faut encore, pour que celui-ci se fasse naturellement et avec facilité, qu'elle suive une marche déterminée en passant à travers le bassin; mais une marche différente à quelques égards dans chacune des six positions que nous avons établies.

### SECTION III.

Du mécanisme de l'accouchement naturel, où l'enfant présente le sommet de la tête dans la première position.

674. Si l'on fait attention à la position de la ment natu- tête qui constitue cette espèce d'acconchement, mière espèce, il sera facile de se représenter celle du tronc et des autres parties de l'enfant dans la matrice . et de voir que le dos et le derrière de la tête répondent à la partie antérieure et latérale gauche de ce viscère; la face, la poitrine et les genoux à sa partie postérieure et latérale droite; les pieds et les fesses étant situés au-dessous de son fond

> 675. Cette position diagonale de la tête, à l'égard du détroit abdominal, n'est pas l'effet des premières douleurs de l'enfantement, comme l'a prétendu un des plus célèbres accoucheurs du siècle

dernier (1): elle ne dépend nullement de la pression qu'éprouve le front contre la saillie sacrovertébrale, pendant ces premières douleurs, et qui l'oblige de s'en détourner; elle existe longtemps avant l'époque de ces douleurs, et pour peu qu'on se rappelle la figure de la tête et ses rapports avec les parties environnantes, on verra qu'il lui étoit difficile de prendre une position plus commode.

676. Assez souvent c'est la partie moyenne et De la direcpostérieure de la suture sagittale qu'on touche au lion que suit centre du bassin, dans le premier moment du fant. en destravail; mais ce point s'en écarte dans la suite cendant. pour faire place à l'une des fontanelles, et presque toujours à la postérieure qui descend et se

présente en avant.

677. Dans l'ordre naturel, les premières contractions de la matrice, après l'évacuation des eaux, achèvent de fléchir la tête sur la partie antérieure du tronc, jusqu'à ce que le menton soit fortement appuyé sur le haut de la poitrine. Pendant ce temps, la fontanelle antérieure s'éloigne un peu, la postérieure s'approche et se découvre de plus en plus au toucher, en descendant derrière la cavité cotyloïde et le trou ovalaire gauche. La tête, dans cet état de flexion, continue de s'engager et de descendre en suivant l'axe du détroit supérieur, jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par la partie inférieure du sacrum, le coccix et le périnée : l'une des bosses pariétales passant devant la symphyse

<sup>(1)</sup> Levret, suite des accouchemens laborieux, édit. quatrième, pag. 290, etc.

308

sacro-iliaque gauche, et l'autre derrière la cavité

cotyloïde droite.

678. Le toucher nous découvre qu'alors un peu plus du quart postérieur et supérieur du pariétal droit répond à l'arcade du pubis ; que la branche droite de la suture lambdoïde est presque parallèle à la jambe gauche de cette arcade, et que l'autre branche se porte vers l'échancrure ischiatique gauche.

tête, en se bassin.

670. Pressée par de nouveaux efforts, et ne pouque suil la vant plus suivre sa première direction, la tête ne dégageant du reste pas longtemps dans cet état; elle se porte en devant au moyen des plans inclinés que lui offrent le sacrum, le coccix, le périnée et les côtés du bassin; mais de manière qu'en descendant, elle exécute une espèce de mouvement de pivot qui dirige l'occiput sons l'arcade du pubis, avec laquelle il a de grands rapports, soit du côté de sa forme, soit du côté de ses dimensions.

680. Ce mouvement de pivot par lequel l'occiout vient sous le pubis, n'est dû qu'à la torsion du col de l'enfant : on peut l'évaluer à peu près d'un sixième à un huitième de cercle. Il est bien essentiel d'observer que pendant cette rotation de la tête dans la cavité du bassin, le tronc du fœtus n'exécute rien de semblable dans la ma-

trice.

681. Après ce mouvement de rotation, la fontanelle postérieure se trouve vers le milieu et le haut de l'arcade du pubis; d'où la suture sagittale se porte en arrière, et en montant obliquement vers la saillie du sacrum, au-dessous de laquelle est alors située la fontanelle antérieure : de sorte que tonte la région du vertex occupe la courbure, de cet os, prolongée jusqu'au bas de la vulve. Chaque branche de la suture lambdoïde croise de son côté la branche du pubis; et la base du col, ou la nuque, ne tarde pas à s'appuyer contre le bord inférieur de la symphyse de, ces os.

682. Le menton, toujours appliqué sur le haut de la poitrine, commence à s'en écarter à cette époque du travail; ce qui force l'occiput à s'engager sous le pubis et à s'avancer dans la vulve, en se relevant au-devant du mont de Vénus; ou, ce qui est la même chose, en se renversant en

arrière, si l'on n'a égard qu'à l'enfant.

683. Dans ce dernier temps, la tête décrit presque un quart de cercle en roulant sur le bord inférieur de la symphyse du pubis, comme le fait une roue sur son essieu. Dans ce mouvement, dont le centre est à la nuque de l'enfant, l'occiput parcourt bien moins de chemin, en se relevant vers le pubis de la mère, que le menton n'en fait en arrière pour paroître au bas de la vulve et s'en dégager, puisque celui-ci passe successivement devant tous les points d'une ligne qui diviseroit en deux parties égales et selon leur longueur, le sacrum, le coccix et le périnée, et qu'alors il est autant éloigné du haut de la poitrine de l'enfant qu'il en étoit près auparavant.

684. Le menton est à peine sorti de la vulve, Direction que la face se tourne vers l'une des cuisses de la que prend la femme, mais presque toujours vers la droîte; ce dec après la qui dépend de l'espèce de torsion qu'à éprouvée le sortie, col dans le temps indiqué au § 679, et qui s'effice ul 1 su alors, parce que la tête étant libre, après sa sortie,

pent reprendre sa position naturelle à l'égard du tronc.

685. Quand l'effort qui fait rouler la tête sur son axe dans la cavité du bassin se soutient assez pour expulser l'enfant complétément, celui-ci se dégage quelquefois en décrivant un mouvement en forme de demi-pas de vis très allongé, la face se tourne vers la cuissé ganché, et la poitrine s'y dirige également : mais l'on ne voit en cela qu'une exception à la loi générale.

Direction se dégagent les épaules.

686. Dans cette espèce d'acconchement, les dans laquelle épaules qui se sont engagées obliquement dans le détroit supérieur, viennent se présenter différemment à l'inférieur. L'épaule droite se tourne du côté du pubis, et la gauche vers le sacrum; de sorte que leur plus grande largeur répond encore à celle de ce même détroit, ou au diamètre coccipubien. Après ce déplacement, l'épaule gauche continue de s'avancer vers le bas de la vulve, où elle paroît avant que la premiere ne se dégage de dessous le pubis : quand elles sont dehors l'une et l'autre, le reste du tronc se dégage avec la plus grande facilité, par rapport à sa forme conique et allongée; mais il le fait aussi en s'élevant audevant du pubis de la mère, et en se recourbant un peu sur lui-même : de sorte qu'un de ses côtés s'arrondit pour s'accommoder à la courbure du sacrum, du coccix et du périnée; tandis que celui qui répond au pubis devient un peu concave.

687. En suivant pas à pas la marche que nous sur le mé-canisme de venons de tracer d'après l'observation, on remarcette espèce que, i oque la tête ne présente au bassin, dans tous

les temps du travail, que ses plus petits diamètres, d'accoucheet qu'elle le traverse en n'y offrant que sa plus ment. petite circonférence; 2º qu'elle exécute trois mouvemens différens dans ce trajet : celui de flexion en avant dans le premier temps, celui de pivot dans le deuxième, et enfin celui de flexion en arrière dans le moment où elle se dégage de

dessous le pubis.

ssous le pubis. 688. La nature ne peut s'écarter de cette marche, que l'accouchement n'en devienne plus long et plus difficile, même souvent impossible sans les secours de l'art. La tête, en effet, ne peut descendre autrement, qu'elle ne présente l'un de ses plus grands diamètres au bassin; qu'elle ne se renverse sur le dos en s'y engageant, et que le front, ou la fontanelle antérieure, ne vienne se placer au centre du détroit inférieur : ce qui ne lui permet alors, ni d'exécuter le mouvement de pivot dont il a été parlé, ni de se dégager, si ce n'est quand le bassin est des plus grands respectivement à sa grosseur. (Voyez § 1278 et suiv.)

689. Ceux qui ont bien compris ce que nous avons dit du rapport des dimensions de la tête de l'enfant avec celles du bassin, et de la manière dont se propagent les forces expultrices de la matrice, connoîtront bientôt la source de tant d'obstacles, et verront qu'il est aussi aisé en quelques cas de les prévenir, qu'il est difficile de les surmonter quand ils ont lieu. (Voyez les § indiqués

che da sicono supergio la foin que e popo à librences from to commune to property

à la fin du précédent.)

#### SECTION III.

Du mécanisme de l'accouchement naturel, où l'enfant présente le sommet de la tête dans la deuxième position.

chement naturel.

600. Cette position de la tête, dont les caracpèce d'accou- tères sont décrits au § 664, paroîtra tout aussi favorable à la sortie de l'enfant que la première, si l'onne fait attention qu'au rapport des dimensions de cette partie avec celles du bassin. Dans l'une et l'autre de ces positions, la suture sagittale est dirigée selon un des diamètres obliques du détroit supérieur, et l'occiput se trouve également près de la symphyse du pubis, au-dessous de laquelle il doit se porter dans la suite.

691. La nature trouve cependant, quelquefois, qui la ren-dans cette espèce d'accouchement, un peu plus un peu plus d'obstacles qu'elle n'en rencontre dans la précédifficile que dente : ce qu'on peut attribuer, 10 à l'obliquité la première,

latérale droite de la matrice, qui est bien plus fréquente que l'obliquité latérale gauche; 2º à la situation de l'intestin rectum à l'égard du sacrum, et aux matières endurcies qu'il contient souvent. La première de ces causes expose la tête, en s'engageant dans le bassin, à suivre cette marche désavantageuse annoncée au § 688 et décrite au § 1278; et la seconde rend un pen plus difficile le mouvement de pivot, par lequel l'occiput doit se tourner sous le pubis, dans les derniers temps du travail; l'intestin rectum, placé sur le côtégauche du sacrum, empêchant le front qui répond à la symphyse sacro-iliaque gauche de se porter librement dans la courbure de ces os.

692. Le mécanisme de l'accouchement, quand la matrice n'est pas très déviée du côté droit, et lorsque les autres choses sont bien disposées d'ailleurs, est en tout semblable à celui de la première espèce. L'occiput s'enfonce de même dans la cavité du petit bassin; il vient se placer sous l'arcade du pubis, et se dégage en se contourant sur la partie intérieure de la symphyse, et en s'élevant du côté du mont de Vénus, pendant que le menton décrit en arrière une ligne courbe très allongée, comme il est dit au § 683.

693. Dès que la tête est sortie, la face se tourne vers la cuisse gauche de la mère, comme elle s'est portée vers la cuisse droite à la suite de la première position: l'épaule gauche aussitôt se place sous le pubis, et la droite va du côté du sacrum, pour avancer dans l'ordre indiqué au § 686. La face, par une nouvelle exception à la loi générale, se tourne aussi quelquefois vers la cuisse droite de la femme, au lieu de se porter vers la gauche, et la poitrine en fait autant à mesure qu'elle se

dégage (1).

<sup>(1)</sup> Voyez § 685 pour connoître la cause de ce mouvement de rotation.

#### SECTION IV.

Du mécanisme de l'accouchement, où le sommet de la tête se précente dans la troisième position, (Voyez § 665.)

694. La plupart des accoucheurs pensent en-Opinion des auteurs sur core aujourd'hui que la tête se présente commula troisième position de la nément dans cette position. On ne voit pas trop quelle est la source de leur erreur, si ce n'est un attachement trop aveugle pour la doctrine de leurs maîtres; car la nature doit leur fournir tous les jours des preuves du contraire de ce qu'ils avancent, la tête se présentant on ne peut plus rarement dans cette situation au commencement du travail (1).

695. Cette troisième position paroît d'abord

cessaire pour moins avantageuse que les deux précédentes, en que cette es-ce que le diamètre longitudinal de la tête semble chement soit se présenter au plus petit du détroit supérieur; aussi favora- mais pour peu qu'on se rappelle que ce dernier a ble que les le plus souvent quatre pouces d'étendue, et que le diamètre occipito-frontal de la tête n'avance presque jamais de front, on voit que l'accouchement peut être aussi facile dans ce cas que dans les autres.

606. Quand la matrice n'est inclinée en aucun Du mécanisme par lequel sens, la tête s'engage dans le bassin en suivant la tête traver-les lois ordinaires; c'est-à-dire que l'occiput se le bassin. descend le premier derrière la symphyse du pu-

<sup>(1)</sup> Voyez § 671.

bis, tandis que le menton se relève du côté de la poitrine de l'enfant ; de sorte que la tête ne présente pour ainsi dire que sa hauteur ou son diamètre perpendiculaire, au petit diamètre du

détroit supérieur.

697. Dès que le sommet est parvenu sur la partie inférieure du sacrum, l'occiput se trouvant placé sous l'arcade du pubis à laquelle il répond naturellement dans cette position, la tête se dégage comme dans les deux premières. (Voyez \$ 682 et 683.) Après sa sortie, les épaules viennent se présenter au détroit inférieur, comme on le voit § 685; mais alors tantôt c'est l'épaule droite qui se porte en arrière, et tantôt c'est la gauche : au lieu que dans les autres positions leur marche est presque constante.

608. L'obliquité antérieure de la matrice étant assez fréquente, et l'attitude que prend la femme qui penvent avant que la violence du travail ne l'oblige de se espèce d'accoucher, pouvant en core favoriser cette obliquité, couchement si la tête se présentoit souvent dans la troisième plus difficile. position, souvent aussi on la verroit descendre en se renversant sur le dos de l'enfant, et elle viendroit offrir le front au centre du détroit inférieur : ce qui rendroit l'accouchement très difficile, et même impossible sans le secours de l'art, comme nous l'avons presque toujours observe

response to all meanings florily conserved

dans ce cas. (Voyez § 1289 et suiv.)

## la politice of l'en. v NOTCE ! que avitique

Du mécanisme de l'accouchement, où le sommet de la tête se présente dans la quatrième position,

699. Dans cette espèce d'accouchement, la positrième espè- tion de la tête (voyez § 666) est telle, que sa sortie ce d'accou- devient, assez souvent, très difficile, si le bassin chement nan'est pas d'une grande largeur relativement à son torel. volume, parce que la face se tourne insensible-· ment en dessus, et que le front vient se présenter à l'arcade du pubis dans le dernier temps.

> 700. Dans l'ordre le plus naturel, l'occiput s'enfonce dans le petit bassin, en passant au-devant de la symphyse sacro-iliaque droite, jusqu'à ce que la partie postérieure et supérieure du pariétal droit soit appuyée sur le bas du sacrum. Dans ce moment, la tête étant forcée de tourner sur son pivot, l'occiput passe dans la courbure du sacrum, dont il est très près; et le front, en suivant le plan incliné que lui offre le côté gauche du bassin. se porte sous le pubis.

quelquefois à la deuxième.

701. Il arrive cependant quelquefois, mais trop ce se réduit rarement pour le bonheur de la femme et de l'enfant même, que la tête, en descendant, se rapproche de la deuxième position; de sorte que l'occiput se tourne en devant au lieu de se porter du côté du sacrum. Ces exemples de quatrième position, réduite comme spontanément à la deuxième, et de là à celle qui est la plus ordinaire au détroit inférieur, semblent indiquer ce que nous devons faire pour épargner à la femme les plus grandes difficultés de son travail; car en s'y prenant de bonne heure, souvent on parvient à faire suivre à la tête cette direction favorable.

702. Le front s'étant placé sous le pubis, comme il est dit au \$ 700, on trouve la fontanelle anté- tion que suit rieure au sommet de l'arcade, et la postérieure la tête en sorau-dessus de la pointe du sacrum. Pendant que cette dernière fontanelle continue de se porter en avant et de se rapprocher du bas de la vulve en suivant la pente du coccix et du périnée, le front, ne ponvant s'avancer sous l'arcade du pubis et s'y engager comme le fait l'occiput dans les premières positions, est contraint de remonter derrière la symphyse, au bord inférienr de laquelle la fontanelle antérieure s'applique alors fortement jusqu'à ce que la postérieure et ensuite la nuque, paroissent au bas de la vulve.

703. Dans ce dernier instant, le périnée se trouve beaucoup plus développéet plus distendu que dans l'accouchement de la première espèce, et c'est son bord antérieur, sur lequel est appuyée la nuque, qui devient comme l'axe autour duquel roule le derrière de la tête, en se dégageant du bassin; comme il tourne sur le bord inférieur de la symphyse du pubis, dans les trois cas précédens.

704. L'occiput en sortant, dans cette quatrième espèced'accouchement, se renverse sur le périnée, ou vers l'anus de la femme, pendant que la face se dégage de dessous le pubis, et que le menton décrit une ligne courbe de l'étendue de celle qu'il parcourt en arrière dans les trois premières espèces, avant de paroître au bas de la vulve, mais

De la direc-

en sens contraire. A peine le menton paroît-il audehors, que la face se tourne à demi vers la cuisse gauche de la femme, comme pour regarder l'aine de ce côté. L'épaule gauche, pendant ce temps, se place sous le pubis, et la droite se porte vers le sacrum pour se dégager ensuite la première.

705. Cette espèce d'accouchement est toujours plus difficile que les précédentes, et peut le devenir bien plus encore par les circonstances variées qui compliquent assez souvent le travail, et surtout à l'occasion de l'obliquité latérale droite

de la matrice.

### SECTION VI.

Du mécanisme de l'accouchement, où le sommet de la tête se présente dans la cinquième position.

Cinquième couchement naturel.

706. Le rapport des dimensions de la tête du espèce d'ac-fœtus avec celles du bassin de la mère, dans la position qui constitue cette cinquième espèce d'accouchement (vorez § 667), étant absolument le même que dans la précédente, le mécanisme par lequel s'opère la sortie de l'enfant doit aussi, toutes choses égales d'ailleurs, en être parfaitement semblable.

707. L'occiput, en effet, se plonge le premier Direction que suit la dans le fond du bassin, en passant au-devant de la tête en dessymphyse sacro-iliaque gauche, comme il le fait cendant. dans la quatrième espèce, au-devant de la symphyse sacro-iliaque droite; d'où il se tourne ensuite vers le milieu du sacrum, tandis que le front vient se placer sous le pubis, en suivant le plan incliné que forme le côté droit du bassin. Après cela, le reste se passe selon l'ordre indiqué aux § 702 et suivans : si ce n'est cependant que la face se tourne obliquement vers l'aine droite, après la sortie de la tête; que l'épaule droite se glisse sous le pubis, et la gauche au-devant du sacrum, pour suivre en sortant, la marche qui leur a été assignée ci-dessus. (Vorez § 686.)

708. Quelquefois l'occiput, au lieu de se tourner vers le sacrum, se rapproche insensiblement pèce d'accoude la cavité cotyloïde gauche, à mesure que la réduit queltête se plonge dans le bassin; et cette cinquième quefois à la espèce d'accouchement se réduit insensiblement première, à la première, comme la précédente revient à la seconde. La nature, en cela, semble nous tracer encore la route que nous devons chercher à lui faire suivre, pour procurer à la femme un avan-

tage souvent inappréciable.

709. Cette espèce d'accouchement, plus difficile par elle-même que les deux premières, à cause de la tendance naturelle de la face à se placer sous le pubis, à mesure que la tête s'enfonce dans le bassin, peut le devenir bien davantage par rapport aux circonstances accidentelles qui compliquent quelquefois le travail, et surtout à la grande obliquité latérale gauche du fond de la matrice.

and office of comments

#### SECTION VII.

Du mécanisme de l'accouchement, où le sommet de la tête se présente dans la sixième position.

De la sixième couchement naturel.

710. Cette espèce d'accouchement est la plus espèce d'ac rare de toutes celles que nous venons d'exposer, puisque sur dix mille six cent quatre-vingt-cinq enfans, un seul s'est présenté de cette manière: ce qui vient sans doute de ce que le derrière de la tête étant arrondi et très lisse, ne peut, à cause de la mobilité dont jouit l'enfant jusqu'après l'évacuation des eaux, et celle de la matrice même, rester appliqué sur la saillie de la dernière vertèbre lombaire, qui lui offre sur les côtés des espaces plus convenables à sa forme.

711. On seroit dans l'erreur, si l'on croyoit que la tête s'est présentée dans cette position au détroit supérieur, toutes les fois qu'on voit la face se dégager de dessous le pubis sur la fin du travail: car cela ne dépend presque toujours que du mouvement de pivot que la tête exécute en descendant, quand elle se présente dans la quatrième ou dans la cinquième position, que nous venons

de décrire.

Opinion de cette es-

712. Si la sixième position du sommet de la tête. qu'on a eue au détroit supérieur, est, de l'aveu de tous les acpèce d'accou coucheurs, la moins favorable, elle est aussi très heureusement la plus rare. Les difficultés de l'accouchement dépendent alors bien moins de ce que la longueur de la tête semble se présenter au petit diamètre de l'entrée du bassin, comme

on pourroit se le persuader, que de la présence inévitable de la face sous le pubis, dans le dernier

emps.

713. Dans cette sixième position, le bassin détant bien conformé, l'occiput descend le long du que la sacrum, comme il le fait au-devant des symphyses suit en sacro-iliaques dans la quatrième et cinquième position. La fontanelle postérieure, que nous presons toujours pour guide, passe successivement sur tous les points de cette ligne courbe, dont il est parlé au § 683, pour venir se montrer au milieu du croissant que forme le bas de la vulve, lorsque le périnée est bien développé et très distendu. Dans ce moment, le bord antérieur de celui-ci semble se retirer vers l'auus de la femme, et sur la base du col de l'enfant, comme on le remarque au § 703; l'occiput commence à se renverser du même côté, et la face se dégage de dessous la publis en suivant le traiti indigué au § 504.

verser du même côté, et la face se dégage de dessous le pubis, en suivant le trajet indiqué au § 704. 714. A peine le menton est-il dehors, que la face se tourne vers l'une des aines de la femme; mais assez indistinctement vers la droite ou vers la gauche, sans qu'on puisse en assiguer la cause

particulière.

715. Les épaules, aussitôt après, présentent leur plus graude largeur selon la longueur de la vulve, l'une d'elles se portant vers le pubis, et l'autre vers le sacrum, pour se dégager comme dans les cinq premières espèces d'accouchemens qui viennent d'être décrites.

716. Si la sixième espèce est constamment plus difficile que les précédentes, lorsque les choses se passent encore de la manière la plus favorable, à:

94

combien d'obstacles la nature ne se trouve-t-elle pas en butte, quand quelques unes des conditions énoncées viennent à manquer, ou que d'autres circonstances compliquent le travail?

### SECTION VIII.

Remarques sur les accouchemens où l'enfant présente le sommet de la tétc.

Remarques 717. La tête peut sans donte se présenter à les dout nous venons parler.

sur quelques l'entrée du bassin d'une manière différente de positions du celles dont nous venons de faire mention. La sutèle qui ont ture sagittale ne suit pas toujours exactement les rapport à cel-directions assignées, et la fontanelle postérieure de ne répond pas constamment aux points du détroit supérieur que nous avons marqués ci-dessus. Cette fontanelle, que nous ne cesserons de prendre pour guide, répond quelquefois à l'un des espaces intermédiaires à ces six points ; de sorte qu'on pourroit encore établirsix autres positions, qui en renfermeraient également d'intermédiaires.

718. Cette multiplicité de positions seroit non seulement inutile et superflue, mais elle pourroit encore jeter de la confusion dans les idées. Il n'est, en effet, aucune de ces positions movennes qui ne puisse être rapportée à l'une des six premières; et chacune d'elles doit, avec d'autant plus de raison, être désignée sous le nom de celle, parmi ces six, dont elle se rapproche le plus, que le mécanisme de l'accouchement en est parfaitement le même.

719. Ces positions intermédiaires doivent être rapportées aux trois premières toutes les fois que la fontanelle postérieure répond à l'un des points que compreud la demi-circonférence antérieure dubassin; parce que cette fontanelle serapproche, insensiblement du bas de la symphyse du pubis, au-dessous de laquelle l'occiput vient se placer dans le dernier temps de l'acconchement.

720. La tête suit même quelquefois cette direction, quoique la fontanelle dont il s'agit soit vis-à-vis l'une des symphyses sacro-iliaques, au début du travail, comme nous l'avons fait remarquer à l'occasion de la quatrième et de la cinquième position. Mais quand elle est plus en arrière, et lorsqu'elle répond à l'un des points compris dans le tiers postérieur du détroit, toutes ces positions intermédiaires doivent être rapportées à l'une des trois dernières, c'est-à-dire à la quatrième, à la cinquième où à la sixième, parce que l'occiput, en descendant, se tourne constamment vers le sacrum, et le front sous le pubis.

## ARTICLE II, ARTICLE

Des accouchemens naturels de la seconde espèce, ou de oeux dans lesquels l'enfant présente les pieds.

721. Quoique l'observation ait déjà prouvé un sconde tres grand nombre de fois que la feume pouvoit espèce générales délivrer presque aussi naturellement d'un en-rale décentant présentant les pieds, que de celui où la tête turds. vient la première, on est encore dans l'usage de classer ces sortes d'accouchemens parmi ceux qu'on nomme Contre nature, et de les traiter com-

me tels. Nous n'examinerons pas scrupuleusement ici si l'on a raison ou non, considérant purement etsimplement ces accouchemens comme naturels, et nous réservant de dire ailleurs ce qu'ils indiquent de particulier selon les circonstances.

722. Quoiquenous les placions immédiatement après les accouchemens où l'enfant présente la tête, on ne doit pas en conclure qu'ils sont les plus fréquens après ceux-ci, ni peut-être même les plus naturels, car les fesses se présentent bien plus souvent. Sur dix mille six cent quatre-vingtcinq enfans, cent quatre seulement ont offert les pieds à l'orifice de la matrice, et cent soixante les fesses (1).

## SECTION PREMIÈRE.

Des signes qui annoncent que l'enfant présente les pieds.

ces.

723. Les accouchemens où l'enfant présente les de ces accou- pieds s'annoncent comme les précédens; les phéde leurs espè-nomènes du travail en sont les mêmes jusqu'à l'ouverture de la poche des eaux; et après ce temps il est si facile de reconnoître les pieds, si on ne l'a déjà fait auparavant, que nous croyons devoir nous dispenser d'en indiquer les caractères; mais il n'est pas toujours également aisé de saisir leur véritable position, et de juger d'après elle de celle du tronc et de la tête de l'enfant dans la matrice, à cause de l'extrême mobilité des jambes, des

<sup>(1)</sup> Hospice de la Maternité,

cuisses, et des pieds même. A la vérité, l'on ne doit pas s'en mettre fort en peine, avant que les fesses ne paroissent au-dehors, puisque les plus grandes difficultés de l'accouchement en pareil cas, quelle qu'en soit la cause, ne proviennent que du volume des épaules et de la tête, respectivement aux détroits du bassin, ou de la manière dont ces parties s'y présentent.

724. Relativement à ces dernières parties, nous distinguerons quatre positions principales, aux-peuvent quelles on pourra rapporter toutes les autres, et dans que ces quatre positions constitueront autant d'es-positions.

pèces d'accouchemens.

725. Dans la première, les talons répondent au côté gauche du bassin, et un peu en devant; les orteils du côté droit et en arrière, à peu près visà-vis la symphyse sacro-iliaque, au-dessus de laquelle sont placées la poitrine et la face, tandis que le dos est situé sous la partie antérieure et latérale gauche de la matrice.

726. Dans la deuxième position, les talons regardent le côté droit du bassin, et les orteils le côté gauche et un peu en arrière. Le tronc et la tête sont situés de manière que la poitrine et la face répondent à cette partie de la matrice qui est audessus de la symphyse sacro-iliaque gauche, et le dos à la partie antérieure et latérale droite de ce viscère.

727. Dans la troisième position, les talons sont tournés vers le pubis, et les orteils vers le sacrum. Le dos de l'enfant est sous la partie antérieure de la matrice, et sa poitrine répond à la colonne lombaire de la mère

728. La quatrième position est l'opposée de la troisième; le dos del'enfant et les talons regardant la partie postérieure de la matrice, tandis que les orteils, la face et la poitrine se trouvent sous la partie antérieure de ce viscère.

# SECTION II.

abang and Du mecanisme de l'accouchement naturel, où l'enfant présente les outures que le les pieds dans la prémière position.

Première 729. Dans cetteespèce d'accouchement, comme espèce d'ac dans les trois autres, les pieds ne peuvent des-couchement cendre qu'autant qu'ils sont poussés parles fesses oi l'enfant de l'enfant sur lesquelles ils sont appuyés. Ils avancent quelquefois difficilement, parce que les jambes en se croisant dans le bassin, et d'autres causés peuvent y apporter des obstacles.

De la maniè 1730. Dès qu'ils sont dehors, les fesses ne tarre dont se degre le tronc presque toujours diagonalement, de manière que la hanche g'unche, dans cette première espèce, répond à la jambe droite de l'arcade du pubis, et la hanche droite au ligament sacro-ischiatique gauche. Les fesses continuent de s'avancer dans cette direction, et en se relevant un peu vers le mont de Vénns, à mesure que le tronc se dégage; parce que celui-ci est forcé de se recourber légè-

à la courbure du bussin.

De la di- 731. Pendant que les choses se passent ains rection que sous nus yeux, à l'égard du tronc, dans cette preunent les première position des pieds, comme dans les trois bas.

rement sur l'un de ses côtés, pour s'accommoder

autres, les bras de l'enfant semblent se relever vers les régions latérales de la tête, en suivant une marche qu'il est aisé de se représenter, pour peu qu'on se rappelle leur situation naturelle sur les

côtés de la poitrine.

732. Le tronc cesseroit de descendre, lorsque les aisselles parviennent au détroit supérieur, et seroit arrêté à cette hauteur à cause de la saillie des bras, si les épaules, quoique placées selon un des plus grands diamètres de ce détroit, n'étoient pas aussi mobiles qu'on l'observe, et ne pouvoient pas diminuer de largeur; mais à la faveur de ces dispositions, elles s'accommodent à la figure du bassin, et s'y engagent movennant quelques efforts de plus de la part de la matrice et des puissances auxiliaires.

733. La tête ne tarde pas ensuite à se présenter au même détroit, et le fait de manière que l'occi-tion que suit put répond à la cavité cotyloide gauche, et la face la

à la symphyse sacro-iliaque droite.

734. Le menton, naturellement appuyé sur la verse le baspoitrine, s'engage alors avant l'occiput, et de sorte même qu'il est déjà très bas quand celui-ci vient à rencontrer le rebord du bassin, qui, le retenant encore, favorise la marche et la descente du premier.

735. Si la tête s'engage diagonalement dans le détroit supérieur, elle ne tarde guère à changer de direction : à peine l'a t-elle franchi, qu'elle fait un mouvement de pivot, semblable à celui dont il est parlé au § 679, au moyen duquel le front se tourne vers le milieu du sacrum, dont la courbure s'accommode mieux à sa forme arrondie, et lui offre

plus d'espace. La face, apres ce mouvement, se trouve couchée le long du coccix et du périnée; la nuque ou la base du col, appuyée contre le bord inférieur de la symphyse du pubis, et l'occiput en

quelque sorte caché derrière celle-ci.

736. Le menton étant alors très près de la vulve, y paroit à la première ou à la seconde douleur; la bouche, le nez, le front, la fontanelle antérieure et le sommet de la tête s'y présentent ensuite, de sorte qu'on les voit passer successivement audevant du frein, ou sur le bord antérieur du périnée, pendant que la nuque semble se tourner seulement un peu sur le bord inférieur de la symphyse du pubis, comme sur un axe.

737. Dans ce dernier temps du travail, les efforts presque toujours soumis à la volonté de la femme, et auxquels elle est alors plus vivement excitée qu'auparavant, paroissent les seuls nécessaires à l'expulsion de la tête, les contractions de la matrice y coopérant bien pen dans ce moment; ce qui devroit engager la femme à pousser de toutes ses forces, et l'accoucheur à ne pas tirer inconsidérément sur le tronc de l'enfant, pour accélérer la sortie de la tête, comme on le pratique souvent dans la dangereuse persuasion où l'on est qu'on ne sauroit l'extraire trop tôt.

De la sortie du bras.

on est qu on ne sauroit l'extraire trop tot.

738. Si les bras de l'enfant, arrêtés par les condes
sur le rebord du bassin, se relèvent du côté de la
tête et deviennent presque parallèles à la longuenr
du col, à mesure que le tronc et les épaules descendent, ils se dégagent comme d'eux-mêmes
aussitôt que ces dernières sont dehors, et que la
tête est parvenue dans le fond du bassin.

739. En observant soigneusement la marche de l'enfant dans cette première espèce d'accouche-sur cette esment, ou voit encore avec quelle sagesse la na-chement, ture en a dirigé tous les mouvemens, pour que le plus grand diamètre des fesses, celui des épaules et de la tête, ne se présentent jamais aux plus petits diamètres du bassin, et pour que la tête surtout traverse cette cavité, en n'y offrant que la plus petite de ses deux circonférences.

### SECTION III

Du mécanisme de l'accouchement où l'enfant présente les pieds dans la seconde position.

740. On ne peut se rappeler les caractères de la De la deuposition des pieds qui constitue cette espèce d'ac-xième espècouchement, sans remarquer entre le fœtus et le ce d'accoubassin de la mère le même rapport de dimensions les pieds que dans la position précédente, et sans être con-présentent. vaincu que le mécanisme de l'expulsion de l'enfant doit être le même dans ces deux cas-

741. Les pieds descendent, en effet, dans celui dont il s'agit, comme dans le premier; les fesses traversent le détroit abdominal dans une direction diagonale; les épaules s'y engagent de même, et leur largeur devient ensuite parallèle à la longueur de la vulve; la tête présente également sa plus grande étendue selon un des diamètres obliques du premier détroit, mais de sorte que l'occiput répond à la cavité cotyloïde droite, et la

face à la jonction sacro-iliaque gauche; la face se tourne vers le sacrum, aussitôt que la tête a

traversé ce détroit, et elle continue d'avancer, en suivant la courbure commune de cet os, du coccix et du périnée, pendant que la nuque ou le derrière du col, dans ce dernier temps, semble se contourner un peu sur le bord inférieur de la symphyse du pubis, comme dans le cas précèdent. (Vorez § 736 et suiv.)

## SECTION IV.

Du mécanisme de l'accouchement où l'enfant présente les pieds dans la troisième position, 742. La position des pieds qui caractérise cette

De la troid'accouchement natules pieds.

sième espèce espèce d'accouchement a toujours été regardée commela plus favorable des quatre que nous avons rel, où l'en assignées, et le paroîtra peut-être encore à ceux fant presente qui neferontattention qu'au rapport des diametres de la poitrine et des épaules de l'enfant avec les diametres du détroit supérieur ou abdominal; surtout à l'égard de certaines femmes, dont le bassin est un peu resserré dans la direction du pubis au sacrum : mais on doit en penser différemment si l'on considère le rapport des dimensions de la tête avec ce même détroit, et surtout si l'on admet que ce rapport peut se conserver tel dans les progrès du travail. 743. Les pieds et le tronc de l'enfant peuvent

nière dont sortir dans cette espèce d'accouchement, en cons'opère certe servant leur position primitive à l'égard de la espèce d'ac-servant tent position primitive à regard de la couchement, femme; c'est-à-dire le dos tourné directement vers le pubis, lorsque le détroit abdominal est resserré s'clon son diamètre sacro-pubien et le détroit périnéal très large transversalement. Mais on seroit dans l'erreur si on pensoit, en voyant descendre ainsi ces parties, que la tête garde de même sa position primitive, que la face demeure exactement en dessous, et que le front suit la direction de la colonne lombaire de la femme. La mobilité de la tête et la forme arrondie du front annoncent. au moins combien il est difficile que ce dernier descende de cette manière, et vienne passer sur l'angle formé par l'union de la base du sacrum et de la dernière vertebre, en s'enfoncant dans le petit bassin : surtout quand le détroit de celui-ci est resserré comme nous l'avons dit.

744. Quoique le dos de l'enfant se dégage quelquefois directement de dessous le pubis, l'observation prouve que le front se détourne presque toujours de la convexité de la colonne lombaire. et se déjette de côté; de sorte que la tête vient se présenter diagonalement au détroit supérieur, comme dans la première ou dans la seconde position, pour le franchir, ainsi que le reste du bassin, de la manière qui a été décrite au § 733

et snivans.

## SECTION V.

De l'accouchement naturel , où l'enfant présente les pieds dans la quatrième position.

745. La quatrième position des pieds est sans contredit la moins favorable de toutes celles que trième espenous avons admises; mais ce n'est point, comme chement nal'ont pensé les accoucheurs, parce que la face ve-turel, où les nant en dessus, le menton doit s'accrocher au re- pieds se prébord supérieur du pubis, et s'opposer à la sortie de

De la qua-

332 L'ART

la tête. Si l'observation a quelquefois prêté son appui à cette opinion, le plus souvent elle a demontré que la crainte de cet accident étoit mal foidée, et même que les précautions recommandées pour le prévenir n'avoient servi qu'à le favoriser.

De la ma. 746. Si l'accouchement s'opère avec un peu nière dont plus de difficulté, dans cette quatrième position s'opère cette des pieds que dans les trois autres, cela vient de couchement, ce que la face ne trouve pas au-dessous du pubis, dans le dernier temps du travail, autant d'espace pour se dégager, qu'elle en rencontre

vers le sacrum dans les autres cas.

747. Quand on laisse agir la nature sans contrainte, et que, sous prétextede l'aider, on ne fait aucune manœuvre capable de la troubler dans sa marche, il est rare que le tronc de l'enfant ne change pas de direction en descendant, que la poitrine ne se détourne pas de dessus le pubis, et que, les fesses, ainsi que les épaules ne s'engagent pas obliquement dans l'un et l'autre détroit du bassin; à peu près comme nous l'avons observé dans les premières positions.

748. Indépendamment de ces changemens qu'éprouve le tronc, le menton se détourne le plus souvent de dessus la symphyse du pubis avant que d'y arriver, parce que l'occiput, à cause de sa forme arrondie et de l'extrême mobilité de la tête, ne peut descendre en suivant exactement le mileu de la convexité de la colonne lombaire, pour s'arrêter et se fixer au-dessus de l'angle sacro-vertébral. S'il ne se place pas constamment sur l'un des côtés de cette colonne, au moins le fait-il presque toujours; de sorte que la base du crâne vient

-10 - 31 --

encore se présenter diagonalement à l'entrée du bassin, de manière que la face répond à l'une des cavités cotyloïdes, et l'occiput à la symphyse

sacro-iliaque opposée.

749. La tête s'étant ainsi placée , s'engage et De la directraverse le bassin en suivant les mêmes lois que tion que suit dans les trois premières espèces d'accouchemens dégageant du où les pieds se présentent. Le front descend éga-bassin. lement avant l'occiput; mais au lieu de passer en arrière vers l'une des symphyses sacro-iliaques, et de se tourner ensuite vers le milieu du sacrum. il le fait derrière l'une des cavités cotyloides pour venir aussitôt sur l'arcade du pubis.

750. Après ce mouvement de rotation, la partie postérieure du col de l'enfant se trouve appuyée sur le bord antérieur du périnée, ou le bas de la vulve, qui devient alors comme une espèce d'axe. autour duquel la tête, en se dégageant du bassin, va rouler de devant en arrière; comme on l'a vii décrire un quart de cercle autour du bord inférieur de la symphyse du pubis dans les premières positions, mais en sens contraire. (Voyez § 736.)

751. Peudant que la tête de l'enfant décrit ce quart de cercle, la partie postérieure du col se renverse de plus en plus vers l'anus de la femme; et on voit le menton, le nez, le front, le bregma et le vertex, se dégager successivement de dessous le pubis. Mais la sortie de la tête s'opère bien plus difficilement alors que dans le cas où la face s'est tournée vers le sacrum; parce que l'arcade du pubis est plus étroite dans sa partie supérieure, que le front de l'enfant et que la région du vertex présentent de largeur.

## SECTION VI.

Remarques sur les accouchemens où l'enfant présente les pieds,

conde espèce générale d'ac-

752, On auroit pu multiplier ces espèces d'acsur cette se- couchemens, et les porter au nombre de six, comme celles où le sommet de la tête se présente conchement. le premier, conséquemment en faire deux de plus, à l'occasion de la position particulière que prend la base du crane au detroit supérieur, à la suite de la quatrieme; puisque l'occiput, en se détournant de la colonne lombaire, se porte alors indifféremment vers l'une ou l'autre symphyse sacro-iliaque, et la face vers la cavité cotyloïde opposée, Mais nous avons cru devoir les fixer à quatre principales, parce que la théorie et le mécanisme de l'accouchement dans toutes celles qu'on pourroit remarquer d'ailleurs, se trouvent suffisamment développés dans ce que nous venons d'exposer concernant ces premières.

De l'accouchement l'enfant ne présente qu'un pied.

753, Il n'est pas nécessaire que les deux pieds de l'enfantse présentent ensemble, pour que l'accouchement puisse s'opérer naturellement. Cette circonstance le rend seulement un peu plus facile ; mais il peut se faire de même quand un seul pied s'avance, pourvu que l'autre extrémité soit disposée de manière à s'allonger vers la poitrine de l'enfant, à mesure que la première s'engagera.

754. L'occiput ou le menton, dans tous ces cas, s'arrête bien rarement au-dessus de la saillie du sacrum, de sorte que la longueur de la tête se présente parallèlement au petit diamètre du détroit supérieur, comme on l'a craint tant de fois. Cet accident ne pouvant avoir lieu sans influer d'une manière défavorable sur la marche naturelle de l'accouchement et sans exiger les secours de l'art, nousne dirons que dans la suite ce qu'il faut faire, soit pour le prévenir, soit pour y remédier.

## ARTICLE III.

Des accouchemens naturels de la troisième espèce, ou dans lesquels l'enfant présente les genoux.

755. Si l'on se rappelle les dimensions respectives des diverses parties du fœtus et du bassin de meus natural femme, et le mécanisme des accouchemens qui fent le sujet de l'article précédent, on ne sera point le sujet de l'article précédent, on ne sera point le sujet de l'article précédent, on ne sera point le super de l'article précédent, on ne sera point le surpris de nous voir ranger dans la même classe ceux où l'enfant présente les genoux, parce qu'on verra qu'ils peuvent se faire également par les seules forces de la mère. Si nous le considérons autrement dans la suite, c'est qu'il se rencontre alors, comme dans tous les autres cas, des circonstances qui le rendent impossible ou dangereux sans le secours de l'art.

756. L'enfant n'offre presque toujours qu'un seul genou à l'orifice de la matrice, l'autre restant appuyé et comme arc-bouté contre le rebord du bassin, de manière qu'il s'oppose à l'accouchement, ou le rend au moins très pénible, quand on n'en prévient pas les difficultés.

757. Il n'est pas très facile d'abord de reconnoî- Caractères tre au toucher le genou qui se présente seul, à auxquels on

genoux.

reconnoit les cause de sa ressemblance avec d'autres parties, donton ne peut parcourir du bout du doigt qu'une petite étendue : mais il n'en est pas de même quand les deux genoux s'engagent ensemble; la ressemblance des deux tumeurs les dénote assez bien pour qu'on ne soit point obligé, comme dans le premier cas, de recourir à des caractères qui sont toujours éloignés de la portée du doigt, lorsque la poche des eaux n'est pas ouverte.

758. Ces accouchemens sont d'ailleurs assez rares; nous en avons recueilli au plus cinq ou six exemples dans le cours de trente années de pratique; et l'hospice de la Maternité n'en a présenté que trois, sur dix mille six cent quatre-vingt-cinq

enfans.

sentent.

759. Il suffit, pour l'intelligence du mécanisme des accouchemens où l'enfant vient en offrant les noux se pré-genoux, d'en distinguer quatre espèces, comme on l'a fait à l'égard des pieds, parce que toutes celles qui pourroient se rencontrer d'ailleurs y ont parfaitement rapport.

760. Dans la première espèce, les jambes de l'enfant, toujours fléchies quand les genoux s'engagent dans le bassin, répondent au côté gauche de la mère, et les cuisses an côté droit,

761. Dans la seconde, les cuisses regardent le côté gauche du bassin, et les jambes le côté droit.

762. Dans la troisième espèce, la partie antérieure des cuisses est tournée vers le sacrum de la mère, et les jambes sont au-dessous du pubis.

763. On observe le contraire dans la quatrieme espèce, les cuisses de l'enfant étant derrière le pubis de la mère, et les jambes appuyées contre le sacrum.

764. Dans chacun de ces cas, la situation de Mécanisme l'enfant, à l'égard de la matrice qui le renferme, des acconchements natuétant absolument la même que dans la position des rels où l'enpieds, indiquée sous le même nom numérique, fant présente le mécanisme de ces deux sortes d'accouchemens les genoux. est aussi parfaitement semblable. (Voyez l'article précédent.)

## ARTICLE IV.

Des accouchemens naturels de la quatrième espèce, ou dans lesquels l'enfant présente le siège ou les fesses.

765. Le vulgaire cesseroit d'être étonné de ce que tant de femmes aient puse délivrer naturelle mens ment, quoique l'enfant se fût présenté par le siège, fant présente ou en double, selon l'expression ordinaire, s'il les fesses. connoissoit mieux le rapport des dimensions de cette partie avec celles du bassin de la mère, et s'il faisoit attention que les fesses de l'enfant étant molles, peuvent céder à une pression convenable, et se mouler en quelque sorte à la forme de ce dernier. Avec ces connoissances, quelques praticiens eux-mêmes n'auroient pas recherché dans ces mêmes accouchemens un argument en faveur de leur opinion sur l'écartement des os pubis.

766. L'accouchement, en général, peut se faire tout aussi naturellement quand l'enfant présente les fesses, que s'il offroit les pieds ou les genoux: il est seulement, toutes choses d'ailleurs égales. un peu plus long et plus difficile que dans ces derniers cas, parce que l'enfant ne forme pas un coin aussi régulier et aussi allongé que lorsque les extrémités inférieures sont développés ou éten-dues, comme on les suppose quand les pieds s'engagent les premiers. 767. Une tumeur assez large, à laquelle on ne

reconnoit les fesses.

auxquels on reconnoît ni la dureté de la tête ni la souplesse du ventre, est le premier signe de la présence des fesses. Un sillon assez profond, au milieu duquel on trouve l'anus et les parties sexuelles, achève de les caractériser. L'issue du méconium, dès que les membranes sont ouvertes, peut, avant tout, faire présumer fortement que les fesses de l'enfant se présentent à l'orifice de la matrice; mais l'on ne peut en être certain que d'après les signes énoncés.

768. Il est toujours très difficile de bien de reconnoître cette partie de l'enfant avant l'ouverture de la poche des eaux, et de la distinguer, en quelques cas, de la tête même; et quoiqu'il paroisse presque impossible de se tromper dans la suite, et de ne pouvoir même en déterminer la situation à l'égard du bassin avec la plus grande précision, on a souvent commis de grandes erreurs. ( Voyez

\$ 1251 et suiv.)

sentent.

769. Un pourroit multiplier les positions que le tinguer qua-siège de l'enfant peut prendre à l'orifice de la matre espèces trice, autant qu'on a multiplié celles du sommet d'accouche-mens où les delatête : mais nous n'en distinguerons que quatre ferses se pré- principales, comme nous l'avons fait à l'égard des pieds. On a remarqué au § 722 que cette partie étoit celle qui se présentoit le plus fréquemment après la tête; qu'on l'avoit rencontrée cent soixante fois sur dix mille six cent quatre-vingt-cinq.

## ECTION PREMIÈRE.

Du mécanisme de l'accouchement où l'enfant présente les fesses, dans la première position.

770. Dans cette espèce d'accouchement, qui est la plus fréquente de celles dont il s'agit dans cet res de la prearticle, les fesses se présentent à l'entrée du bassin mière espèce de manière que le dos de l'enfant est sous le côté d'accouchement où l'engauche et la partie antérieure de la matrice, fant présente Mais à mesure qu'elles descendent, leur plus les fesses. grande largeur devient presque parallèle au diamètre antéro-postérieur du détroit inférieur : la hanche gauche se place un peu obliquement sous le pubis, et la droite au-devant du sacrum. Celleci continue de s'avancer en suivant la pente commune du sacrum, du coccix et du périnée, et parcourt ainsi beaucoup de chemin, tandis que la hanche gauche ne fait, pour ainsi dire, que se contourner sur le bord inférieur de la symphyse du pubis pendant le passage des fesses à travers le détroit inférieur et la vulve, comme fait l'occiput, dans tous les cas où la tête se présente de la manière la plus avantageuse. ( Voyez § 683.)

771. On voit d'abord paroître cette même hanche à la vulve, et ensuite ce sont les fesses qui se découvrent et se dégagent, en se relevant un peu vers le mont de Vénus, de sorte que le tronc de l'enfant, en sortant, se recourbe légèrement dans ce sens. Lorsque les fesses sont descendues au point que les aisselles s'approchent de la vulve, les pieds qui s'étoient allongés vers la poitrine de

340

\$ 741.)

LART

l'enfant se dégagent d'eux-mèmes, et le reste de l'accouchement s'opère comme dans la première espèce où les pieds se présentent. (*Voyez* § 732 et suivans.)

#### SECTION II.

Du mécanisme de l'accouchement où l'enfant présente les fesses dans la deuxième position.

772. Dans la deuxième position des fesses, la de la seconde plus ordinaire après celle que nous venons d'exposition des poser, leur plus grande largeur est également parallèle à l'un des diamètres obliques de l'entrée mécanisme l'accou- du bassin, le dos de l'enfant étant sous le côté chement. droit et la partie antérieure de la matrice. Les fesses s'engagent comme dans la première position, et s'avancent de même; si ce n'est que la hanche droite vient se placer sous l'arcade du pubis. et que la hanche gauche se dirige vers le sacrum pour continuer de descendre en suivant la courbure de cet os et du périnée; tandis que la hanche droite, qui s'étoit montrée la première, se contourne seulement un peu sous la symphyse du pubis, pendant que les fesses franchissent la vulve. Le tronc de l'enfant se dégage également en se recourbant légérement de ce côté; et les choses se passent du reste comme dans la deuxième espèce d'accouchement, où les pieds se présentent

naturellement à l'orifice de la matrice. ( Voyez

its up s qui eton it allors s and la partini de

## SECTION III.

Du mécanisme de l'acconchement où l'enfant présente les fesses dans la troisième et dans la quatrième position.

773. Dans la troisième espèce d'accouchement où l'enfant vient en offrant le siège, il est placé de la troisiede manière que le dos est sous la partie antérieure me position des fesses, et de la matrice, et le ventre sur la partie posté-du mécanisrieure de ce viscère. Mais il est rare qu'il descende me par lequel dans cette position, et plus rare encore que le couchement. front ne se détourne pas, dans la suite, du milieu de la saillie que forme la base du sacrum : ce qui fait que la tête vient se présenter diagonalement au détroit supérieur, et se placer comme dans la première ou la seconde espèce d'accouchement dans lequel les pieds se présentent.

774. Les choses se passent à peu près de même dans la quatrieme position des fesses, où le ventre de la quatriede l'enfant est en dessus, et le dos vers la partie des fesses, et postérieure de la matrice. Si leur largeur d'une du mécanishanche à l'autre est d'abord placée transversale-me de cette ment à l'égard du détroit supérieur, elle devient couchement. insensiblement parallèle à l'un de ses diamètres obliques, et ensuite au plus grand diamètre du détroit inférieur; de sorte que la longueur de la base du crâne se présente de même à l'un et à l'autre de ces détroits, mais avec cette différence cependant que l'occiput se trouve en dessous, et que la face répond alors à l'une des cavités cotyloïdes; au lieu que dans les premières positions

Caractères

elle est en dessous, et l'occiput vers l'une de ces cavités.

775. La troisième et la quatrième position des fesses sont très rares; et la quatrième l'est encore plus que la troisième. Celle-ci a été regardée, par la plupart des accoucheurs, comme la plus ordinaire et la meilleure, quoiqu'il s'en faille de beaucoup qu'elle soit telle. La quatrième a toub jours passé pour la moins favorable, parce que le ventre de l'enfant se trouvant naturellement en dessus, on a cru que le menton devait s'accrocher au pubis, comme on se l'étoit persuadé à l'occasion de la position des pieds qui répond à celle-ci. Dans l'une et l'autre de ces dernières positions, lorsque les fesses ne subissent pas, en descendant, le changement de direction dont il est parlé aux § 773 et 774, leur sortie ne peut être que pénible et très laborieuse.

on the organization of the property of the pro

er, imi dem comme municipal appealituer

DES SOINS OHE L'ACCOUCHEUR DOIT DONNER & LA PENDANT LE TRAVAIL DE L'ENFANTEMENT.

776. La plupart des femmes étant livrées entièrement à elles-mêmes pendant le travail de l'en-l'accoucheur fantement, se délivreroient seules; cette vérité, me qui doit puisée dans la nature, n'a pas besoin de nouvelles accoucher. preuves. Mais ces mêmes femmes aidées à propos ne se délivrent-elles pas plus sûrement, et souvent avec moins de peine? C'est ce que nous allons examiner.

777. Parmi les accouchemens qui s'opèrent naturellement, les uns se font si promptement que la grande et prompte évacuation de la matrice devient quelquefois la source de plusieurs accidens très-graves et même mortels; et les autres sont si longs et si laborieux, que les suites, quoique différentes, n'en sont pas moins à craindre : d'où l'on voit qu'il doit être aussi salutaire de ralentir la marche des premiers que d'accélérer celle des derniers.

778. S'il est des obstacles dans l'accouchement que la nature surmonte tôt ou tard, il en est heaucoup aussi contre lesquels la femme succomberoit infailliblement, si l'on ne venoit à son secours. De ces obstacles, les uns sont prévus, parce que la cause préexiste à l'accouchement. et les autres arrivent inopinément.

779. Les fonctions de l'accoucheur ne doivent donc pas se réduire à celles de simple spectateur.

La patieuce, qu'on lui recommande comme sa principale vertu; doit avoir des bornes : l'excès de confiance dans les ressources inconnues de la nature, que quelques uns vantent avec une sorte d'assurance, n'étant pas moins condamnable que les mauœuvres inconsidérées de ces hommes ignorans à qui la témérité semble tenir lieu de connoissances.

#### SECTION PREMIÈRE.

Des soins qu'exige en général l'état de la femme dans le premier temps du travail.

Ce que doit
780. Presque toujours incertaines du terme de faire l'accou-leur grossesse, les femmes prennent souvent pour cheer dans le le commencement du travail de l'enfantement premier ades douleurs qui y sont étrangères, mais dont la vail.

marche est quelquefois telle, que celles même qui ont eu le plus d'eufans peuvent s'y tromper: combien de fois d'ailleurs n'a-t-on pas été appelé pour des femmes qui se croyoient en travail, ou qui craignoient d'accoucher prématurément, et qui n'étoient pas enceintes, ou par d'autres qui ignoroient leur état, qui attribuoient à toute autre cause les douleurs qu'elles éprouvoient, et qui étoient au moment d'accoucher?

-1.781. Aprèsavoir observé pendant quelques instans la marche de ces douleurs, l'accoucheur fera donc bien d'en rechercher la cause, pour en connoître le caractère, afin de favoriser celles qui ont rapportà l'accouchement, et d'opposer les remèdes convenables à celles qui y sont étrangères, dans la crainte qu'elles n'y donnent lieu par la suite,

comme il arrive quelquefois.

782. Le toucher seul peut le mettre à même de distinguer avec certitude ces deux espèces de douleurs, quelquefois très semblables dans leur marche et la manière dont elles se font sentir, mais

toujours très différentes par leur cause.

783. La dureté qui survient au globe utérin, la roideur du bord de son orifice et la tension des douleurs de membranes sur celui-ci pendant la douleur même; l'enfantela détente et le relâchement de toutes ces parties, ment. à mesure que cette douleur diminue, caractérisent d'une manière invariable celle de l'enfantement, parce que ces symptômes sont inséparables comme

elle de la contraction de la matrice.

784. Les effets des fausses douleurs, ou de celles qui sont étrangères à l'acconchement, sont très des différens de ceux-ci, et d'ailleurs très variés, par rapport à la diversité de leur cause, de leur complication, et des parties qui en sont le siège. Tantôt ces douleurs dépendent de la pléthore sauguine, soit générale ou particulière; tantôt elles proviennent des matières indigestes et putrides contenues dans les premières voies; d'une pierre dans les reins, dans les uretères, ou dans la vessie, et quelquefois de plusieurs de ces causes en même temps. On n'observe jamais pendant ces sortes de douleurs, aucun des effets dont il est parlé au S précédent, à moins qu'elles n'aient déjà donné lieu aux contractions de la matrice, et conséquemment aux vraies douleurs de l'enfantement.

785. Après avoir bien reconnu le caractère de

ces dernières, dont la récidive fréquente et l'augmentation plus ou moins prompte constituent ce qu'on appelle ordinairement le Travail de l'enfantement, l'accoucheur doit s'assurer si la femme est parfaitement à terme ou non, afin de ne pas favoriser un travail accidentel, qu'il aurait souvent pu calmer, s'il en eût recherché la cause, Il faut donc se rappeler dans ce moment les signes caractéristiques des différens termes de la grossesse. (Voyez l'article du toucher.)

auxquelles il faut avoir tement lieu.

786. Quand ces douleurs ne se font sentir qu'au temps de la maturité du fœtus, il faut avoir égard égard quand à leur fréquence et à leur intensité, à la largeur les douleurs de l'orifice de la matrice, et à la dureté de son l'enfan-bord, afin de juger, à peu près, quelle sera la durée du travail, et prévoir l'instant où se terminera l'accouchement. L'on ne doit pas oublier, pour l'exactitude du pronostic, que le premier est en général plus long que les autres, et que la dilatation de l'orifice de la matrice n'est jamais plus lente que dans le commencement du travail. (Vorez § 618.)

> 787. On doit s'assurer aussi par le toucher de la conformation du bassin, surtout lorsque c'est un premier accouchement, et qu'il existe quelques difformitésapparentes. On doit s'assurer de même de la situation de l'orifice et de l'obliquité du fond de la matrice, ainsi que de la partie que l'enfant présente et de sa position, afin de prescrire de bonne heure à la femme la situation qui convient

le mieux à son état.

788. Toutes les femmes ne doivent pas se conpeut duire de la même manière pendant le travail de

l'enfantement, parce que les circonstances que pré-donner à la sente ce travail ne sont pas les mêmes chez toutes : femme pen-ce qui est utile aux unes pourroit devenir contraire aux autres. On ne doit, par exemple, donner que du bouillon à celles dont le travail marche rapidement, acquiert de la force à chaque instant, et va bientôt se terminer, quand elles ont besoin de quelque peu d'alimens : mais on peut accorder des nourritures plus solides à celles chez qui il ne fait que de commencer, et surtout lorsqu'il doit durer longtemps, afin de soutenir leurs forces.

789. La boisson qu'on doit permettre à ces femmes n'est pas plus indifférente que la nature vient pendant des alimens qui leur conviennent. Les choses le travail. échauffantes, telles que le vin chaud avec le sucre et la cannelle, et les liqueurs spiritueuses, encore si en usage aujourd'hui parmi les femmes du peuple, ne sont guere indiquées, si ce n'est à l'égard de quelques unes, à qui l'on peut en donner, comme potion cordiale, quand il en est besoin. L'eau sucrée, l'eau de groseilles, la tisane de chiendent ou d'orge, une légère limonade, etc., sont les boissons qui conviennent le mieux. Beaucoup de femmes préfèrent l'eau rougie avec le vin; mais elle donne des aigreurs, et provoque souvent le vomissement auquel il n'y a déjà que trop de disposition, surtout quand on donne cette boisson

790. Les lavemens ne doivent pas être négligés; un seul suffit pour évacuer les gros excrémens pendant le qui pourroient ajouter aux difficultés naturelles travail. de l'accouchement; mais il faut en faire prendre plusieurs quand le travail dure quélque temps,

al a gon quand les douleurs se font sentir vers les lombes, et lorsqu'il y a de la chaleur dans les entrailles. On préfère la décoction de quelques plantes émollientes on de graine de lin, à l'eau simple.

De l'utilité pendant travail.

791. La saignée du bras n'est pas moins utile de la saignée dans bien des cas. En diminuant la pléthore chez certaines femmes, elle augmente la force et l'énergie des contractions de la matrice, tandis qu'elle détend et relâche les parties molles qui forment le passage. Elle est salutaire, surtout à celles qui se plaignent de douleurs de tête, et d'un sentiment de pesanteur dans les membres ; à celles dont les yeux sont rouges, le visage enflammé, les vaisseaux extérieurs gonflés, ou qui sont menacées de coup de sang, de convulsions. d'hémorragie, d'inflammation de matrice, etc.

de; bains.

De l'utilité 702. Les bains, les demi-bains, les fomentations émollientes, et les fumigations humides, peuvent être également employés avec succès. Ces moyens ne sont jamais mieux indiqués que quand les années ont déjà enlevé aux parties qui servent à l'accouchement, la souplesse naturelle du premier âge, si nécessaire à la facilité de cette opération. Mais l'on ne doit y avoir recours en aucun cas, et surtout aux bains, lorsque la pléthore sanguine prédomine, qu'au préalable on n'ait évacué les vaisseaux par une ou deux saignées : car autant ils sont salutaires en quelques circonstances, autant ils pourroient être nuisibles dans cette dernière, soit à la mère, soit à l'enfant.

De la situation de la femme pendant le travail de l'enfantement

703. La situation que doit garder la femme pendant le travail de l'enfantement n'est pas toujours indifférente et ne peut être arbitraire : elle doit être variée selon les circonstances et le temps de ce travail. Lorsqu'il ne fait que de commencer, qu'il n'est compliqué d'anonn accident, et que tout ce qui a rapport à l'accouchement se présente bien, la femme peut choisir la situation qui lui paroît la plus commode.

794. Celles qui sont menacées de descente de La situation matrice ou d'hémorragie, qui sont très foibles, ou de la femme dont la matrice est située obliquement, doivent se dans le cours tenir couchées depuis le commencement du travail doit être vajusqu'à la fin. On observera de les faire coucher riee. sur le dos dans les grandes obliquités en devant, et sur l'un des côtés dans les obliquités latérales, mais sur celui qui est opposé à la déviation, afin de ramener l'axe de la matrice, autant que cela se peut, selon l'axe du bassin.

795. Quoique la situation que les femmes ont contume de prendre au moment où l'accouche- tion que prenment semble devoir se terminer, ne soit pas plus nent les femindifférente souvent que celle des premiers temps, ment de l'acelle n'est cependant pas la même encore chez couchement. toutes les nations, et presque toujours on consulte bien moins, à ce sujet, la raison et la commodité des femmes, que l'usage, Dans quelques

pays, comme la ci-devant Flandre, en Hollande. en Espagne, etc., les femmes ont encore des chaises particulières pour l'accouchement; en Angleterre elles se placent sur le bord d'un lit, elles y sont couchées sur le côté, le derriere tourné vers l'accoucheur, les cuisses, les jambes étant à demi fléchies et les genoux écartés.

De la situaplus favorable.

706. Dans quelques uns de nos départemens, tion qui est la les femmes accouchent étant agenouillées sur un carreau et les coudes appuyés sur une chaise; en d'autres, elles se tiennent debout, ou bien elles sont assises sur les genoux d'une personne qui les soutient. Mais de toutes ces positions aucune ne convient mieux que celle qui est adoptée parmi les personnes un peu aisées; et Ræderer avouoit que la meilleure des chaises destinées à l'accouchement, est bien moins commode que le petit lit qui est en usage en France (1). On construit ce lit de la manière suivante :

797. Au défaut d'une couchette ordinaire de la largeur de deux pieds et demi à trois pieds au plus, et garnie de sa paillasse, on prend un lit de sangle sur lequel on étend également deux matelas, ou un seul. On place sous le milieu de ceux-ci un coussin de crin ou de paille, pour qu'ils s'enfoncent moins, et que les lombes de la femme y soient mieux appuyés. On garnit ce lit convenablement; on le recouvre de draps et de couvertures, selon la saison, et on y place des oreillers.

<sup>(1)</sup> Ræderer pratiquoit les accouchemens chez une nation où la chaise étoit fort à la mode.

798. Il vaudroit peut-être mieux replier le second matelas de manière qu'il ne couvrît que la moitié de la longueur du lit, que de l'étendre comme il vient d'être dit : les femmes n'en seroient que plus commodément pour la sortie de l'enfant. Dans le premier cas elles sont couchées à plat, avant les fesses enfoncées dans l'épaisseur du lit, malgré la précaution indiquée; de sorte que le périnée et la vulve sont cachés. Dans le dernier, le bas de leur tronc étant appuyé sur le bout du second matelas replié, toutes ces parties sont, pour ainsi dire, à découvert, et se développent bien plus aisément; les femmes ne sont pas obligées, comme sur le premier lit, de soulever le siège en s'appuyant des talons et des épaules, au moment de la douleur, jusqu'à ce que l'enfant soit sorti.

799. On a coutume d'attacher une traverse de bois à l'extrémité du lit dont il s'agit, pour arcbouter les pieds de la femme dans le temps de la douleur et favoriser ses efforts : mais cette précaution est assez inutile, parce qu'il se trouve toujours plus de mains qu'il n'en faut pour soutenir la femme et lui prêter les points d'appui

nécessaires.

### SECTION III.

De la manière de préparer les parties de la femme à l'accouchement,

800. La plupart des matrones, ou sages-femmes, sont encore dans la mauvaise habitude de faire vaise pratiplacer la femme sur le petit lit dès que les douleurs

ce sujet.

part des sa- se suivent et se soutiennent un peu, à dessein de ges-femmes à commencer de bonne heure ce qu'elles appellent la préparation, ou, pour les gens qui n'entendent pas ce langage, la dilatation des parties. Souvent elles le font sans savoir si la femme qu'elles traitent ainsi est pour accoucher ou non, et même quelquefois sans être assurées qu'elle soit grosse; ce que j'aurois peine à croire, si je n'en eusse pas été témoin plusieurs fois.

801. De telles manœuvres, que ces femmes qualifient du nom de dilatations préparatoires, produisent souvent le contraire de ce qu'elles en attendent; car en privant tontes les parties qu'elles touchent avec si peu de ménagement, de l'humeur muqueuse que la nature n'y fournit alors abondamment que pour les relâcher, elles les irritent et les dessèchent au point qu'elles ne tardent pas à s'échauffer, à s'enflammer et à devenir douloureuses.

nière de faire ces préparations.

802. Il est quelquefois nécessaire de préparer ces parties à l'accouchement, et même de commencer cespréparations dès les derniers temps de la grossesse; mais il faut y procéder bien différemment. Les bains entiers, ou de fauteuil, les vapeurs émollientes, et l'application réitérée des corps gras, ou mucilagineux, sont alors utilement employés. Les injections émollientes, comme celles du mucilage de guimauve, ou de graine de lin, ne seroient pas moins favorables; mais elles ont quelque chose de si dégoûtant, qu'elles révoltent la plupart des femmes, et que celles-ci ne veulent s'y soumettre que dans des circonstances accidentelles et plus graves que celles qui accompagnent un travail qui n'est que long et pénible.

803. Nous ne proscrivons pas entièrement les dilatations opérées par l'introduction des doigts; parce qu'il y a des cas où elles sont utiles et même nécessaires, soit à l'égard de l'orifice de la martice, ou seulement des parties externes : mais il faut les faire à propos et comme il convient.

804. Ces mêmes préparations, si l'on ajoute foi à la trop aveugle crédulité de quelques accoudents, ne doivent pas se borner aux parties auters sur molles; elles doivent s'étendre jusqu'au bassin tion. même. Ne s'est-on pas flatté, en effet, d'augmenter la largeur de cette espèce de canal, en relàchant les symphyses des os dont jl est formé, et en procurant l'écartement de ceux-ci (1), ou bien en les déloignant au moyen de la main ou de toute autre manière (2)? Mais de pareilles rêveries ne peuvent tourner à l'avantage de l'art.

805. La rétropulsion du coccix, recommandée par tant d'accoucheurs à dessein de favoriser l'issue de la tête de l'enfant, seroit une de ces dilatations préparatoires qui ne devroient pas être négligées, s'il formoit autant d'obstacles à l'accouchement, et aussi souvent qu'on se l'est persuadé; maisces obstacles attribués au coccix ne viennent presque toujours que de la rigidité des parties molles externes. (Voyez § 105.)

<sup>(1)</sup> Voyez tout céqui concerne l'écartement des os du bassin, 8 53 et suivans.

<sup>(2)</sup> Deventer, chap. XXVII.

### SECTION IV.

Des moyens de ranimer les douleurs languissantes de l'enfantement

806. Rien n'est plus variable que la marche des douleurs de l'enfantement: tantôt elles augmentent tout-à-coup, et tantôt elles diminuent, s'éloignent, et cessent même pour un temps plus ou moins long : ce qui dépend de plusieurs causes dont chacune présente une indication particulière.

les ranimer.

807. Beaucoup de personnes, sans yavoir égard, de les provo- ne prescrivent, pour ranimer ces douleurs, que quer, ou de des remèdes irritans. Les unes donnent des lavemens d'eau et de vinaigre, d'eau et de sel, ou bien d'une décoction de séné; d'autres font prendre cette dernière en boisson, et Mauriceau ajoutoit à ce breuvage le jus d'une orange aigre. Ceux-ci prescrivent l'ipécacuanha comme vomitif, ou ils ont recours aux sternutatoires; ceux-là recommandent à la femme de rester debout et de se promener, ce qui n'est pas mieux indiqué; car il y a autant d'ignorance à la traîner ainsi par la chambre, lorsqu'elle est excédée de lassitude, qu'à la tourmenter par des remèdes actifs. Presque toujours le temps est le meilleur remède qu'on puisse employer en pareil cas.

808. Quand la lenteur du travail ne vient que de la foiblesse et de l'épuisement de la femme, le repos, les bons restaurans, un peu de vin d'Alicante ou d'autre semblable, sont les choses les mieux indiquées. Lorsqu'elle dépend au contraire

de la roideur accidentelle des fibres de la matrice, de l'engorgement, ou de l'inflammation de ce viscère, la saignée, les bains, les fomentations émollientes, et les boissons délayantes, peuvent seules ranimer les douleurs, ou leur donner l'énergie qui convient à l'accouchement. Si la lenteur de ce même travail n'est que l'effet de l'écoulement prématuré, et comme goutte à goutte, des eaux de l'amnios, ainsi qu'il a été dit plus haut, il faut attendre que ce fluide soit complétement évacué; ou bien en accélérer l'issue en déchirant de nouveau les membranes dans un endroit plus favorable, et en soulevant un peu la tête de l'enfant, du bout du doigt, ce qui se fait aisément et sans le moindre inconvénient, quoiqu'on ait cherché à inspirer des craintes sur les suites de ce procédé.

## SECTION V.

# De l'ouverture de la poche des eaux.

809. Si l'ouverture prématurée de la poche des eaux rend souvent l'accouchement plus long et à ture de la poquelqueségards plus labbrieux ou plus ennuyeux, che des eaux. comme on l'a annoncé au § 627 et suivans, les mèmes inconvéniensnaissent aussi quelquefois de ceque les membranes qui forment cette poche ne se déchirent pas à propos : d'où l'on voit qu'il n'est pas moins utile de les ouvrir dans ce dernier cas, qu'il seroit avantageux de les conserver entières dans le premier, si on le pouvoit.

810. Si ce n'est dans un cas de perte ou de con- Du temps où

des caux.

l'on doit ou- vulsions (1), l'on ne doit jamais ouvrir la poche vrir la poche des eaux avant que l'orifice de la matrice ne soit entièrement préparé à l'accouchement, c'est-àdire, qu'il ne soit bien dilaté, et que son bord ne soit assez souple et assez mince pour qu'il puisse s'étendre encore au-delà. Le travail doit être d'ailleurs dans toute sa force, ce qui suppose des donleurs véhémentes et rapprochées. Il y a toujours moins d'inconvéniens à retarder l'ouverture des membranes qu'à le faire prématurement.

nière d'ou-vrir la poche des eaux.

un ibr m

of desiring

811. La manière d'ouvrir la poche des eaux est en général très simple : on avance le bout du doig au milieu de l'orifice de la matrice, on attend que les membranes y soient fortement engagées, et que la poche soit bien tendue, ce qui n'a lieu que pendant la douleur; et en poussant alors, on y enfonce le doigt. Si l'on ne réussissoit pas à la prémière tentative, il faudroit attendre une autre douleur, et recommencer.

812. Ce procédé ne réussit pas toujours, à la vérité, soit parce que les membranes sont d'un tissu très serré ou très lâche, soit parce qu'elles présentent au doigt leur partie la plus épaisse et la plus celluleuse, ou que la tête de l'enfant est déjà tellement engagée; que les eaux ne peuvent passer au-dessous d'elle en assez grand quantité, pour distendre ces membranes suffisamment.

813. Lorsqu'elles présentent à l'orifice de la matrice leur partie la plus épaisse, ou lorsqu'elles sont si dures qu'on ne peut les déchirer en suivant

ce qui vient d'être dit, il faut commencer par les affoiblir dans un point, en les raclant du bout de l'ongle, et l'on réussira plus facilement ensuite. Si cependant l'on ne pouvoit encore y parvenir, il faudroit les ouvrir avec la pointe des ciseaux : mais ces cas sont tellement rares, qu'il ne s'en est pas encore offert un seul dans notre pratique. Il est encore plus rare que la poche des eaux ne se rapproche pas alors assez de la vulve, pour qu'on ne puisse la découvrir, la voir, et y plonger sans crainte la pointe de l'instrument; de sorte qu'on peut se dispenser de la précaution d'adapter à la pointe de ces ciseaux la petite boule de cire recommandée par quelques uns, pour préserver de ses alteintes les parties de la femme.

814. Lorsque la poche des eaux reste flasque pendant la douleur, soit parce que les membranes tions sont d'une nature très molle et peu serrée, ou parce faut prendre que la tête, déjà trop basse, empêche les eaux de poche des descendre assez pour la remplir et la distendre, il eaux. faut la déchirer en la pinçant du bout de deux doigts, lorsqu'elle est assez avancée vers l'entrée

du vagin pour la pincer de cette manière.

815. Soit qu'on ne se serve que du doigt pour ouveir la poche des eaux, en raclant les membranes de l'ongle pour les user, les affoiblir, ou autrement, soit que l'on emploie les ciseaux, il faut bien prendre garde de ne pas agir sur la tête de l'enfant, en prenant pour la poche dont il s'agit, la tumeur qui survient assez souvent au cuir chevelu; ou de porter l'instrument ou l'ongle sur la matrice, dont la tête, quoique déjà très basse, est encore quelquefois reconverte. Il est d'antant plus

facile aux personnes médiocrement instruites de se tromper, dans ce dernier cas, que l'orifice de la matrice est retiré, caché en arrière, presque inaccessible au toucher, et que la portion utérine qui reconvre la tête de l'enfant devient à la longue, et surtout pendant la douleur, aussi lisse et aussi tendue que le deviennent les membranes. (Voyez § 208, et les observations qui y ont rapport.)

### SECTION VI.

De cè que doit faire l'accoucheur après l'ouverture de la poche des

Devoirs de

816. Il n'est jamais plus à propos de toucher la l'accoucheur femme qu'après l'onverture de la poche des eaux, apres rouver-ture de la po-soit pour s'assurer de nouveau de la position de che des eaux. l'enfant, si l'on n'a pu la bien reconnoître avant, soit pour observer si la tête s'engage d'une manière favorable ou non, afin de laisser agir la nature, ou de ne pas l'exposer à de vains efforts, selon les circonstances.

Des conseils ce moment.

817. S'il est alors nécessaire d'exciter certaines doit femmes à pousser fortement en en-bas pour accéfem ne après lérer leur délivrance, il n'est pas moins avantageux d'engager celles qui sont sujettes à la descente de matrice, à une hernie quelconque, au crachement de sang, etc., à modérer ces mêmes efforts.

Précau- 818, Pour prévenir la descente de la matrice. qu'il quand on a quelque raison de la craindre, il ne faut avoir re suffit pas d'engager la femme à modérer ses efforts, la chute de l'acconcheur doit encore soutenir le bord de l'orifice de ce viscère, au moyen de quelques doigts,

pendant chaque douleur, pour empêcher qu'il ne soit poussé au-dehors par la tête de l'enfant : ce qui arriveroit surtout lorsque ce même bord a peu de souplesse. On observera pareillement de ne pas l'entraîner avec les épaules, en dégageant le tronc.

819. Quand il existe une hernie, on doit faire en sorte de la réduire, et, après sa rentrée, de la relativement maintenir, en faisant de l'extrémité de plusieurs doigts, ou au moyen d'une peloté convenable, une pression suffisante sur le lieu même où elle paroissoit. Il seroit à désirer qu'on pût exercer une pression semblable lorsque la hernie ne peut être réduite, afin de s'opposer à ce qu'une nouvelle portion d'intestin ou d'épiploon ne s'insinue dans la tumenret ne donne lieu aux accidens de l'étranglement : comme nous l'avons remarqué chez une femme qui portoit depuis neuf ans une épiplomphale assez volumineuse, et qui depuis deux jours faisoit en vain les plus grands efforts pour se délivrer.

820. Lorsque la femme est fatiguée par les maux de reins dont il a été parlé ci-devant, on lui sou-relativement lève et on lui appuie les lombes pendant chaque des reins, douleur, au moven d'une serviette pliée en plusieurs doubles selon sa longueur, et passée sous cette partie. Indépendamment de ce que ce soin diminue un peu l'intensité des douleurs dont il s'agit, il devient souvent nécessaire dans les derniers momens de l'accouchement, pour favoriser la sortie de l'enfant. On ne peut guere s'en dispenser chez les femmes qui sont couchées à plat, qui ont les fesses enfoncées et cachées dans l'épaisseur

Précautions

des matelas, qui manquent de forces ou de courage pour soulever le siège d'elles mêmes pendant les dernières donleurs, en s'appuyant des épaules et des talons sur ce lit.

Précautions relativement aux crampes.

821. Quand la femme éprouve dans les cuisses ou les jambes, des crampes, souvent moins supportables que les douleurs les plus fortes de l'accouchement, on doit chercher également à les calmer, soit en faisant des frictions sèches dans toute l'étendue de la partie qui en est affectée, soit en agissant différemment selon les circonstances, et en changeant, s'il est nécessaire, la direction de la tête de l'enfant à l'égard des nerfs sacrés, qu'elle comprime ou qu'elle tiraille toujours plus fortement d'un côté que de l'autre.

qu'exige dernier temps chement.

822. Aussitôt que la tête de l'enfant commence à faire effort contre les parties extérieures, il con-Paccou- vient quelquefois de s'occuper de ces parties, de les préparer en quelque sorte à recevoir cette tête, pour qu'elles n'en soient pas endommagées dans les derniers momens. Outre les corps gras qu'on aura soin d'y appliquer souvent, comme le beurre dont on se sert presque toujours, on introduira deux doigts, s'il le faut, à l'entrée du vagin, pour élargir insensiblement la vulve, soit en écartant ces doigts successivement en différens sens, soit en appuyant en en-bas du côté du périnée, Mais on ne doit agir de cette manière que dans l'intervalle des douleurs; et pendant qu'elles ont lieu, on ne fait que soutenir, de la paume d'une main, le périnée plus ou moins distendu, afin d'en prévenir la déchirure, ou d'empêcher la tête de sortir trop brusquement.

823. Ces sortes de préparations ne sont jamais plus nécessaires que dans un premier accouchement, et leur omission alors en dispense souvent pour les accouchemens subséquens; parce que le périnée, s'étant déchiré, ne se réunit qu'imparfaitement, et que les autres parties ne reprennent jamais leur ressort naturel.

824. Lorsque l'extrémité postérieure de la tête est engagée dans la vulve, comme dans une espèce de couronne, si le frein, ou la fourchette, n'est pas trop distendu, on permet à la femme de satisfaire au besoin qui la presse de ponsser en en-bas; et pendant ce temps, sans discontinuer de soutenir le périnée, on favorise l'issue de cette tête, en la pressant en dessous et vers l'anus de la femme, comme pour obliger l'occiput à s'élever du côté du mont de Vénus

825. Le vulgaire pense que l'accoucheur, dans ce moment, va prendre la tête par les oreilles pour achever de la dégager. S'il est ridicule de le croire, il le seroit bien plus de le proposer, ainsi qu'on l'a fait pour une autre occasion. Il ne conviendroit pas mieux de vouloir qu'on insinuât les mains de chaque côté de la tête pour la saisir, ou que l'on introduisît plusieurs doigts dans l'anus de la femme pour la presser de derrière en devant, et la contraindre de sortir.

826. On achève de la dégager, quand elle est presque dehors, en la relevant de plus en plus vers nière dont on le pubis, ou en insinuant l'index d'une main sous gager la tête un des côtés de la mâchoire inférieure. Aussitôt et les épaules après la sortie du menton, on tourne la face vers de l'enfant, l'une des cuisses de la femme, en observant que

ce soit vers celle où elle tend à se tourner d'ellemême. On s'assure ensuite de la situation des épaules à l'égard du détroit inférieur: on pousse l'une d'elles vers le sacrum, et on amène l'autre sous le pubis, lorsqu'elles ne se sont pas placées naturellement dans ce sens. On les entraîne alors, de même que le reste du tronc, en tirant avec ménagement sur la tête, tandis que la mère de son côté fait ce qu'elle peut pour s'en délivrer.

827. C'est dans ce moment qu'il convient le plus que la femme ait le siège un peu élevé et détaché du lit : rien ne pouvant s'opposer davantage à la sortie des épaules que l'enfoncement des fesses dans l'épaisseur des matelas, et nuire plus à l'enfant. En tirant avec la plus grande réserve sur la tête, on la portera d'abord en en-bas pour amener l'épaule sous la symphyse du pubis au point de la découvrir un peu; puis on la relèvera pour dégager celle qui descend le long du coccix et du périnée, n'oubliant pas que celle-ci doit sortir la première, et que le tronc en se dégageant entièrement doit se recourber un peu sur celui de ses côtés qui répond au pubis de la mère.

828. L'on ne doit jamais se permettre de faire de grands efforts en tirant sur la tête et le col de l'enfant, pour extraire le tronc, quand la largeur des épaules y apporte quelques obstacles, parce que ces efforts seroient on ne peut pas plus dangereux. Il vaudroit mieux introduire l'index de chaque main sons les aisselles, pour s'en servir en manière de crochet. Si la sortie des épaules éprouvoit de grandes difficultés, et si cela ne suffisoit pas encore, il seroit préférable d'y appliquer des

lacs, ou de se servir des crochets mousses qui terminent les branches du forceps français, qu'il seroit facile de rendre plus propres à cet usage en v faisant de légères corrections : mais les cas qui exigent de pareils movens sont si extraordinaires, qu'un praticien employé, et d'ailleurs instruit, ne les rencontrera peut-être pas deux fois dans le cours d'une longue suite d'années. On n'oubliera pas qu'il faut donner aux épaules, avant de tenter de les extraire, la situation ci-dessus indiquée; car les plus petites même ne peuvent sortir transversalement qu'avec une extrême difficulté, comme il est facile de s'en rendre compte.

### SECTION VII.

De quelques précautions relatives à chaque position de la tête, ou à d'autres circonstances qui peuvent rendre l'accouchement naturel un peu plus difficile.

829. Des circonstances, qu'il seroit trop long d'exposer ici en détail, peuvent ajouter aux diffi-cultés naturelles de l'accouchement, en s'opposant couchement plus ou moins au mouvement de pivot par lequel naturel. l'occiput ou le front doit se placer vis-à-vis l'arcade du pubis, dans le même cas où la tête s'est engagée de la manière la plus favorable dans la cavité du bassin. On épargnera donc un peu de peine à la femme en favorisant à propos ce mouvement de rotation ou de pivot, et en quelques cas on abrégera, souvent de beaucoup, le travail de la nature, en supposant que ses efforts seuls puissent alors opérer ce mouvement.

la tête se pré-sente dans la sition.

830. Quand la tête se présente dans la troisième faire quand position, ce qui est excessivement rare, surtout si le bassin de la femmeest en même temps un pen troisième po- resserré de devant en arrière dans sa partie supérieure, il faut, en avançant plusieurs doigts à l'entrée de la matrice, détourner l'occiput de dessus la symphyse du pubis, et le diriger vers l'une ou l'autre des cavités cotyloïdes ; ce qui doit s'exécuter, le plus souvent, avec facilité au moment de l'ouverture de la poche des eaux. Cette sage précaution peut épargner à la femme les douleurs d'un travail bien plus long que dans les premiers cas, et quelquefois même infructueux. 831. Dans la quatrième et cinquième position

Précautions quatrième et cinquième la tête.

relatives à la de la tête, il faut aussi tenter au moins de ramener l'occiput vers l'une des cavités cotyloïdes, pour position de qu'il puisse ensuite se tourner sous l'arcade du pubis, an lieu de se porter vers la courbure du sacrum. En dirigeant ainsi le derrière de la tête, à mesure qu'elle s'engage dans l'une on l'autre de ces positions, l'on ne fait que favoriser les efforts de la nature, qui tendent alors le plus souvent à lui faire suivre cette marche; quelquefois aussi, le doigt seul imprimant de bonne heure cette direction à la tête, quoigne les efforts de la nature n'y soient pas favorables, la facilité de l'accouchement est l'ouvrage de l'art.

sixième posi-

Précautions 832. Il seroit à souhaiter qu'on pût changer de relatives à la même la sixième position de la tête, et la rédnire sixieme post-tion de la tête. à l'une des deux premières; mais on ne doit pas l'espérer, même en portant toute la main dans la matrice au moment de l'ouverture des membranes, par rapport à la difficulté de faire rouler le tronç de l'enfant dans le même sens que la tête, et à plus forte raison ne doit-on pas l'entreprendre lorsque les eaux sont écoulées depuis longtemps, et la tête engagée dans le fond du bassin. On ne pourroit porter la face en dessous, dans ce dernier moment, qu'en lui faisant parcourir la moitié de la circonférence intérieure du bassin : et ce mouvement, qui se feroit alors entièrement aux dépens de la torsion du col, le tronc étant fixe et étroitement serré dans la matrice, seroit on ne peut pas plus dangereux pour l'enfant.

833. Dans les meilleures positions comme dans Autres préles autres, la tête s'engage quelquefois de manière cautions rela-

que le front descend davantage que l'occiput, et ces positions. qu'elle vient présenter son plus grand diamètre, dans toute sa longueur, à l'un des diamètres du détroit inférieur; ce qui s'oppose le plus souvent à sa sortie, ou la rend excessivement difficile, malgré tons les efforts de la femme. S'il n'est pas toujours aisé de prévenir ces obstacles, en changeant de bonne heure la situation de la matrice et en soutenant un peu le devant de la tête du fœtus pour forcer l'occiput de descendre, on réussit au moins assez souvent pour ne pas négliger de le tenter. Nous exposerons ailleurs, d'une manière plus détaillée, ce qu'il faut faire en pareille circonstance (Voyez § 1278, jusqu'au § 1287 inclusivement.)

834. Il est très ordinaire de voir naître l'enfant avec le cordon ombilical entortillé autour du col; tions relatiet cette disposition exige encore quelque soin de tillement du la part de l'accoucheur, quoiqu'elle ne nuise pas cordon sur le à la sortie de la tête, comme on le croit communément. Mais on ne doit s'en occuper que quand

la tête est dehors, afin qu'en dégageant le tronc, l'ombilic de l'enfant, déjà tiraillé, ne se déchire pas ou que le placenta ne soit point entraîné en

même temps.

835. Quelques auteurs, pour éviter ces accidens et pour faciliter la sortie du tronc de l'enfant, ont conseillé de désentortiller le cordon aussitôt que la tête est dehors, en le faisant passer autant de fois par-dessus cette tête qu'il forme de circulairés sur le col; ou bien de tenir celle-ci inclinée d'un côté contre la vulve, et de faire sortir le tronc en le recourbant sur lui-même. Pour peu qu'on rencontre de difficulté à suivre ces préceptes, il faut couper le cordon, surtout quand la face de l'enfant est tuméfiée et livide, afin de prévenir les effets d'un plus long étranglement.

836. On exposera dans la suite les indications particulières que présentent les autres espèces d'accouchemens qui peuvent être rangés dans la classe de ceux que nous appelons naturels, c'est-à-dire de ceux où l'enfant présente les pieds, les genoux ou les fesses, en rapportant alors les circonstances variées qui, en les compliquant assez souvent, les rendent contre nature, ou exigent

qu'on les opère.

de l'env

# CHAPITRE IV.

DES SOINS QU'ON DOIT DONNER A L'ENFANT NOUVEAU-NÉ.

837. Les premiers soins qu'exige l'enfant doivent être dissérens selon l'état où il se trouve au moment de sa naissance.

## SECTION PREMIÈRE.

Des soins qu'on a coutume d'accorder à l'enfant qui est né sans accidens.

838. Dès que l'enfant est sorti, on le couche transversalement entre les jambes de sa mère, et doit avoir de assez près d'elle pour que le cordon ne soit point l'enfant noutriaillé: on le tourne sur l'un de ses côtés, de manière que le sang, et les eaux qui découlent de la matrice, ne lui tombent pas dans la bouche, on que sa face ne baigne pas dans ces fluides, qui

se sont épanchés sur le lit.

839. Plusieurs accoucheurs le laissent dans cet Du temps état pendant quelques minutes, et nième plus, qu'il constant précaution seu-ser l'entre de laissans toucher au cordon, ayant la précaution seu-ser l'entre le lit de gu'il puisse respirer; tandis que d'autres se dont nent à peine le temps de lier et de couper le cordon, pour éloigner l'enfant de sa mère.

840. Il ne faut le laisser que le moins de temps

possible sous ces couvertures, parce qu'il ne peut y respirer, quoiqu'on les soulève un pen, qu'un air humide, toujours trop raréfié, et le plus souvent infecté des matières animales qui proviennent des excrémens et des urines que la femme a rendus involontairement dans les derniers momens du travail; bien différent de cet air pur et tempéré qui convient si fort à la délicatesse de ses organes et à son état d'anxiété.

Des ligatures qu'on fait au cordon.

841. L'usage de faire deux ligatures au cordon avant de le couper paroît aussi ancien que l'art même. La crainte d'une hémorragie dangereuse, en voyant couler quelques gouttes de sang des vaisseaux divisés, plutôt que cette hémorragie même, semble y avoir donné lieu; et l'on ne sauroit encore s'élever aujourd'hui contre cet usage, sans s'exposer à être taxé d'ignorance et d'impéritie, tant il a été respecté dans tous les temps.

De l'utilité véniens de ces ligatures.

le lit de

842. Ces ligatures ne paroissent cependant pas et des incon- essentiellement nécessaires dans l'ordre naturel, et elles ne le sont pas en effet, puisque les vaisseaux du cordon coupé à quelques pouces de l'ombilic, ne versent tout au plus de part et d'autre qu'une demi-once ou une once de sang, et souvent moins et que ce fluide s'arrête ensuite de lui-même. Ces ligatures ne paroissent pas seulement inutiles dans le premier moment, elles peuvent même devenir nuisibles en plusieurs circonstances.

843. Celle qui se fait sur la portion du cordon qui reste à l'ombilic est toujours nuisible aux enfants pléthoriques, dont la naissance plus ou moins laborieuse a donné lieu à des embarras sanguins dans les principaux viscères, et bien plus encore à ceux qui naisseut dans un état d'apoplexie, avant la face livide, gonflée et présentant partout des marques d'un engorgement profond; car elle ne manque pas d'assurer leur perte, en s'opposant à l'évacuation qu'il est si important alors de procurer par le cordon. (Voyez § 560 et suivans.)

8/4. Mais cette même ligature, dangereuse dans les circonstances énoncées, et toujours inn- où il faut lier tile d'ailleurs dans le premier moment, peut de-le cordon. venir très nécessaire par la suite, puisqu'on a vu des enfans périr d'hémorragie par le cordon ombilical (1), dont la ligature avoit été mal faite, et d'autres considérablement affoiblis par cette perte; les uns le jour même, les autres le lendemain, le surlendemain de leur naissance, et même plus tard. Si le sang peut reprendre son cours vers les vaisseaux ombilicaux, quoiqu'il ait cessé d'y passer depuis quelques instans, même quelques heures et plus, et que rien ne puisse affranchir l'enfant de toutes les causes qui le déterminent à reprendre son ancienne route, comme on ne

Du temps

<sup>(1)</sup> Si on en trouve peu d'exemples dans les auteurs, c'est qu'on ne s'est pas donné la peine de les recueillir tous Mauriceau en cite un, observ. 143, supplément de ses observations : l'enfant étoit né depuis une heure seulement. Le Journal de Médecine, rédigé par M. Sédillot, en offre deux autres : chez l'un des enfans, on s'aperçut de l'hémorragie au bout de douze heures; et chez l'autre elle n'eut lieu que deux jours après la chute du cordon, et le onzième de la naissance de l'enfant. (Voyez le Recueil périodique de la Société de médecine, tom. V, pag. 345, et tom. XXII, pag. 153.)

370

L'ART

De la ma-peut en douter d'après ces tristes exemples, il nière de lier fautt donc lier le cordon et le lier avec soin, le cordon.

(Voyez § 567 et suivans.)

845. Pour bien faire cette ligature, on réunit d'abord cinq ou six brins de fil de moyenne grosseur: on en fait sur le cordon un circulaire, qu'on arrête par le nœud simple; ensuite un deuxième et troisième tour fixés par deux nœuds, en observant que cette ligature soit assez serrée pour résister, au besoin, à l'impulsion du sang. Quand le cordon est gras, infiltré, et comme cedémateux dans le lieu où on doit le lier, il vaut mieux faire deux ligatures, à cinq ou six lignes de distance, qu'une seule; parce que la première, quoique très serrée en apparence dans les premiers instans, n'oblitère pas toujours les vaisseaux, et peut se trouver assez lâche, lorsque le tissu cellulaire du cordon vient à s'affaisser, pour permettre au sang de passer librement dessous, si quelque cause le détermine de nouveau vers cet endroit.

Précautions recommandées avant la ligature du cordon.

determine de nouveau vers cet endroit.

846. Quelques accoucheurs, avant de lier le cordon, recommandent d'en exprimer le peu de disang qu'il contient, ainsi que cette humeur jaunâtre et muqueuse qui en infiltre le tissu cellulaire: précaution que bien des personnes exigent encore, parce qu'on leur a fait croire que le germe de plusieurs maladies, tel que celui de la petite vérole, des gales laiteuses, du tétanos même, so trouvoit dans cette humeur, ou provenoit de la corruption du peu de sang qu'on retiroit ainsi des vaisseaux ombilicaux.

847. Quoique très indifférente sous ce rapport, cetté précaution est bonne quand le cordon est

très gros et infiltré. Dans ce dernier cas on y fait même de légères mouchetures avec la pointe des ciseaux, en évitant les vaisseaux, pour en exprimer le plus qu'on le peut de cette humeur visqueuse et glaireuse qui le rend aussi gros. Le cordon s'en détache plus vite; la fonte putride qu'il éprouve toujours auparavant endommage moins la peau des environs de l'ombilic, y produit moins de rougeur, d'ulcération érysipéla-

teuse qui retardent la cicatrice.

848. L'usage est de lier le cordon à deux pouces ou environ de l'ombilic ; il faut s'y conformer, droit où l'on parce que le vulgaire croit que celui-ci est plus doit lier le enfoncé ou plus saillant, selon que la ligature a été faite plus près ou plus loin du ventre, et que l'enfant en est plus ou moins exposé à la hernie ombilicale, quoique l'accoucheur doive en penser bien différemment. Le cordon ne se détache jamais à l'endroit où il est lié, mais toujours dans le lien du cercle où se borne l'épiderme, on la peau de l'enfant, sans qu'on puisse en donner une explication bien claire et bien satisfaisante. La cicatrice de l'ombilic est plus saillante ou plus enfoncée; selon que ces tégumens s'avancent plus ou moins sur le cordon. La disposition à la hernie est étrangère à toutes ces causes; elle tient à la foiblesse naturelle de l'anneau, et plus encore au pen de soin qu'on apporte à soutenir ce point dans les premiers mois de la naissance.

849. La ligature qui a pour but de s'opposer à De la ligatul'écoulement du sang de la mère par la veine om-sur le bout bilicale, n'est pas seulement inutile, comme on du cordon l'a déjà dit: en s'opposant au dégorgement du pla-qui reste au

De l'en-

centa, elle peut, en quelques cas, rendre la délivrance un peu plus difficile. Comme elle n'est essentiellement nécessaire dans aucun, on ne doit pas la faire; c'est la pratique que nous avons tonjours suivie et enseignée; et Smellie en avoit reconnu et annoncé: tous les avantages longtemps auparavant. Cette ligature ne seroit pas mieux indiquée quand on verroit le sang couler de la veine ombilicale, ainsi qu'on l'a dit l'avoir vu chez les femmes qui en ont perdu plusieurs pintes par cette voie, et comme nous l'avons observé plusieurs fois sans qu'il s'en soit cependant écoulé autant (1). En s'opposant à l'écoulement du sang par la veine ombilicale, la ligature peut donner lieu à l'engorgement de tout le système du placenta, au gonflement extraordinaire de cette masse, et à son détachement de la matrice; conséquemment à une perte dont l'intensité sera proportionnée à l'inerfie où est alors ce viscère. Cette inertie qui existe toujours quand il découle autant de sang de la veine ombilicale, présente une indication bien différente de celle de lier le bout du cordon qui répond au placenta : il faut, en pareil cas, faire contracter la matrice, dissiper l'engourdissement de ses fibres, et l'hémorragie s'arrête sans ligature, ainsi que la perte s'arrête après la délivrance, à mesure que la matrice se resserre sur elle-même. L'expérience nous a démontré plus d'une fois la vérité de cette assertion, et l'a mise dans la plus grande évidence aux veux de nos élèves.

<sup>(1)</sup> Voyez § 564 et la note indiquée à ce §.

## SECTION II

Des secours qu'on doit donner à l'enfant qui naît dans un éta morbifique.

850. Plusieurs enfans naissent dans un état d'apoplexie; d'autres dans un état d'asphyxie ou de qu'il mort apparente, et quelques uns viennent si foi-quand il pables qu'on ose à peine se flatter de les ranimer. espèce d'apo-

851. La section du cordon, à cause du dégor- plexie. gement qu'elle procure, est le secours le plus efficace qu'on puisse donner à ceux qui naissent dans un état d'apoplexie ou d'engorgement tel que la face est tuméfiée, livide et comme plombée; et il ne seroit pas moins dangereux pour ces enfans de laisser le cordon entier que de le lier. (Voyez § 560 et suivans.)

852. Les forces vitales sont quelquefois tellement affoiblies dans cessortes de cas, qu'on obtient à peine quelques gouttes de sang de la section du cordon ombilical; ce qui ne sauroit suffire, si on n'en exprime pas davantage, en pressant mollement et alternativement le ventre. Souvent même ce n'est qu'en plongeant le corps de l'enfant, jusqu'à la hauteur des aisselles, dans un bain plus que tiède, et animé par quelque liqueur spiritueuse, comme le vin ou l'eau-de vie, qu'on obtient le dégorgement nécessaire pour dissiper la surcharge des vaisseaux du cerveau, et faire disparoître la tuméfaction et la lividité de la face.

853. On réveille par ce moyen l'irritabilité du cœur prête à s'éteindre, on excite ses contrac-

tions, on les anime au point de voir bientôt reparoître ses pulsations, celles des artères du cordon même et des carotides, quoiqu'elles fussent cessées depuis quelques minutes; et le sang qui tomboit goutte à goutte des artères ombilicales dans, le vase où on baigne l'enfant, ne tarde pas à sortir par jets, et à s'élancer au-delà du bord de ce vase. Nous avons observé tous ces effets sur des enfans qui étoient nés dans l'état de suffocation la plus complète, et qu'on avoit déjà abandonnés comme morts, après quelques instans de soins infructueux. L'un de ces enfans ne donnoit encore, une demi-heure après sa naissance, que des signes de vie très incertains, et n'en manifesta de positifs qu'après plus d'une heure. On ne peut, en effet, regarder comme tels les oscillations excitées par la chaleur et l'activité du bain (1).

854. On tient la tête de ces enfans exposée à un air libre et tempéré, au-dessus du vase dans lequel le corps est plongé, et de manière que la vapeur qui s'en élève n'augmente pas la rougeur de la face, soit qu'on les mette dans le bain que nous venons de prescrire, ou non, selon qu'on le juge à propos; on retire de leur bouche les glaires qui la remplissent assez souvent (2), et l'on

<sup>(1)</sup> Nous avons sur cet objet des observations intéressantes qui pe saproient trouver place jet, à cause des bornes que nous nous sommes prescrites. Dans tons ces cas, le sang qui découle d'abord du cordon est extrêmement noir, et il ne se colore et ne devient rouge qu'à mesure que les signes positifs de la vie se manifestent.

<sup>(2)</sup> Cette précaution est souvent une des plus importantes

établit chez eux une sorte de respiration artificielle, en soufflant à plusieurs reprises dans la bouche pendant qu'on pince un peu le nez, et en comprimant ensuite la poitrine autant de fois, mais avec précaution. On irrite la membrane pituitaire avec la barbe d'une plume; on approche du nez un peu d'alcali volatil; on frotte les régions temporales, celles de l'épine et du cœur avec des linges trempés dans une liqueur spiritueuse quelconque, lorsque ces enfans sont hors du bain

855. Ces derniers secours doivent être bien moins épargnés encore aux enfans qui naissent pâles et décolorés, qui ont les membres flasques, quand il naît et qui paroissent dans cet état moyen entre la vie dans un état et la mort, connu sous le nom d'asphyxie, qu'à

ceux dont on vient de parler.

856. Les frictions sèches faites avec des linges chauds dans toute l'étendue de l'épine, l'insufflation de fumée de carte dans l'anus, ne doivent pas être négligées. Le passage réitéré et accéléré, mais léger, d'une brosse un peu rude, tant sur la plante des pieds que sur la paume des mains et le long du dos, est peut-être ce qu'il y a de plus efficace pour réveiller le principe de la vie chez ces sortes d'enfans. On peut aussi très utilement faire couler dans la bouche une ou deux gouttes d'alcali volatil, mêlées à une petite cuillerée d'eau. Au défaut

Soins qu'il donner l'enfant .

et des plus efficaces. Lorsque le doigt ne suffit pas pour retirer ces glaires de la bouche, on y introduit fort avant, et dans le pharynx même, la barbe d'une plume, autour de laquelle on les ramasse; on les roule en quelque sorte pour les extraire.

d'alcali, on leur met sous le nez de l'ognon ou de l'ail écrasé.

857. Desenfans à qui l'on avoit administré quelques uns de ces soins avec trop d'économie, ou pent-être qui n'en avoient été privés que parce qu'on les croyoit morts, ont été retirés vivans plusieurs heures après, de dessous les linges où ils étoient déjà en quelque sorte ensevelis (1): ce qui fait croire qu'on auroit pu en sauver un grand nombre d'autres, en s'occupant plus sérieuse-

ment de leur conservation.

Des précaufaut prendre foibles.

858. On pense généralement qu'il est essentiel qu'il de tenir ces enfans pendant quelque temps auenvers les en- près de leur mère, sans couper le cordon ombilifans qui sont cal; de même que ceux qui naissent dans un excès defoiblesse si considérable, qu'il y a peu d'espoir de les conserver. Cette précaution n'est pas seulement inutile à l'égard des enfans qui sont entièrement asphyxiés, et chez lesquels on ne découvre aucun signe de vie; mais elle peut encore devenir nuisible à ces enfans. Le passage du sang des vaisseaux de la matrice dans ceux du placenta, et vice versá, ne se faisant plus alors, et la circulation étant éteinte dans le cordon, ces enfans ne peuvent être revivifiés par leur mère, comme quelques uns l'ont pensé. Elle ne peut leur communiquer qu'un pen de chaleur, qu'il est bien plus facile et plus sûr de leur procurer d'ailleurs; et

<sup>(1)</sup> Nous aurions encore à rapporter ici quelques faits de cette espèce, dont nous avons été témoin ; et d'autres, peut-être plus extraordinaires, qui nous ont été communiqués ainsi qu'à l'Académie de chirurgie.

dans l'attente de ce vain avantage, on les prive de secours plus réels et plus efficaces, qu'on ne peut administrer qu'après les avoir éloignés de la mère.

859. Dès qu'il n'y a plus de pulsations dans les artères du cordon, il faut en faire la section; et la ligature devient inutile dans ce premier moment, puisqu'il n'y coule plus de sang. Après avoir retiré l'enfant de dessous les couvertures, on le tient chaudement, et on lui donne les soins indiqués au \$852 et suivans. On ne doit conserver ce cordon entier qu'autant qu'il y a encore quelque mouvement dans les arteres; que l'enfant n'est que foible, et respire à peine. On peut aussi, lorsqu'on a éloigné cet enfant de sa mère, le baigner dans l'eau tiède, mêlée avec du vin; mais on ne doit jamais le plonger dans l'eau-de-vie pure, dans des vins spiritueux, etc. Des enfans plus forts ont manqué d'ètre victimes de la trop grande crédulité de leurs parens au sujet de pareils bains: les nnsy ontépronvé, sous nos yeux, de vives menaces de convulsions ; les autres en ont été retirés avec la face tuméfiée et livide, et comme dans un état d'apoplexie; etl'un d'entre eux, dès le jour même, fut convert dans toute l'habitude du corps de petites taches ronges semblables à des morsures de puces, dont la plupart s'ulcérèrent dès le lendemain : il a vécu huit jours dans cet état.

860. A la suite des accouchemens naturels qui Des tumeurs ont été difficiles et longs, soit à cause du peu de sanguines largeur des détroits du bassin, ou de la résistance la tête, et des parties molles, les enfans apportent quelque- crâne. fois au sommet de la tête, et le plus souvent un

pen en arrière, une tumeur plus ou moins volumineuse, et pour l'ordinaire assez pâteuse; le crâne même se trouve plus allongé, ou bien il a éprouvé d'autres changemens qui le font paroitre difforme; les os sont déprimés dans certains endroits, ou il sont fracturés, et il y a enfoncement des pièces; ce qui demande de nouveaux secours.

861. Quand la tumeur du cuir chevelu n'est simplement qu'œdémateuse, elle se dissipe très aisément et en peu de temps ; il suffit de l'étuyer plusieurs fois avec du vin, de l'eau marinée, ou une infusion vulnéraire. Cette tumeur se résout plus difficilement, lorsqu'elle est sanguine, et suirtout quand le sang, comme je l'ai remarqué plusieurs fois, est épanché sous le péricrâne, ou sous les tégumens. On est tonjours obligé d'ouvrir cette dernière espèce de tumeur : si les suites en sont simples quand le sang n'est épanché que sous les tégumens communs, il n'en est pas constamment de même lorsque ces tumeurs ont leur siège sur le crâne même, et que les os se trouvent à déconvert après l'incision : ce cas est le plus ordinaire.

86a. Le public se persuade encore que l'accoucheur doit pétrir la tête de l'enfant pour lui rendre sa forme naturelle, lorsqu'elle paroît l'avoir
perdue dans l'accouchement, et bien des matrones sont dans la même opinion. Quoique de pareilles pressions méthodiquement faites n'aient
rien de bien dangereux pour l'enfant, nous pensons qu'il vaut mieux les proscrire et ne rien
faire, parce que la tête reprend d'elle-mème sa
conformation naturelle. Ce n'est que quand il y a

fracture avec enfoncement des os qu'il faut s'en occuper; mais c'est alors bien moins par rapport à la difformité de la tête, qu'aux accidens qui dépendent de la fracture ou de la dépression des os. Ce cas doit être du ressort d'un homme instruit, et non d'une sage-femme.

863. Après un accouchement contre nature et Des luxalaborieux, l'accoucheur a quelquefois une frac-tures des ture ou une luxation à réduire, parce qu'il ne membres, peut toujours, malgré ses précautions les plus exactes, affranchir l'enfant de ces accidens; ce qui devroit l'engager à le bien examiner avant de l'abandonner aux soins de sa gouvernante.

864. L'enfant peut naître avec quelques vices de conformation qu'il est important de corriger, conformapour ainsi dire, sur-le-champ, parce qu'ils s'opposent, les uns à la respiration, les autres à la succion, à la déglutition, ou à l'éjection des urines et des excrémens. Heureux si l'art à ce sujet n'étoit jamais en défaut! Le détail de toutes ces choses appartient plus spécialement à un traité de chirurgie ou de maladies des enfans, qu'à celui dans lequel on ne s'est proposé que de parler des opérations relatives à l'accouchement.

### SECTION III.

Suite des soins qu'on a coutume de donner aux enfans nouves et de l'emmaillottement.

865. Après avoir satisfait aux indications pressantes du côté de la mère, l'avoir délivrée, et mise en état de passer quelques instans sur le

petit lit, l'accoucheur doit de nouveau s'occuper de l'enfant. Il doit présider à l'emmaillottement, afin d'en écarter ce qui pourroit être nuisible, et indiquer la manière de gouverner cet enfant dans

les premiers temps.

866. Presque tous les enfans sont couverts d'un enduit gras et visqueux qu'il est à propos d'enlever, non seulement par raison de propreté, mais encore pour faciliter la transpiration à laquelle il s'oppose. Il faut en nettoyer les aisselles, les plis des aines, et les parties sexuelles chez les petites filles, où cet enduit est plus abondant, plus susceptible de s'altérer et de produire des excoriations.

couvre peau.

867. Pour nettoyer la peau plus facilement et nière d'enle- la débarrasser de cette espèce de pommade, il ver la pom-made qui re-faut commencer par détremper celle-ci avec un la peu d'huile on de beurre, afin de la rendre plus coulante et moins visqueuse : elle s'enlève ensuite en essuyant légèrement avec un linge doux. Obligé de frotter fortement et longtemps avec le linge, si l'on ne détrempe pas cet enduit visqueux auparavant, on irrite la peau et on l'enflamme, de sorte qu'elle devient comme érysipélateuse dans tous ces endroits. On lave ensuite l'enfant avec de l'eau tiède et un peu de vin; on le baigne même si on le juge à propos : mais on ne doit jamais le mettre dans l'eau froide, dans ce premier moment, parce qu'il pourroit en résulter des accidens très graves, comme nous l'avons observé à l'égard de plusieurs.

4) 868. Chaque peuple a sa manière de vêtir ou d'arranger l'enfant nouveau-né; mais il ne peut lottement.

y avoir d'usage plus contraire à l'intention de la nature que celui du maillot, depuis si longtemps adopté presque partout, et malheureusement encore trop connu dans la plupart des provinces et même des villes parmi les personnes du peuple.

860. De toutes les parties qui composent le Bandageaumaillot, aucune ne paroît plus nécessaire que le tour du venpetit bandage que l'on met autour du ventre de fant, l'enfant, soit pour soutenir le bout du cordon jusqu'au moment de sa chute, soit pour prévenir la hernie ombilicale, en attendant que l'anneau se soit assez resserré pour s'y opposer par lui-même.

870. Dans le premier temps, ce bandage doit être fait de trois compresses; savoir, deux de la largeur de plusieurs pouces en carré, et d'une autre assez longue pour faire le tour du corps. On fait au milieu de l'une des deux premières une échancrure de la largeur de quelques lignes pour recevoir l'épaisseur du cordon, et on la fend en dessous de cette échancrure, de manière qu'elle soit à deux chefs. On enduit légèrement cette compresse d'un peu de beurre aux environs de l'échancrure, sur l'une et l'autre de ses faces, pour qu'elle ne s'attache pas à l'ombilic ni au cordon, et qu'on puisse la changer au besoin, sans tirailler et déchirer les vaisseaux avant le moment de leur parfaite oblitération. Nous observerons qu'il vaudroit mieux n'y mettre aucun corps gras que d'en mettre trop, quand le cordon est lui-même très gras. Cette compresse étant placée sur le ventre, on passe le cordon dans l'échancrure, en le renversant sur le haut et vers le côté gauche; et l'on croise les deux chefs au-dessous, de sorte que la 382

péan du ventre qui s'avance sur le córdon ne paroisse pas, et que l'ombilic ne soit pas tiraillé. On place la seconde compresse par-dessus, et on soutient le tout de la troisième, dont on fait, autour du corps, un seul circulaire médiocrement serré, et fixé au moyen de plusieurs épingles.

871. Quoique le cordon se détache le quatrième ou le cinquième jour, et que l'ombilic soit entièrement cicatrisé pour l'ordinaire au huitième au plus tard, il n'est pas moins utile de continuer encore ce petit bandage pendant quelques semaines. Mais on fera la première compresse un peu plus petite et plus épaisse, afin que la pression se fasse plus exactement sur l'auneau ombilical; et remplisse mieux les vues qu'on se propose: cette compresse ne doit plus être échancrée dans son

milieu comme dans le premier temps.

872. On a vu le cordon se détacher après vingtquatre heures, et l'ombilic aussi bien cicatricé ausecond jour, qu'il l'est communément au bout de quelques semaines. Nous n'ignorons pas que des auteurs ont assuré que des enfans étoient nés avec l'ombilic également cicatrisé: mais il en est de ces observations comme de beaucoup d'autres, sur lesquelles on peut élever des doutes, jusqu'à ce que de nouveaux faits les aient confirmées. Si le cordon se dessèche et tombe quelquefois de très bonne heure, d'autres fois sa chute n'a lieu que beaucoup plus lard, comme au huitième, au dixième, et mème au douzième jour, et l'ombilic n'est bien cicatrisé qu'après plusieurs mois.

873. L'on ne sauroit continuer trop longtemps l'usage du petit bandage recommandé au § 871.

après la chute du cordon. C'est le seul moyen de prévenir la hernie ombilicale, à laquelle tous les enfans ont une disposition naturelle, à cause de la dilatation et de la foiblesse de l'anneau. Cette espèce de hernie est plus souvent l'effet de la négligence des nourrices à employer ce petit bandage, que d'un vice prédisposant. Il faut convenir cependant que des enfans naissent avec une exomphale : nous en conservons un du terme de trois mois et demi qui a une pareille tumeur, déjà très volumineuse relativement à la grandeur de ce foetus.

874. On ne doit emmaillotter l'enfant que le plus simplement possible, et ne l'envelopper qu'autant que l'exigent la saison et la propreté. La tête ne devroit être couverte que d'un béguin et d'un bonnet, le col garni d'un fichu, la poitrine et les bras vêtus d'une petite chemise et d'une camisole, qu'on appelle brassières; et le reste du corps, depuis le dessous des aisselles jusqu'aux pieds, enveloppé d'un lange de toile et d'un autre de futaine, ou de laine, dont on relèvera l'excédant au-devant des jambes : le tout étant serré, assujetti avec des épingles, et non pas avec des bandes.

875. Les nourrices sont intéressées plus qu'elles De la nécesne le croient à tenir leurs enfans dans la plus sité de changrande propreté. Ce n'est qu'en les changeant de les linges de langes aussitôt qu'ils sont gâtés, et en leur net- l'enfant. toyant chaque fois les fesses et les environs avec de l'eau tiède, qu'on les préserve des rougeurs et des excoriations qui les font souffrir continuellement, et qui troublent également leur repos et

celui des femmes qui les allaitent.

cher l'enfant.

De la ma- 876. On couche l'enfant dans un petit berceau, nière de con- ou panier garni appelé Barcelounette, sur lequel on croise quelques rubans pour l'empêcher d'en sortir en se remuant, surtout quand il devient plus fort.

niens de berfans.

877. L'usage de bercer les enfans leur devient niens de ner-cer les en-souvent très nuisible, par rapport aux dérangemens que ces secousses répétées peuvent produire dans leur frêle organisation. Les nourrices abandonneroient sans doute cet usage, malgré l'espèce d'avantage qu'elles y trouvent, si elles étoient convaincues que le sommeil qu'elles procurent à leurs nourrissons par ces seconsses fréquentes, n'est qu'un sommeil contre nature, et plutôt un état comateux et d'étourdissement qu'un doux repos.

qui convient à l'enfant.

878. Le choix de l'air qui convient à l'enfant lité de l'air nouveau-né n'est pas moins important que celui des alimens et des autres choses qui l'entourent. Sa chambre doit être bien exposée et bien percée, pour qu'on puisse procurer à ce fluide le degré de salubrité nécessaire. Cette chambre, autant qu'il est possible, doit être éloignée du grand bruit, pour que l'enfant puisse y dormir tranquillement, et que son réveil ne se fasse pas en sursaut. Il est essentiel surtout qu'il soit couché en face de la lumière, pour prévenir le strabisme, ou empêcher qu'il ne devienne louche.

Da tempsoù à l'enfant.

879. L'enfant peut se passer de nourriture le il faut com-mencer à fai- premier jour; mais il ne convient pas de l'en priver re prendre de au delà de ce terme. En attendant on lui fait boire la nourriture de temps en temps quelques cuillerées d'eau sucrée ou miellée, à dessein de détremper un peu le méconjum et d'en favoriser l'issue. Plusieurs lui font

prendre aussi l'huile d'amandes douces et le sirop de chicorée à la dosc d'une ouce, ou toute autre chose semblable, dans la vue de le purger.

880. Nous approuvons les légers purgatifs; mais pe la manous préférons à ce mélange d'huile et de sirop, mêtre de le ce dernier avec deux fois autant d'eau commune preservant de la commune de coliques. Après l'avoir évacué, nous continuons l'usage du sirop, mais à plus petite dose, jusqu'à ce que l'espèce de jaunisse qui survient assez ordinairement des les premiers jours

soit entièrement dissipée.

881. L'on est assez généralement dans l'opinion que les enfans allaités par leur mère ont moins besoin de ces secours que les autres; parce que le premier lait, appelé Colostrum, étant plus séreux que dans les jours suivans, remplit parfaitement les mèmes indications. Si cette opinion étoit fondée, on parviendroit peut-être à procurer les mêmes qualités an lait de la nourrice, en l'astreignant à un régime convenable. Mais est-ce bien parce que le lait est plus séreux dans les premiers jours qu'il semble purger l'enfant? ou bien cette évacuation seroit-elle provoquée par d'autres causes?

882. En supposant que le lait soit alors plus séreux que dans la suite, ce qui n'est pas constamment vrai, pnisqu'on le voit chargé d'une substance grasse, épaisse et d'une couleur tirantsurle jaune, l'enfant en prendroit-il suffisamment pour délayer le méconium, et solliciter le canal intestinal à s'en débarrasser? Si ce premier lait, dont la sécrétion ne devient abondante qu'aprèsquelques

jours, est purgatif, cen'est qu'en raison de la partie grasse dont nous venons de parler. Ce n'est pas la quantité que prend l'enfant pendant le premier et le second jour qui l'évacue, car souvent il ne peut en extraire une seule goutte. Ce sont les efforts de la succion qui procurent cet avantage en déterminant une plus grande quantité de salive dans l'estomac, en faisant couler la bile cistique dans le duodénum; c'est la qualité irritante du méconium, et l'agitation même de l'enfant, etc. Ceux qui ne prennent le sein que fort tard, et à qui on ne donne aucune boisson, évacuent comme les autres; mais ils ne le font pas aussi complétement que les enfans à qui on administre le siron de chicorée; et souvent au quatrième jour, et même beaucoup plus tard, ils rendent encore du mécopium.

Des alimens nent à l'enfant.

a de u susp. dans

> 883. Aucun aliment ne convient mieux à l'enqui convien- fant que le lait de sa mère. Quoique les mamelles ne se gouflent que le deuxième ou le troisième jour après l'accouchement, on ne doit pas en conclure que ce fluide ne commence à s'y filtrer qu'à cette époque, et que l'enfant n'a pas besoin de nourriture auparavant; cette opinion a eu des suites trop fâcheuses, pour ne pas chercher à la combattre; plusieurs enfans, en attendant cette époque, se sont affoiblis au point de ne plus pouvoir téter, ou de ne pouvoir digérer le lait qu'on leur donnoit. La mère doit présenter le téton dès les premiers momens; mais la nourrice étrangère ne le fera que plus tard, et même après vingtquatre heures. 884. Au défaut du lait de la mère, on donne

celui d'une autre femme. Quoique le lait des animaux réussisse le plus souvent assez mala surtout dans les grandes villes, où l'on peut difficilement s'en procurer de bon, on est cepeildant obligé quelquefois d'v avoir recours pendant plusieurs jours. On donne alors celui de vache, affoibli avec partie égale d'eau commune, ou une décoction d'orge. On a préféré jusqu'ici le lait de chèvre à ce dernier, lorsque des circonstances particulières ne permettoient pas de donner de nourrice à l'enfant, soit parce qu'on l'a cru plus analogue à celui de la femme, soit de la femme, soit de la lemme, soit de la femme, soit de la femme de la femme, soit de la femme de la parce que la chèvre se prête volontiers à la succion de l'enfant, et s'y accoutume sans peine. Mais le lait des animaux ne réussit pas des mieux. quelles que soient les précautions qu'on prenne pour l'administrer (1).

885. Il ne convient pas mieux d'habituer l'en- Du temps où fant à ne téter qu'à certaines heures du jour, il faut allaiter que de le présenter au sein toutes les fois qu'il s'éveille ou qu'il crie. Il faut l'allaiter quand il a faim; et avec un peu de soin, la nourrice pourra distinguer les cris excités par ce besoin, d'avec

ceux que font pousser la douleur ou la gêne. 886. La nourrice ne devroit donner le sein à son enfant que quelque temps après ses repas, si ce n'est dans le cas où l'on chercheroit à rendre son lait médicamenteux : alors elle laissera moins

<sup>(1)</sup> Nous sommes entré dans de plus grands détails sur la nourriture des enfans, dans un ouvrage publié en faveur des sages-femmes; on peut le consulter depuis la page 299 jusqu'à celle 305 inclusivement, troisième édition.

d'intervalle, et ne mettra que celui qu'on lui prescrira. Celle qui a souffert longtemps la faim, doit prendre quelque peu d'alimens un quart d'heure avant de donner à téter. Elle ne doit jamais le faire dans un état d'ivresse, ou de violente passion, dans l'effet d'un purgatif, ni immédiatement après s'être livrée à l'acte du mariage.

stituer après quelques mois.

887. La bouillie, dont l'usage paroît encore si véniens de la généralement adopté, ne convient jamais à l'enbouille ordi-naire, et de fant dans le premier temps de sa naissance. C'est celle qu'on avec raison qu'on la regarde comme le plus perpeut y sub- micieux de tous les alimens qu'on puisse lui donner alors; et l'exemple d'un grand nombre d'enfans qui ont eu la force de la digérer, ne doit pas rassurer contre ses mauvaises qualités, surtout quand on la prépare avec aussi pen de soin que le fout la plupart des nourrices. On diminue la viscosité de la bouillie et on la rend un peu plus facile à digérer en faisant cuire auparavant la farine avec laquelle on la prépare; et il vaudroit peut-être mieux faire germer le grain, et le préparer comme celui que les brasseurs emploient à la confection de la bière. On préfère avec raison, depuis quelques années, la fécule de pomme de terre à la farine de froment.

888. Une panade bien faite et bien légère seroit préférable à la bouillie, si on trouvait aisément partout d'assez bon pain pour la faire, et si on se donnoit la peine de la bien faire; mais on ne doit commencer à donner de ces alimens que lorsque le lait de la nourrice ne suffit plus. On lui donne, dans la suite, un peu plus souvent de cette panade ou de bouillie, pour préparer l'enfant au sevrage.

880. Quoiqu'il paroisse très conforme au vœu Du temps de la nature de ne sevrer l'enfant qu'après l'érup- où l'on sèvre tion de ses vingt premières dents, on ne laisse pas de le faire, en général, beaucoup plus tôt, soit parce que le lait vient à manquer, soit par d'autres motifs. Un grand nombre de ces enfans, sevrés prématurément, auroient été fort heureux de retrouver ensuite le lait de leur nourrice, parce qu'ils étoient devenus languissans pendant le travail de leurs dernières dents, et qu'ils ne pouvoient digérer aucune espèce d'alimens. On doit sevrer le plus tard possible, si on le fait avant l'éruption de toutes les dents de lait, et choisir pour le faire le moment où la bouche sera le moins échauffée par le travail de la dentition.

800. De toutes les choses qu'on est dans l'usage Des choses de prescrire aux femmes pour leur procurer plus qui peuvent de lait, lorsqu'il vient à diminuer, rien ne réussit de lait à la mieux que celui de vache, pur, ou coupé avec la nourrice. décoction d'orge, malgré le préjugé où elles sont

que le lait chasse le lait.

891. Si l'enfant venoit au monde avec quelques vices de conformation qui s'opposassent entière- pour ment à la déglutition, il faudroit le nourrir en lui rir l'enfant, donnant plusieurs fois le jour de petits lavemens peut de lait, et en le baignant dans ce même fluide. avaler. Les premiers ont été déjà recommandés et employés en pareil cas. L'exemple des personnes adultes, nourries pendant quelque temps par des lavemens de bouillon, auroit dû plus tôt indiquer cette ressource pour les enfans, quoiqu'on ne puisse les faire subsister bien du temps par ce senl moven. . .

Du ten a

m., na ani

Qualités que

-1 1 TH

ean i ne

# SECTION IV.

# Des choses qui caractérisent une bonne nourrice.

802. C'est essentiellement à la qualité et à la d'une bonne quantité du lait qu'on doit faire attention dans le choix d'une nourrice ; et comme il peut s'altérer nourrice. aisément, il faut encore y veiller de temps en temps, afin de soutenir ses bonnes qualités par un régime convenable. Celui des femmes de la campagne qui viennent dans les villes pour nourrir sur lieu, est surtout sujet à ces fréquentes altérations, par rapport au changement d'air et de nourriture, au défaut d'exercice, à l'ennui

ananda a IT

qu'elles éprouvent. 893. Le lait doit être doux et sucré, d'un beau doit avoir le blanc, sans odeur, et d'une consistance moyenne. Comme il contracte facilement l'odeur du vase dans lequel on le reçoit, celle des doigts qui le font couler, et qu'il conserve d'ailleurs pendant plusieurs heures le goût et l'odeur de certains alimens, ainsi que de quelques médicamens, il faut, pour que nous puissions en juger sainement, que la nourrice soit à jeun depuis quelque temps, qu'elle se lave les doigts avant de le tirer, et qu'elle le recoive dans une tasse de porcelaine, ou une cuiller bien propre, L'accoucheur doit aussi se laver la bouche avec de l'eau avant de le goûter.

894. Les traces que laisse en s'écoulant une goutte de lait posée sur l'ongle légèrement incliné, font connoître sa consistance. Quand il est trop épais, cette goutte s'en écoule difficilement, let laisse derrière elle une sorte de queue allongée; trop clair, il ne laisse après lui d'autres traces que celles de l'eau; au lieu que celui qui est, d'une bonne consistance en fait voir une blanchâtre

805. Si on préfère ordinairement un lait de trois mois à celui de six, c'est sans doute parce que ce dernier étant plus vieux, peut manquer avant que l'enfant ne soit en âge d'être sevré; car souvent il pourroit être préférable au premier, par rapport à ses qualités, à sa consistance, à son

abondance même.

806. L'opinion où sont bien de personnes, que Danger de l'enfant nouveau-né renouvelle le lait de la nour-l'opinion où rice, a en trop sonvent des suites fâchenses, pour l'enfant noune pas s'y arrêter un instant. Le gonflement qui veau-né survient aux mamelles dans les premiers jours nouvelle qu'on y a substitué un jeune enfant à un beaucoup plus âgé, a pu donner lieu à cette erreur; mais ce gonflement estillusoire : il vient de ce que l'enfant substitué au premier ne peut vider complétement le sein de sa nourrice à chaque succion, comme le faisoit celui-ci, parce qu'il lui faut moins d'alimens. Le laissant à demi-plein chaque fois qu'on l'en retire, bientôt il y aura tuméfaction douloureuse, comme au troisième jour des conches; le lait engrumelé s'y décomposera; et si l'on fait quelques efforts pour en extraire, on n'en obtiendra que de clair et séreux : ce qui a donné lieu au préjugé que nous combattons. Après ce temps la sécrétion s'en affoiblit, il diminue, et la source qu'auroit entretenue le premier enfant

ne tarde pas à tarir : ce qui oblige de sevrer pré; maturément le second.

897. La nourrice dont on fait choix doit être d'un âge moyen, d'une bonne constitution, exempte de tout virus et de toute espèce de maladie. On préfère celle qui est brune à celle qui est blonde; celle qui est d'un embonpoint médiore à celle qui est très grasse ou très maigre; la nourrice qui a de belles dents à celle dont la bouche en est dégarnie, ou qui en a de gâtées; enfin celle qui a les mamelles d'une moyenne grosseur, parsemées de veines bleuâtres, dont l'aréole est un peu monticuleux, le mamelon bien percéet d'une longueur convenable. On doit aussi avoir beaucoup d'égard aux qualités morales.

Annual Property of the Parket 
and the state of t

## CHAPITRE V.

DE LA DÉLIVRANCE ET DU RÉGIME DES FEMMES EN COUCHES.

898. La délivrance et le régime que doivent observer les femmes en couches ne forment pas deux articles moins essentiels que les précèdens : la moindre faute dans l'une, et la plus petite inexactitude dans l'autre, pouvant également devenir la source d'une foule de maux ou d'accidens graves.

### ARTICLE PREMIER.

De la délivrance.

899. On est convenu depuis longtemps de désigner par le mot Délivrance la sortie du plavance na et des membranes. Presque toujours elle seroit l'ouvrage de la nature, si on lui donnoit le temps de l'opérer; et il faut avouer que, dans la plupart des cas, nous y contribuons bien peu, quoique le public se persuade le contraire, quoique le public se persuade le contraire, quoique le public se persuade le contraire, quoique la femme, et qu'il nous croie bien plus nécessaires en ce moment que dans celui de l'accouchement,

goo. Le pouvoir de la nature a cependant ses bornes en cela comme en beaucoup d'autres choses; elle ne peut toujours expulser le placenta, et dans la délivrance comme dans l'accouchement. l'art est quelquefois de la plus grande nécessité.

Opinions concernant la délivrance.

901. Deux opinions contraires se sont élevées sur ces vérités fondamentales. Les uns ont prétendu qu'il falloit toujours commettre l'expulsion de l'arrière-faix aux soins de la nature, et les autres qu'on ne pouvoit l'extraire trop promptement : ceux-ci se donnoient à peine le temps de lier le cordon et de le couper, pour introduire la main dans la matrice et délivrer la femme; pendant que les premiers attendoient patiemment la sortie de l'arrière-faix, quoique, en quelques cas, elle ne pût s'opérer spontanément.

902. Des préceptes trop généraux, émanés de de la nature partet d'autre, ont été souvent funestes à la femme. a ses bornes Il y a des cas sans doute, et nous les distinguerons et soigneusement, où l'accoucheur se voit forcé de l'art son uti- délivrer la femme sur-le-champ; d'autres où les circonstances exigent qu'il abandonne ce soin à la nature pendant un temps plus ou moins long, comme il en existe beaucoup où elle pourroit se suffire, mais dans lesquels nous pouvons encore l'aider, en saisissant le moment favorable pour cela, par sure rances, had the arrowed objecting

903. Avant de faire connoître ce moment, et d'exposer la manière de délivrer la femme, soit dans les circonstances ordinaires, soit dans les autres, suivons la nature abandonnée à elle-même, et voyons comment elle parvient à expulser l'arrière-faix.

900. Le priivoir, le la nature il ce mudair si s bornes en tela comme en beaucoup d'autre.

# SOURS I SECTION PREMIÈRE, MILLE IN LE ceacing into interprinate or meade polymente

### De la délivrance naturelle.

904. La délivrance qui se fait naturellement comprend deux temps, celui du décollement du nière placenta et celui de son expulsion. La matrice est s'opère la dél'agent principal de cette double opération; son spontanée. action seule force le placenta à se détacher: mais avant besoin d'être aidée pour expulser entièrement cette masse, la contraction des muscles abdominaux vient à son secours.

905. Les efforts répétés que fait la matrice pour se délivrer de l'enfant sont ordinairement ceux qui détruisent les adhérences du placenta, puisqu'on le trouve presque toujours renversé, et sur l'orifice interne, immédiatement après la sortie du premier. Tantôt cette désunion commence par le centre du placenta, et tantôt par un point de sa circonférence; ce qui produit des phénomènes différens. migrated with sagin agree

906. Dans le premier cas, le milieu du placenta étant poussé en avant, cette masse se renverse sur elle-même en se détachant; elle vient offrir sa surface recouverte de membranes et de vaisseaux . à l'orifice de la matrice, et dans la suite à l'entrée du vagin, et elle forme en arrière une poche qui se remplit de sang; de sorte que la femme n'en perd presque pas avant de se délivrer.

907. Il se forme une poche à peu près semblable, et le placenta vient encore se présenter de même, quand il commence à se séparer de la matrice par l'endroit de son bord qui est le plus éloigné de l'orifice de celle-ci; avec cette différence cependant, que c'est ce point, et non le milieu de la face fétale, qui s'engage le premier. Mais les choses se passent différemment lorsque le placenta se détache par en bas, surtout s'il est dans le voisinage de l'orifice: dans ce dernier cas, il se roule sur lui-même en forme de cylindre ou d'oublie, et selon la longueur de la matrice; demanière qu'il vient présenter au toucher ou à la vue sa surface anfractueuse, et que sa sortie est toujours précédée d'un peu et quelquefois de beaucoup de sang fluide.

908. Comme l'orifice de la matrice se referme le plus souvent aussitôt que l'enfant en est sorti, le placenta, dans tous les cas, s'y trouve renfermé pour quelques minutes; mais ce viscère, encore irrité, ne pouvant souffrir de corps étranger, se contracte bientôt pour l'expulser, forceson orifice à se rouvrir pour lui donner issue; et la femme, excitée par la géne qu'elle éprouve de la part de ce corps engagé dans le vagin, ne tarde pas à faire des efforts pour accélérer sa délivrance.

909. Le placenta entraîne ordinairement les membranes en sortant, à moins que leur union à la matrice ne soit très serrée. Dans ce dernier cas elles se déchirent; la portion retenue ne se détache souvent qu'à la longue, et ne vient qu'avec les lochies; mais ce n'est pas toujours sans accidens que la matrice en supporte la présence jusqu'à ce moment.

g10. La nature suit constamment cette marche dans la délivrance, mais elle ne la suit pas d'un pas égal chez toutes les femmes; quelques unes se délivrant très vite, et d'autres très lentement En général, la délivrance est d'autant plus prompte que l'expulsion de l'enfant s'opère plus lentement, que la matrice est plus irritée, qu'elle conserve plus de force et moins de capacité au moment où l'enfant vient d'en sortir, et vice versa.

# SECTION II.

Des signes qui indiquent le moment de coopérer à la délivrance, et de la manière d'y procéder dans le cas le plus ordinaire.

Q11. On ne doit jamais entreprendre de délivrer Dutemps où la femme, que le placenta ne soit détaché et que l'on doit prola matrice ne s'efforce de l'expulser, si ce n'est céder à la dédans les circonstances que nous indiquerons ciaprès. De nouvelles douleurs viennent annoucer l'instant où l'on peut y procéder : la dureté et le pen de volume du globe utérin, qui se fait sentir au-dessus des os pubis, la souplesse du bord de l'orifice, la dilatation de celui-ci, et la présence d'un corps qui commence à s'y engager, ne font qu'ajouter à ces premiers symptômes.

912. On favorise la délivrance en laissant dégorger le placenta par la veine ombilicale (voyez de \$ 818), en faisant d'une main des frictions sur la délivrance la région hypogastrique de la femme pour solliciter ou pour soutenir l'action de la matrice, et en tirant de l'autre main sur le cordon ombilical.

913. Les efforts qu'on fait sur le cordon, dans la vue d'entraîner le placenta, doivent être dirigés d'abord de manière qu'ils le forcent de descendre

der la de-

- coriser

selon l'axe du bassin, ce qui ne peut avoir lieu, dans plusieurs cas, sans une précaution particulière, soit à cause de la direction naturelle du bassin même, soit à cause de la situation de la femme, dont les fesses sont plus ou moins enfoncées dans l'épaisseur des matelas. Cette précaution consiste à tirer en en-bas, ou hien à former, de l'extrémité de plusieurs doigts introduits profondément dans le vagin, une espèce de poulie de renvoi au cordon.

914. Dans ce dernier cas, l'accoucheur ayant saisi le cordon d'une main garnie de linge sec, le tendra horizontalement et tirera dessus, tandis qu'il portera trois doigts de l'autre main, réunis et formant une espèce de gouttière, derrière les os pubis, jusqu'à l'entrée de la matrice, pour pousser fortement en arrière la base de ce cordon, et lui faire décrire dans ce même sens un coude semblable à celui qu'il décriroit dans la gorge d'une poulie.

g15. En opérant ainsi, les efforts qu'il fera de la première main, quoique dans une direction horizontale, ou presque telle, agiront sur le placenta comme si le cordon traversoit l'espace compris entre l'anus de la femme et la pointe du coccis, et par conséquent à peu près selon l'axe du dé-

troit supérieur.

916. Cette précaution est quelquefois si nécessaire, que sans elle on éprouve de grandes diffacultés à extraire le placenta; ce qui fait qu'on le juge volumineux, tandis qu'il n'excède pas les bornes ordinaires, ou bien qu'on le croit très adhérent, lorsqu'il est entièrement détaché, et que l'accoucheur prend un parti tout différent de celui qu'exigent ces difficultés.

017. Quand le placenta est descendu dans le

vagin, on le tire simplement à soi, en relevant la tions nécesmain placée à l'extrémité du cordon, et dès qu'il achever paroît au-dehors, on le recoit et le soutient de la rement main gauche placée transversalement au-dessous délivrance. dela vulve; tandis qu'on le saisit de la main droite.

et le roule cinq ou six fois sur lui-même, en tirant doucement à soi, afin de ramasser les membranes derrière, et de les tordre en manière de corde,

918. Aucun procédé ne convient mieux que ce dernier pour entraîner la totalité de ces membranes, et prévenir les accidens qui ont été plus d'une fois la suite de la rétention de quelques uns de leurs lambeaux dans la matrice. S'il est un seul cas où cette précaution paroisse insuffisante, c'est celui où le placenta se trouvant dans le voisinage du col de la matrice, les membranes se sont ouvertes auprès de cette masse : on ne peut alors, guas de stree en le roulant sur lui-même, ramasser constamment ces membranes sous forme de corde, il faut les saisir elles-mêmes quand l'arrière-faix est dehors, et les rouler comme il convient pour ne pas en laisser.

919. Toutes les fois qu'on éprouve quelque difficulté à extraire le placenta en tirant sur le cordon avectoutes les précautions énoncées aux § 913 et suivans; il fant en rechercher la cause, en avancant un doigt profondément dans l'orifice de la matrice, avant de faire de plus grands efforts qui pourroient rompre ce cordon. S'il est nécessaire de tirer davantage sur le cordon; il convient également de continuer les frictions que nous avons recommandées, sur la région hypogastrique, pour solliciter plus fortement l'action expulsive de la matrice. Lorsque l'accoucheur ne pourra faire ces frictions lui-même, il palpera cette région de temps à autre, pour s'assurer du degré de contraction et de fermeté du globe que forme la matrice, et éviter que le fond de cet organe ne cède à de pareils efforts sur le cordon, ne se renverse, et ne soit entraîné avec l'arrière-faix.

Des circonstances accidentelles qui doivent engager à délivrer la femme plus tôt ou plus tard, et à varier la manière d'opérer.

quand il y a

920. De tous les accidens qui peuvent engager à où il convient délivrer la femme avant la réunion de tous les side délivrer, gnes indiqués ci-devant, aucun n'est plus pressant quand il y a que l'hémorragie utérine, parce que la matrice, alors affoiblie par le sang qu'elle verse, manque de

force pour expulser le placenta, dont la présence ne fait que favoriser ou entretenir cette perte.

921. L'hémorragie est apparente ou cachée. Dans le premier cas, un ruisseau de sang coule du vagin; dans le second, ce fluide s'épanche dans la matrice, dont le placenta bouche l'orifice: il en développe les parois, et en remplit bientôt la cavité. Cette dernière espèce d'hémorragie, plus rare que la première, peut devenir plus dangereuse, par rapport à la sécurité où reste l'accoucheur en attendant le moment favorable pour délivrer.

022. Cette hémorragie cachée n'est jamais plus à craindre qu'à la suite des accouchemens qui ont été précédés d'une perte abondante, et surtont si on les termine promptement, parce que le placenta alors détaché, cessant presque tout-à-coup d'être sontenu par l'enfant, vient se présenter sur l'orifice de la matrice avant qu'elle ne se soit assez resserrée sur elle-même pour résister à l'abord du sang. Cet accident pent arriver de même après la délivrance, si l'on tamponne le vagin sans autre précaution, pour s'opposer à l'écoulement du sang, entretenu par l'inertie de la matrice (Voy. § 939 et suiv.).

923. Les syncopes fréquentes et les convulsions devroient aussi nous déterminer à extraire le pla- qui centa et les autres corps etrangers qui peuvent de en être la cause, si la nature des convulsions le

permettoit toujours? a pillos al no m no.

Accidens obligent délivrer sans délai.

924. L'inertie de la matrice, le resserrement spasmodique ou naturel de son col, l'adhérence qui peuvent contre nature du placenta, et son chatonnement letarder délivrance, dans une poche particulière dont nons explique- et la rendre rons la formation dans la suite, autant que cela plus difficile. est possible; son implantation sur le col de la matrice, etc., sont des accidens qui exigent qu'on differe plus ou moins la délivrance, ou qui demandent quelques modifications dans la manière de l'opérer. La foiblesse et l'arracliement du cordon viennent ajouter en quelques cas aux difficultés naturelles que présentent ces mêmes circonstances, comme on le verra dans la suite, ""

grand som dessujethr la matrice, en appuyant de l'antre main sur le ventre de la lemme (vor.

1.

### SECTION IV.

De la délivrance dans le cas de perte, d'inertie de la matrice, du

De la manière de déisur-Je-champ, elle n'indique presque rien concervrer dans le n'ant la manière d'opérer qui n'ait été exposé cices de perte. devant, excepté lorsque le placenta couserve encore une partié de ses adhérences avec la matrice, l'orsque le cordon ombilical a été arraché, ou lorsqu'il est trop foible pour supporter les efforts né-

cessaires en pareil cas.

-bligent

us deficile.

26

g26. Quandle cordon est entier et assez fort, on tire dessus avec les précautions ordinaires, tandis qu'un aide sollicite l'action expultrice de la matrice, ou qu'on la sollicite soi-même, en faisant d'une main des frictions convenables sur le ventre. Si le placenta résiste à ces efforts combinés, on va le prendre à l'entrée de la matrice, en y avançant la main avec précaution. On se conduit de même quand le cordon ne peut servir, à cause de sa foiblesse ou autrement.

927. Lorsque le placenta n'est pas complétement détaché, on cherche l'endroit où il s'est déja séparé de la matrice; on insinue les doigts derrière cette portion, et l'on achève de détruire le reste de ses adhérences, en agissant comme si on vouloit séparer deux feuilles de papier unies ensemble, Pendant tout ce temps, l'on a grand soin d'assujettir la matrice, en appuyant de l'autre main sur le ventre de la femme (voy.

§ 947), et on ne néglige aucun des moyens usités' la la land dans le cas de perte. 7

028. Si l'inertie de la matrice demande qu'on Del'inertie délivre la femme sans délai lorsqu'elle est accom- de la matrice pagnée d'une perte abondante, comme on l'a vu à la délivranau \$ 925, elle prescrit une conduite bien diffé- ce. rente quand il n'y a pas d'hémorragie, puisqu'il ne faut rien faire alors qui puisse donner occasion au décollement du placenta, avant que la matrice ne soit revenue de son état de foiblesse et d'engourdissement, que ses forces ne se soient rétablies, qu'elle ne soit en état de se contracter et de se resserrer sur elle-même. Ce n'est qu'en différant la délivrance qu'on prévient l'hémorragie dans ce cas; qu'on empêche que le fond de la matrice ne soit entraîné avec le placenta, et que ce viscère ne se renverse, ou ne se retourne comme un gant; accident souvent plus fâcheux que le premier qui ne tarde pas à le compliquer, parce qu'il en est constamment la suite; accident que le public attribue toujours à l'impéritie ou à l'inattention de l'accoucheur, quoiqu'il ne soit pas en son pouvoir de le prévenir dans tous les cas.

929. La contraction spasmodique du col de la matrice n'apporte le plus souvent à la délivrance spasmodique qu'un obstacle momentané. Il est rare que cet du col de la état donne de l'inquiétude, s'il ne devient pas général, ou s'il n'est pas accompagné de quelque autre accident. C'est alors l'espèce de complication qui a lieu qui doit fixer le choix des moyens les plus convenables.

o30. Le resserrement naturel du col de la ma- pu resserre-

ment naturel trice ne s'oppose jamais plus fortement à la délidu col de la vrance qu'après l'avortement qui se fait dans les matrice. trois ou quatre premiers mois de la grossesse.

Lorsque cette partie de la matrice, en quelques -narrijba cas, se contracte assez pour y apporter des obstacles à la suite d'un accouchement à terme, cela ne dure que très peu de temps; bientôt l'orifice est obligé de céder aux efforts de la nature, et de s'ouvrir de nouveau pour donner issue au ; placenta. and it is to the mount of the great time at

el ab los m

-1931. Quand il n'y a d'autre empêchement à la délivrance que celui qui dépend du resserrement naturel du col de la matrice, il faut la différer autant que l'exige la durée de cet état. Le délai n'est jamais bien long après l'accouchement à terme, comme nous venons de le dire, mais il l'est en général d'autant plus à la suite des avortemens. que la grossesse, étoit moins avancée. On verra, dans l'une des sections suivantes, ce qu'on doit faire dans ces derniers cas, soit pour empêcher, ce resserrement du col de la matrice et favoriser la délivrance, soit pour prévenir les suites fâcheuses que peut avoir quelquefois la rétention du placenta.

# SECTION V.

Des obstacles qui proviennent des adhérences contre nature du placenta, et de ce qu'il convient de faire en pareil cas, georgi, on Juring

932. Les adhérences du placenta à la matrice peuvent être assez étroites et assez fortes pour résister aux efforts que fait ce viscère pour les déorise and truire; à ceux qu'on peut exercer en tirant sur le

cordon, et à l'action même immédiate de la main : à moins qu'on ne veuille exposer la femme à des accidens beaucoup plus fâcheux que ceux auxquels on voudroit la soustraire en la délivrant de suite; mais ces cas sont extraordinairement rares, et à peine chaque acconcheur en trouve-t-il un seul dans le cours de sa pratique. M 160 .700

933. Quelque serrée que puisse être l'union du De la nature placenta à la matrice, elle ne se fait jamais qu'au des adhérenmoyen d'un tissu cellulaire plus ou moins deuse; ces extraordiet l'on ne voit en aucun cas de ces crêtes utérines centa. dont quelques accoucheurs ont parlé, s'engrener profondément dans les anfractuosités du placenta, qu'ils ont aussi gratuitement supposées : ce qui doit au moins nous rassurer contre la out al off crainte de déchirer ces crêtes, en voulant déta-

cher ce dernier.

934. Il est très rare que des adhérences de cette espèce soient également serrés partout, Le plus souvent il n'y a que quelques lobes du placenta qui soient liés aussi étroitement à la matrice et comme identifiés avec sa substance; et le surplus n'y est uni que foiblement. Mais ces fortes adhérences se trouvent tantôt au milieu et tantôt sur le bord du placenta; ce qui peut offrir des phénomènes différens, et rendre la délivrance plus ou moins urgente et plus ou moins difficile.

935. Si cette opération est plus aisée quand le placenta est en partie détaché, que lorsqu'il est encore partout adhérent, la circonstance est aussi plus pressante, à causé de la perte qui l'accompagne presque toujours, au lien que cet accident

n'existe jamais dans le dernier cas:

celui du placenta où est implanté le cordon, la force et la foiblesse de ce dernier, sont autant de choses qui ajoutent encore aux difficultés qui naissent de l'adhésion plus on moins grande, et qui exigent des soins particuliers dans l'opération.

De la ma-

037. On juge assez bien de la région de la manière de re-trice où est attaché le placenta, en snivant le comotire en cordon au moyen du doigt, et en observant sur lieu qu'éceu quel côté du bord de l'orifice il se contourne, penpe le placen-dant qu'on le tient un peu tendu de l'autre main; mais ce n'est qu'en portant une main dans la matrice même qu'on peut reconnoître la plupart des 

ruil cas.

De la ma- 938. Il n'est pas toujours nécessaire d'introduire nière d'opé la main dans la matrice pour opérer la délivrance, rer la dell-vrance en pa. lorsque les adhérences du placenta sont plus fortes que de coutume; souvent il suffit de tirer sur le cordon, en dirigeant ces tractions de manière qu'elles agissent directement et presque uniquement sur le point même du placenta où il est inséré. al rome et le resum dont a Years automont

939. Pour obtenir cet avantage, on fait décrire au cordon ombilical le coude dont il est parlé au \$ 914, mais tantôt dans un sens et tantôt dans un autre, selon le lieu de la matrice où est attaché le placenta. Lorsque c'est à la partie antérieure, on ne change rien au procédé exposé au paragraphe dont il s'agit; mais quand il est attaché à la partie postérieure, on fait faire ce conde au cordon, de derrière en devaut, en introduisant les doigts qui forment la poulie vers le bord postérieur de l'o-rifice de la matrice, tandis qu'on tire de l'autre main sur l'extrémité de ce cordon, le plus en enbas possible. Ce même coude doit se faire de droite à gauche, toutes les fois que le placenta est adhérent au côté droit de la matrice; et de gauche droite, lorsqu'il se trouve implanté à la partie latérale gauche.

1 040. La précaution de former cette espèce de poulie de renvoi au cordon ombilical, au moyen de quelques doigts, pour changer la direction des forces appliquées à son extrémité, n'est jamais plus nécessaire que lorsque son insertion est an bas du placenta. Les raisons qu'en apporte le célèbre Levret sont si claires, que nous croyons devoir les retracer ici (1). « Il arrive très souvent, dit-il, que » cette masse paroît très adhérente, dans ce cas. » lorsqu'on tirele cordon à l'ordinaire, parcequ'on » ne tend pas plus à décoller aucun point de sa cir-» conférence, que si on vouloit tirer à soi, en glis-» sant, un papier figuré en palette, mouillé et ap-» pliqué sur un plan parallèle à ses surfaces : car » on arracheroit plutôt l'appendice du papier, que » de le décoller en entier; au lieu que si on sou-» lève l'appendice pour le détacher, il quitte ai-» sément le plan sur lequel il est appliqué. »

a 941. Il seroit difficile de donner une meilleure idee de la chose, par une comparaison qui fût antant à la portée de tout le monde, que celle dont se sert Levret. Il est certain qu'en tirant, selon a longueur du cordon qui est alors attaché au bas du

<sup>(</sup>i) Levret, suite des observations sur la cause et les accidens de plusieurs accouchemens laborieux, pag. 139, quatrième édit.

placenta, l'on ne tend à détacher aucun point de son bord plutôt qu'un autre, mais tous ceux de sa surface à la fois; parce que l'effort se divise à la base du cordou, et se partage entre tous les rayons vasculaires, qui vont de la se distribuer à tous les points de la masse entière. Aussi arrive-t il souvent que ceux de ces rayons vasculaires qui sont les plus tendus se rompent successivement; qu'on arrache le cordon, dans le cas même où les adhérences du placenta n'offreut rien d'extraordinaire; il l'on néglige la précaution qui vient d'être recommandée.

942. Quelques doigts introduits à l'orifice de la matrice, et le plus près possible de la base du cordon, suffisent pour changer la direction des efforts qu'on fait de l'autre main sur son extrémité, comme on le remarque aux § 938 et 939, quoique Levret prescrive d'introduire toute la main. « Si l'on fait passer, dit-il, comme dans la gorge d'une poulie, le cordon ombilical entre la base de deux doigts d'une main, sans le serrer, et qu'on introduise cette main au fond de la matrice, pendant que de l'autre on tirera le cordon à l'ordinaire, on séparera le placenta du lieu où il sera attaché, comme on décolleroit une sole appliquée sur une planche par son propre limon, en lui renversant la queue sur le dos et la conduisant de cette façon vers la 

943. En recommandant cette méthode pour tous les cas de placenta en raquette, Levret ne se persuadoit qu'elle étoit également nécessaire et également bonne dans tous, que parce qu'il croyoit que c'étoit toujours au bas du placenta que s'attachoit

le cordon dans ces sortes de cas, et conséquemment sur le point le plus près de l'orifice de la matrice: mais nous avons combattu cette opinion au § 483, en annougant que le cordon pouvoit s'implanter indistinctement à tous les points de la surface interne et du bord même du placenta. Autant il est nécessaire de former cette espèce de poulie de renvoi au cordon ombilical quand il est implanté au bord inférieur du placenta, autant cette précaution est inutile lorsqu'il a jeté ses racines au bord supérieur de cette masse.

9 944 S'il est difficile de détacher le placenta en tirant sur le cordon, même avec la précaution recommandée par Levret, dans le cas où ce cordon naît immédiatement du bord inférieur de cette masse, si les vaisseaux ombilicaux se rompent ou se déchirent successivement comme nous l'aunonçons au § 941, la chose l'est encore bien plus quand ces vaisseaux quittent la forme de cordon loin du placenta, s'avancent isolément sur les membranes et sans autre soutien, vers plusieurs points du bord de celui-ci, souvent très écartés les uns desautres, comme on le remarque au § 484; ils se rompent alors avec tant de facilité, qu'on ne doit pas même tenter les plus foibles efforts pour entraîner l'arrière-faix quandil est détaché, avant qu'il ne soit dans le vagin.

945. Lorsqueles adhérences du placenta résistent aux efforts bien dirigés qu'on exerce sur le cordon, ou lorsque celui-ci est si foible qu'on n'ose ce point de la en faire usage, plusieurs accoucheurs pensent délivrance. qu'il vaut mieux abandonner la délivrance au temps et aux soins de la nature, que de porter la

Signes any

main dans la matrice pour l'opérer. Ce conseil. que nous sommes forcé de suivre quelquefois; seroit très sage, si l'on n'avoit rien à craindre de la rétention du placenta : mais combien de femmes n'ont-elles pas été victimes des accidens qui paroissents inséparables de la putréfaction de ce corps (voyez § 955), ou de sa présence seulement dans la matricellino nobra o us levuer co

Conduite 946. Il faut introduire la main pour essayer au qu'il faut te-moins de délivrer la femme, et de la préserver de n'r en pareil ces accidens. Ce précepte, avoué de la plupart des praticiens, devient de la plus grande importance quand la présence du placenta, déjà détaché dans quelque endroit, donne lieu à une perte abonnait in mediatement on how helleren distant

> 947. Il est toujours avantageux de conserver le cordon ombilical, soit qu'on se propose de délivrer lafemme sur-le-champ, soit que, par prudence ou par nécessité, après quelques tentatives, on abandonne le placenta aux soins de la nature. Dans le premier cas, il servira au moins à diriger les doigts sur l'arrière-faix, et dans le second, à l'ébranler de temps à autre, et même à l'extraire lorsque les efforts de la nature en auront détruit les adhérences, the eldrole less rains, a con-

reil cas.

Précautions 11948. Toutes les fois qu'on porte la main dans la utiles en pa- matrice pour en détacher le placenta, on doit commencer par fixer ce viscère au moven de l'autre main placée sur l'hypogastre de la femme; sans cette précaution, on réussiroit difficilement, et ce ne seroit pas sans quelque risque de blesser la matrice, with a removed de from mgr

signes aux - 949. On rencontre aisément le placenta quand

le cordon y tient encore ; parce qu'il dirige les quels on redoigts immédiatement dessus mais on esten quel connoît le que sorte obligé de le rechercher quaid ce cordon parent, quand le cordon parent, quand le cray caraché. On ne le reconnoît alors qu'aux in don est arradices suivans : 1,1° sa face interne est parsemée de rayons vasculaires très apparens au taet; 2° la femmé ne distingue pas la présence des doigts quand on le touche; 3° cette région de la matrice est plus molle, et présente une épaisseur du double, et même du triple des autres endroits, y compris celle du placenta qui y est attaché;

Do la massone de soit pas détachée en quelque lieu, au moment ou lière de désoit pas détachée en quelque lieu, au moment ou lière de découlement en allant de ce point vers celui qui en estle plus éloigné. Lorsque c'est le bord inférieur, on insinue les doigts dessous, et on avance la main doucement entre ce corps et la matrice, comme il a été dit au § 927. L'opération est plus facile quand c'est le bord supérieur qui s'est détaché comme spontanément; on pince cette portion dú hout de tous les doigts, et en retirant la main on détache le reste, et on entraîne cet a prière-faix.

951. Lorsque le placenta n'est lié étroitement que par son bord, le milieu s'étant détaché vient comme de lui-mème au-devant de la main qui opère, parce que cette portion est poussée par le sang qui s'épanchederrière elle, et qu'on augmente encore la saillie qu'elle forme en tirant sur le cordon. On la saisit aisément de l'extrémité de tous les doigts, et on retire la main , en tordant un peu pour rompre plus facilement les adhérences.

-or no al up Du resté, quand on ne réussit pas de cette manière, on fait en sorte de décoller une partie du bord du placenta, pour insinuer la main par -gris ste nub dessous ; ou bien on perce ce corps avec le bout du doigt, à côté de la base du cordon, pour achever de les séparer de la matrice, en promenant ce même doigt par derrière. Ce procédé nous a parfaitement réussi dans un cas de l'espèce dont il s'agit, après avoir tenté inutilement de détacher le placenta d'une autre manière.

952. Ce n'est pas seulement lorsque l'arrièrefaix est détaché dans son milieu et qu'ils'épanche du sang derrière cette portion, qu'il forme cette saillie dont on vient de parler; il en fait une semblable quand il est encore adhérent partout, si la matrice se contracte et diminue de capacité; mais elle est moins grande que dans le cas précédent. On doit procéder à la délivrance comme dans cette dernière circonstance : si ce n'est qu'il ne fant pas alors troner le placenta dans son milieu, comme on le recommande à la fin du § 951. 1830 Précaution 953. Avant de s'efforcer d'extraire le placenta,

fant il faut bien observer de le détacher entierement, d'extraire le surtout lorsqu'il est d'une nature fongueuse et facile à se déchirer, car la portion adhérente pourroit rester dans la matrice, et donner lieu aux mèmes accidens que si la totalité y étoit retenue.

954. Il y a des cas cependant ou, bien loin de est prudent s'efforcer d'extraire tout le placenta, la prudence de laisser une portion on la exige qu'on en laisse une portion aux soins de la du nature. Smellie en offre un exemple dans son extotalité placenta. cellent louvrage (1), où l'on voit qu'il aima mienx

<sup>(1)</sup> Smellie, tom. III, pag. 135.

suivre ce parti, que de courir le risque de déchirer la matrice en voulant en détacher une portion de placenta qui lui parut squirrheuse. Nous avons rencontré la même chose deux fois : et dans l'un de ces cas, la portion d'arrière-faix que nous avons laissée dans la matrice, avec connoissance de cause; n'en fut expulsée que six semaines après : elle étoit alors de la grosseur d'une noix, et assez desséchée pour qu'on pût la déchirer sans se mouiller les doigts, the

955. Si les adhérences du placenta étoient partout assez étroites pour qu'il ne format en quelque sorte qu'un seul et même corps avec la matrice, il faudroit se conduire comme l'a fait Smellie, à l'occasion de la portion qui lui parut identifiée avec la substance de ce viscère, et comme nous l'avons fait nous-même, c'est-à-dire qu'il faudroit abandonner, pour un temps, la délivrance aux efforts de la nature: L'union du placenta se relâchera et se détruira, et il viendra s'offrir comme de lui-même à la main de l'accoucheur.

956. Il ne faut cependant pas se dissimuler combien les suites de cette circonstance, heu- que peut proreusement très rare, peuvent être fâcheuses, duire la résurtout si l'on n'y apporte pas la plus grande attention. La putréfaction du placenta, presque toujours inséparable de sa longue rétention dans la matrice, peut devenir la source d'une multitude d'accidens, parmi lesquels la fétidité des lochies, la suffocation utérine, les syncopes, la fièvre lente, l'insomnie, sont les plus légers.

957. On s'est plus occupé jusqu'ici à provoquer l'expulsion du placenta, qu'à prévenir ou à mo-

dérer les effets de sa rétention, sans se mettre en peine de savoir si la nature étoit disposée à s'en délivrer, et s'il n'y avoit pas beaucoup plus d'inconvéniens à l'extraire, ou à en provoquer la sortie, qu'à le laisser. De tous les remedes auxquels l'empirisme, plutôt que la saine médecine, attribue les vertus de procurer l'expulsion de l'arrièrefaix, il n'en est pas de plus dangereux que la plupart de ceux qui sont connus sous le nom d'Emménagogues. Ils enflamment la masse du sang, loin de calmer le mouvement déréglé dont il n'est alors que trop souvent agité, etc.

au'on employer quand le plaêtre extrait.

958. Les antiphlogistiques et les antiseptiques doit doivent être employés de préférence, selon les circonstances. On retire de grands avantages des centa n'a pu injections émollientes, détersives ou antiputrides, répétées plusieurs fois le jour. Elles relâchent les adhérences du placenta, elles entraînent les matières putrides qui en découlent, et préviennent les accidens qui pourroient être l'effet mark a rom

de leur résorption.

959. On doit alors toucher la femme de temps en temps, pour examiner si le placenta n'est pas détaché, pour saisir le premier instant favorable à son extraction, et l'opérer, soit en tirant sur le cordon, si on l'a conservé, soit en portant la main dans le vagin, si l'on ne peut faire autrement, afin qu'il n'altere pas plus longtemps les lochies, qu'il ne les retienne pas dans la matrice en bouchant l'orifice, et que le calme se rétablisse plus promptement, and and all the company of the

gar this wife of the citizan or one -OHE S NO THE TOTAL STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

De la rétention d'une portion de placenta et des caillots de sang dans la matrice; des précautions qu'il faut prendre en pareil cas.

960. L'extraction d'une portion de placenta, ou d'un caillot qui s'est formé dans la matrice doit tention d'une faire partie de la délivrance, puisque la présence portion de pareils corps étrangers peut produire les mêmes de quelques accidens que la rétention de la totalité de cet arrière-faix. Nous observerons que ce n'est pas toujours du placenta même que se détachent ces portions qui restent dans la matrice, et que quelquefois ces portions d'arrière-faix sont des espèces de cotylédons, des petites masses distinctes de la masse principale, et qui formoient comme autant d'îles sur les membranes : ce qui les rend bien plus difficiles à reconnoître. (Voyez § 488.)

. 961. On s'assure qu'un lambeau du placenta même est resté dans la matrice, en ramassant et que le placenen rapprochant tout ce qui en est sorti : mais on entier. ne reconnoît bien l'existence des cotylédons, ou des petites masses dont on vient de faire mention, qu'en introduisant la main dans ce viscère. La déchirure du placenta avec perte de substance, annonce la présence du premier, et on peut aller le rechercher aussitôt; au lieu que les traces que laissent les autres sur les membranes sont équivoques et en font au plus soupconner l'existence.

962. La rétention de ces portions de placenta Accidens n'est inquiétante qu'autant qu'elles deviennent la qui peuvent

Des signes

d'une portion du placenta.

de cause de quelques accidens, dont le plus à craindre la rétention est l'hémorragie; tantôt elle s'annonce des les premiers instans qui suivent l'accouchement. tantôt elle ne paroît que plus tard ; je l'ai vu ne commencer que le dixième jour des couches. Toutes les fois qu'elle est abondante, comme elle l'étoit dans ce cas, elle exige qu'on porte la main dans la matrice pour en extraire le corps étranger, à moins que cette main ne puisse y pénétrer. ill , si it in

963. Lorsqu'il n'existe d'autres accidens que de quelques sol se ceux qui sont la suite de la fonte putride de la portion de placenta retenue, il faut avoir reconrs aux injections et aux remedes indiqués au \$ 058.

et les varier selon les circonstances.

Conduite l'accoucheur dans ce cas.

Des sign

964 Si on reconnoissoit l'existence de ces porque doit lenir tions d'arrière-faix au moment de la délivrance même, il vaudroit mieux sans doute les extraire aussitôt, et prévenir ainsi les accidens dont on vient de parler, que d'attendre ces accidens pour agir. Quandon n'est appelé qu'à l'occasion de ceuxci, il faudroit qu'ils fussent bien graves pour déand terminer l'accoucheur à porter la main dans la matrice, et aller de suite à la recherche de ces portions de placenta, dont rien ne lui dénote alors bien positivement l'existence, s'il n'a plus sous les yeux ce qui a été extrait dans les premiers momens. D'ailleurs on ne peut toujours pénétreranssi tard dans ce viscère, et quelle que soit la gravité de ces accidens, il faudrait s'en tenir aux remèdes. indiques § 958, en attendant que la nature se délivre seule de ces corps étrangers.

65. Lorsque les circonstances exigent qu'on aille à la recherche de ces portions de placenta, et qu'on en fasse l'extraction . l'accoucheur ne doit pas craindre de rencontrer sous les doigts et de déchirer ces prétendues productions utérines, que quelques uns ont comparées à des crêtes, et désignées sous ce nom, parce qu'on ne trouve rien de semblable : leur sensibilité les feroit aisément distinguer des premières, si elles existoient. On ne pourroit se tromper qu'autant qu'il y auroit un polype, comme nous en avons trouvé chez plusieurs femmes, et surtout chez une qui perdoit encore du sang abondamment au dix-huitième jour de ses couches : mais il est aussi facile de distinguer un polype d'une portion de placenta, qu'il le seroit de distinguer celle-ci de ces crêtes dont on vient de parler, et de la tumeur formée par le mai ab ab renversement partiel de la matrice même. from the plant of the content of the

# SECTION VII.

# De la délivrance dans le cas où le placenta est chatonné.

g66. On appelle placenta enkisté, ou chatonné, Du placenta celui qui est renfermé dans une cellule faisant enkisté. partie de la cavité de la matrice, et qui en paroit néanmoins quelquefois aussi distinct que celle du corps de ce viscère l'est de la cavité du col dans l'état naturel.

967. Cette espèce de chatonnement n'est pas une découverte bien nouvelle: on en trouve des exemples dans l'ouvrage de Peu. Mais cet auteur n'en a pas connu la véritable cause, puisqu'il regardoit ce chatonnement comme l'effet de la mauvaise

conformation primordiale de la matrice, qu'il crovoit alors divisée en deux cavités. Parmi ceux qui ont parlé de cette espèce de chaton, les uns l'ont attribué, comme on le voit, à la structure même de la matrice, tandis que les autres le font dépendre de sa contraction spasmodique et irrégulière. Ceux-ci ont pensé que le placenta ne se chatonnoit que lorsqu'il étoit attaché aux parties latérales de la matrice, et ceux-là, quand il en occupoit le fond. Ce dernier sentiment nous paroît plus conforme à l'expérience et aux notions que nous avons de la structure et des fonctions de la matrice de maire que la marina de la matrice.

centa.

Do placento

Mécanisme 1 968. Les fibres de cet organe sont tellement dis de la forma- posées, que sa cavité, en se resserrant, conserve tion du cha-ton qui ren-ton qui renferme le pla- l'écoulement des eaux de l'amnios, cette cavité a une sorte de régularité qu'elle perd, en général, d'autant plus que l'enfant y séjourne plus de temps après l'évacuation complète de ce fluide. Alors elle se resserre davantage à l'endroit du col de cet enfant que sur la tête et le tronc qui offrent plus de volume; elle prend la formed'une grosse courge ou calebasse à deux ventres, comme on l'observe toutes les fois qu'on est obligé de retourner l'enfant longtemps après l'évacuation des eaux, surtout lorsqu'il présente la têté. 1936 7 11 11 84,113

969. Le cercle utérin appliqué sur le col de cet enfant, d'après les lois générales de la contraction de la matrice sur elle-même, doit se rétrécir beaucoupplus vite, l'accouchement étant terminé, que ne le font proportionnellement les autres cercles dont se compose toute la cavité; parce qu'il est déjà plus étroit, que sa dilatation forcée à l'instant de la sortie du tronc de l'enfant n'a été que momentanée, et que d'ailleurs il a plus de tendance à se resserrer que n'en ont les autres cercles, étant celui qui constitue l'orifice interne de la matrice dans l'état habituel. Or, les deux poches dont nous venons de parler, savoir celle du corps et celle du col de la matrice, seront d'autant plus distinctes après la sortie de l'enfant, que ce premier cercle deviendra plus étroit et se resserrera plus fortement.

970. Lorsque la cavité de la matrice est ainsi partagée, le placenta se trouve tantôt dans l'une de ces poches, et tantôt dans l'autre; ou bien chacune d'elles en renferme une partie, selon le heu où il est attaché. De la un placenta complétement chatonné, ou qui ne l'est qu'à demi : ce qui ne

présente rien de bien extraordinaire.

1971. Levret, qui a parle du chatonnement de l'arrière-faix, en a eu une idée bien différente. Il pensait que la cellule qui le renfermoit, quoique formée aux dépens de la cavité de la matrice, ne pouvoit être prise, mi pour celle du corps, ni pour celle du colde ce viscère: de sorte qu'en supposant l'orifice interne resserré comme nous l'annonçons au paragraphe précédent, il y auroit alors trois cavités ou cellules, au lieu de deux. Il ne s'est encore présenté aucun cas de cette espèce dans le cours de notre pratique; plusieurs accoucheurs, également employés, nous ont assuré ne l'avoir jamais observé; et Levret lui-mème n'en rapporte qu'un seul exemple qui lui soit propre : ce qui prouve que ce cas est aussi rare que l'explication

en devient difficile. La sage-femme qui fit appeler ce célèbre accoucheur avoit essayé de délivrer la femme; ayant arraché le cordon ombilical, elle porta la main dans la matrice, et y trouva au côté droit une sorte d'ouverture qui lui fit croire que ce viscère s'étoit déchiré, et que l'arrière-faix avoit pénétré dans le bas-ventre. Cette ouverture, que Levret reconnut de même, étoit, ajoute-t-il, exactement ronde, du diamètre de deux pouces, et de niveau avec la surface interne de la matrice. C'étoit l'entrée d'une poche qui renfermoit le placenta, qui s'étoit formée accidentellement après la sortie de l'enfant, et qui s'effaça insensiblement après celle de l'arrière-faix, comme il s'en assura en reportant la main jusqu'à trois fois dans le sein de la femme (1).

972. Quelques auteurs out fait mention de quelques cas où le placenta étoit seulement comme encadré dans l'épaisseur des parois de la matrice, c'est-à-dire que le chaton qui le contenoit avoit peu de profondeur, que son ouverture étoit très large, et que le bord de celui-cin enrecouvroitseulement qu'une petite partie. Mais il faut prendre garde de se laisser tromper

par de fausses apparences (2).

973. Quelle que soit la manière dont le placenta s'est chatonné, la délivrance ne laisse pas le plus.

<sup>(1)</sup> Suite des observations sur la cause des accouchemens laborieux, quatrième édition, pag. 129, observation XXVII. (2) Leroux, observations sur les pertes de sang, etc., pag. 136, observ. LIII. (1) LEGIL JACKS TO SID SYNOY

souvent de s'opérer à l'ordinaire ; elle est seulement alors un peu plus difficile, parce que la nature, indépendamment de la résistance que lui oppose le col de la matrice, a de plus à vaincre celle de l'entrée du chaton.

974. Si l'on ne pouvoit opérer en tirant mé- De la mathodiquement sur le cordon ombilical, pendant nière d'opéqu'on sollicite d'ailleurs l'action expultrice de la vrance lorsmatrice, il faudroit avancer la main à l'entrée du que le placenchaton, la dilater convenablement, détacher le placenta et l'extraire, comme il est dit ci-devant, soit qu'on puisse faire usage du cordon ombilical

975. Si le chaton étoit de l'espèce dont parle le célèbre Levret, il seroit utile peut-être de reporter la main dans la matrice, immédiatement après la sortie du placenta, pour la vider des caillots qui pourroient s'y être formés, ou pour la faire contracter de manière que les deux poches se réduisissent en une seule. On obtiendroit ce dernier avantage en tenant la main, ou plusieurs doigts seulement, dans l'espèce de gorge qui divisoit la cavité, jusqu'à ce que la portion qui est audessus, ou qui forme le chaton, se soit resserrée ou effacée.

### SECTION VIII.

De la délivrance dans le cas où le placenta est attaché sur le col de la matrice.

976. L'on ne craint plus aujourd'hui, comme dans le temps où vivoit Deventer, d'être taxé rence du plad'avancer un paradoxe en publiant que le placenta de la matrice.

ence dw pla-

s'attache quelquefois sur le col de la matrice et en recouvre l'orifice, puisque tous les praticiens conviennent de la possibilité de ce fait, et qu'il n'en est aucun qui ne l'ait observé plusieurs fois.

977. Danstous les autres cas, la grossesse peut Accident inséparable de parcourir ses différens temps sans être troublée du placenta par l'hémorragie; mais dans celui dont il s'agit. sur le col de une perte plus ou moins abondante a toujours lieu la matrice. 677 avantl'accouchement, ets'annonce plustôt ou plus sei les tard, selon les circonstances. Tantôt elle se déclare des le sixième mois, quelquefois dans le courant du neuvième seulement, même aux approches du terme de l'accouchement; mais le plus souvent c'est du septième au huitième mois. Elle est peu inquiétante, et peut s'arrêter par les remedes ordinaires, lorsqu'elle commence de bonne heure; mais elle ne tarde pas à reparoître, et elle devient d'autant plus abondante que la grossesse se rapproche davantage de son terme; de sorte qu'elle ne l'est jamais plus que dans le cours du

Signes auxj 978. L'on ne peut reconnoître si l'orifice de la
quels on rematrice est le siège du placenta, qu'en y portant
connoît que
le placenta le doigt. Au lieu de membranes tres lisses, comme
te placenta d'etat ordinaire, on y trouve alors une subde la matrice, stance molle et fongueuse: toul autre signe est

travail de l'accouchement.

stance mone et fongueuse: four autre signe est incertain et on ne peut plus, équivoque. Mais ces recherches doivent être faites avec les plus grands ménagemens, pour ne pas devenir misbles, le doigt pouvant détacher un caillot salutaire, qui s'opposoit à l'écoulement du sang, ou qui modéroit au moins l'hémorragie.

Conduite 979. Comme le choix des moyens qui convien-

nent, le mieux dans le cas dont il s'agit, dépend qu'ou moins du lieu où est situéle placenta, que de l'in-tensité de l'hémorragie qui provient de son décessaire de collèment, l'on devroit peu se mettre en peine du siège qu'il occupe dans les premiers temps de la perte, et les recherches dont nous venons de parler ne serviroient au plus qu'au pronostig sur la durée ou les retours inévitables de l'accident.

dent. at more intermelle artisted de firevet el o on prescrit à la femme le repos le plus exact; on lui fait garder le plus longtemps possible la situation horizontale; on la saigne du bras, si les circonstances l'exigent, c'est à dire lorsqu'il y a plénitude des vaisseaux; on ne lui donne que des boissons tempérantes et incrassantes, et des alimens de même nature. Si la perte continue malgré ces précautions et devient plus considérable, on applique sur le ventre, des linges trempés dans l'eau froide et le vinaigre; on introduit dans le vagin et le col de la matrice même, s'il est assez entr'ouvert, une espèce de bouchon ou de pessaire, fait de filasse bien fine, de charpie imbibée de la même liqueur, d'agaric ou d'amadou, Quand l'hémorragie résiste à tous ces moyens et fait craindre pour les jours de la femme, on excite les douleurs de l'accouchement et on

l'opère.
981. Si cette dernière ressource est salutaire à la
femme et assure sa conservation, on ne doit pas se
dissimuler combien elle est dangereuse pour l'enfant, qui court d'autant plus de risque dans ce cas
qu'il est alors plus éloigné du terme de sa maturité,

L'ART 424

et que le col de la matrice est naturellement moins disposé à lui donner issue. Mais de deux écueils fâcheux, il faut éviter celui qui l'est davantage : si l'enfant est exposé par cet accouchement prématuré, sa perte est inévitable si l'on ne prend ce parti, et celle de la femme ne l'est pas moins. Il ne faut pas même le différer trop longtemps, dans l'espoir qu'il surviendra des douleurs, que le travail s'établira naturellement, ou que le délai d'une heure fera naître des dispositions plus favorables : car cet espoir est perfide, et un instant décide souvent du sort de deux individus ou d'un seul, qu'on auroit pu conserver en y mettant plus de célérité et moins de timidité.

982. Puisqu'ilfaut avoir recours alors à l'accouchement, on doit l'opérer le plus sûrement et le plus doucement possible. La méthode de Puzos (1) ne peut avoir, dans le cas dont il s'agit, les avantages réels qu'on lui a généralement reconnus dans tous ceux où la source de l'hémorragie est plus éloignée. La perte, dans ce dernier cas, s'arrête ou diminue après l'évacuation des eaux, en raison de la force des douleurs ou des contractions de la matrice, et du moindre volume de ce viscère après l'écoulement de ces eaux : de sorte que l'accouchement peut quelquefois s'opérer naturellement et sans autre danger pour la femme. Mais quand le placenta est attaché sur le col de la matrice, si

<sup>(1)</sup> Puzos conseilloit, dans le cas d'hémorragie abondante, d'exciter les douleurs de l'enfantement en dilatant le col de la matrice et en ouvrant les membranes. (Voyez son excellent mémoire sur les pertes de sang, à la fin de son ouvrage sur l'Art des accouchemens.)

l'hémorragie se suspend pour un instant, elle reparoit ensuite, et devient d'autant plus abondante que l'orifice se dilate davantage, et que la force du travail augmente. Nous n'avons rencontré qu'un seul cas où la perte se fût arrêtée complétement après l'écoulement des eaux', sur trente au moins dans lesquels le placenta étoit attaché au col de la matrice; mais ce cas, qui n'est qu'une

exception, ne peut faire loi (1).

983. Si l'on se déterminoit à procurer l'écoulement des eaux de l'amnios avant que l'état du col de la matrice ne permît d'opéner l'accouchement, dans la circonstance dont il s'agit, et s'il pouvoit en résulter autant de bien que dans les autres cas de perte, il seroit peut-ètre plus avantageux de leur donner issue en conduisant un trocart à travers le placenta, que de trouver celui-ci avec le doigt: ce qui ne peut se faire qu'avec peine, et sans en détacher une plus grande étendue. Mais nous sommes éloigné de le proposer même avec cet instrument, tant parce que son application peut avoir des inconvéniens, que parce que l'écoule-

111 1141

peut accou- "

cher seule

<sup>(1)</sup> Une sage-femme avoit extrait le placenta depuis quelques heures, lorsque je fus appelé, et n'avoit pu retourner Fenfant, dont le bras s'écit engagé au-dessous de la tête. La matrice, irritée par les manœuvres de cette sage-femme, étoit fortement contractée sur l'enfant, et ne versoit au plus que quelques gouttes de sang. Étonné, après la sortie de l'enfant, de voir le cordon rompu près de l'ombille, et plus surpris encore de ne pas trouver l'arrière-faix dans la matrice, je ne sus que dans ce moment qu'on l'avoit extrait longtemps avant mon arrivée, et caché avec soin.

à l'accouchement.

ment des eaux ne sauroit être alors d'aucune utilité. Manière 984. Quand l'orifice de la matrice est disposé de procéder convenablement à l'accouchement, on en détache le placenta d'un côté, et autant qu'on peut le reconnoître, vers celui où son bord se rapproche le plus de l'orifice. On déchire les membranes auprès de cette masse, et on plonge sa main dans leur cavité pour aller prendre les pieds de l'enfant et l'extraire comme dans les cas ordinaires.

085. Quelques praticiens préfèrent de percer le placenta dans le milieu et de passer la main à travers pour retourner l'enfant; mais ce procédé est plus difficile et moins sûr que celui que nous proposons. On expose presque toujours le délivre à un décollement entier en agissant ainsi ; on déchire quelques unes des principales racines artérielles et veineuses du cordon ombilical, et l'enfant étant obligé de descendre à travers ce placenta, ne manque guère de l'entraîner avec les épaules : ce qui augmente les difficultés, en ajoutant le volume de cette masse à celui des épaules mêmes, et fait naître d'ailleurs quelques inconvéniens de plus.

La femme quoique placenta présente premier.

986. La femme livrée à elle-même ou qui ne peut accou- peut se procurer aucun secours, n'est pas toujours cher seule, absolument sans ressources quand le placentá est se attaché sur le col de la matrice. Cette masse, en le quelques cas, peut s'en séparér et s'en éloigner assez, d'un côté, pour que les membranes se présentent à nu, quand l'orifice est dans sa plus grande dilatation. Ces membranes alors peuventse déchirer spontanément, et l'accouchement s'opérer naturellement, si la femme conserve assez de force, malgré le sang qu'elle a répandu, comme il s'en trouve des exemples : mais ce n'est que dans le cas où le bord du placenta seulement est

près de l'orifice de la matrice.

987. Les choses ne se passent jamais de cette manière lorsque le centre du placenta répond au milieu de cet orifice, parce que celui-ci ne peut s'élargir assez pour que le bord de cette masse le quitte d'un côté, et que les membranes viennent s'y ouvrir. Le placenta se détachealors circulairement; il est poussé jusqu'à la vulve par la tête de

l'enfant, et la précède dans sa sortie.

988. Si l'on n'étoit appelé que dans ce moment, après avoir détaché cette masse d'un côté et ouvert les membranes, il vaudroit mieux se servir du forceps, si on l'avoit sous la main, que de retourner l'enfant et de l'amener par les pieds. Mais au défant de cet instrument, on prendra ce dernier parti, quoique la tête, soit aussi engagée: car il n'est pas alors toujours impossible de la repousser, de retourner l'enfant, et d'en dégager les pieds. (Voyez § 1291 et suiv.)

989 Lorsque le placenta conserve encore une partie de ses adhérences après la sortie de l'enfant, on attend, pour l'extraire, que l'action de la matrice les ait détruites; à moins que la persévérance mil et al ou le renouvellement de l'hémorragie n'oblige moup de délivrer la femme plus tôt. Dans tous ces cas comme dans celui où le placenta est attaché dans le voisinage de l'orifice seulement, il est rare qu'on entraîne la totalité des membranes, si l'on n'y apporte pas la plus grande attention, parce que s'étant déchirées au bord de cette masse, elles s'en

après l'avor tement. détachent circulairement, pour peu que résistent leurs propres adhérences à la matrice. Il faut y donner tous ses soins, pour qu'elles ne restent pas en arrière, que leur séjour dans la matrice ne devienne pas la cause de quelques accidens, et qu'on n'en prenne pas occasion de taxer l'accoucheur d'inattention, en les voyant sortir quelque temps après sous la forme d'une portion de délivre. Pour en extraire la totalité, on les saisit auprès du placenta dès qu'il est sorti, et on tire dessus avec ménagement, les roulant sous forme de corde, tandis que de l'autre main on sollicite la matrice à les expulser, en faisant des frictions sur la région hypogastrique.

# De la délivrance à la suite de l'avortement,

990. S'il y a des cas où l'on puisse être forcé de commettre la délivrance aux soins de la nature, et d'avouer l'impuissance de l'art à ce sujet, ils ne sont jamais plus fréquens qu'à la suite del'avortement, puisque nous n'avons, pour l'opérer alors, presque aucune des ressources que nons laisse l'accouchement à terme.

tement.

991. Les difficultés de la délivrance croissent. culté qu'on en général, dans ces sortes de cas, en raison inverse du terme de la grossesse : elles sont d'autant après l'avor- plus grandes que celle-ci est moins avancée, et elles diminuent à proportion que l'avortement se rapproche du neuvième mois.

992. Avant le troisième mois, la nature trouve moins d'obstacles à se débarrasser de la totalité du

produit de la conception en masse, qu'à expulser les eaux et le fœtus d'abord, puis ensuite le délivre séparément : mais on observe le contraire après ce terme. L'expérience apprend de plus qu'il est rare que la femme ne se délivre pas de cette manière, quand l'accoucheur a le soin de ne pas troubler le travail de la nature, en cherchant à l'aider: qu'il est aussi rare de voir le fœtus précéder la sortie de ses enveloppes dans les avortemens qui se font avant le troisième mois, que de le voir sortir renfermé dans celle-ci après le quatrième mois.

003. D'après cette marche naturelle, on voit qu'il ne convient pas d'ouvrir la poche des eaux à faut observer dessein d'abréger la durée du travail de l'avorte pour favoriment, quelque lent et pénible qu'il soit, lorsqu'il ser la délise fait avant le troisième mois de la grossesse: vrance. comme on peut le faire après cette époque, si les membranes ne se déchirent pas d'elles-mêmes. quand la dilatation de l'orifice de la matrice est

De ce qu'il

suffisante pour donner issue au fœtus et au délivre. 994. Si cette poche vient à s'ouvrir spontanément ou autrement, dans le premier cas ou avant que cet orifice soit assez ouvert pour donner issue au corps ovoïde en entier, elle se décharge des eaux, et du fœtus encore très petit; elle s'affaisse ensuite sur elle-même, et ne peut être expulsée que par un travail beaucoup plus long, plus irrégulier dans sa marche, et souvent retardé de plusieurs jours; parce que la matrice, à l'instant de cette évacuation, perd une partie de sa sensibilité et de l'irritabilité qu'elle avoit acquise dans ce prélude douloureux de l'avortement, et qui devenoient autot ab ait

430

nécessaires aux progrès ultérieurs de ses contractions, et que d'ailleurs son orifice se resserre

pendant le repos qu'elle éprouve:

1995. Si l'on étoit auprès de la femme dans le moment où la poche des eaux vient à s'ouvrir aussi prématurément, il faudroit introduire un ou deux doigts dans l'orifice de la matrice, s'il étoit assez grand, 1º afin d'entretenir cette sensibilité. cette irritabilité si nécessaire aux progrès de l'action expulsive de la matrice; 2º pour empêcher cet orifice de se contracter sur lui-même, et favoriser sa dilatation ultérieure jusqu'à ce qu'elle suffise pour la délivrance, qui peut alors s'opérer sans autre précaution et en très peu de temps : -irovel mais il faut attendre patiemment, lorsqu'on n'est appelé qu'après l'issue des eaux, à moins que la perte ne contraigne d'agir vision di dava dal se

906. Comment pourroit-on délivrer la femme dans cedernier cas? Le cordon ombilical, entraîné par le fœtus, a été arraché; et il est d'ailleurs si grele, qu'il ne pourroit servir à l'extraction du placenta. Les parties externes de la femme et l'entrée du vagin sont encore si étroites, que la main ne sauroit y pénétrer qu'avec force, et en excitant beaucoup de douleur; le col de la matrice. à peine dilaté, n'admet au plus qu'un seul doigt, qui ne fera que refouler vers le fond de ce viscère la portion de placenta qui auroit pu s'y engager, loin de servir à extraire cette masse.

Ce qu'il faut 9 997. Quand toutes les choses sont dans un état faire quand aussi peu favorable à la délivrance, si la perte il y a perte, dissi peti lavolable a la diliviance, si la perte après la sor n'est pas abondante, l'accoucheur doit se borner tie du fœtus à solliciter vivement l'action de la matrice, et à la avorté,

De ce qu'il aut observer

ser là déli-

faire contracter avec assez d'énergie pour achever de détacher et d'expulser le placenta. De cette manière, souvent il obtiendra de la nature, en moins d'un quart d'heure on d'une demi-heure, ce qu'il n'auroit pu obtenir autrement qu'avec

beaucoup plus de peine et de temps.

998. Lorsqu'une portion du placenta se sera engagée dans le col de la matrice, au point de faire un peu de saillie du côté du vagin, on pourra la saisir ou la pincer au moyen de deux doigts, pour ébranler et entraîner le reste : mais il faudra cependant en user avec ménagement, crainie de la déchirer; ce qui ne pourroit encore que retarder la délivrance entière. C'est aussi dans ce moment que la pince à faux germe de Levret conviendroit le mieux, si elle pouvoit être utile en quelques cas; car elle ne peut l'être en ancune manière quand le petit placenta est encore chatonné dans la matrice; à moins qu'on ne veuille s'en servir alors pour dilater le col de ce viscère, et le préparer à l'issué de l'arrière-faix.

999. Si l'on peut temporiser de cette manière, ou s'en tenir à ces foibles secours, quand la perte est médiocre, il faut agir bien différemment lorsqu'elle est assez considérable pour mettre la femme en danger. Si l'on ne peut extraire le placenta sur-le-champ, il faut opposer au sang une digue assez forte pour l'empecher de couler; donner lien par ce moyen à la formation d'un caillot qui fermé, en remplissant exactement la cavité de la matrice, la bouche des vaisseaux béans qui versent cefluide. On introduit, à cet effet, un morceau d'agaric ou d'amadou dans le col de la matrice même, si on

le peut, ou bien de la filasse très fine, de la charpie brute, trempée dans l'eau et le vinaigre; on er remplit parfaitement le vagin; on a soin de soutenir et d'appuyer ce tampon convenablement, jusqu'à ce que la matrice, irritée par sa présence, par celle du caillot et de l'arrière-faix, se contracte avec assez de force pour expulser le tout.

1000. Ce moyen, dont l'expérience a plus d'une fois constaté l'utilité dans le cas d'avortement comme dans celui de perte ancienne ou habituelle, pourroit avoir des suites fâcheuses si on l'employoit sans autre précaution, après un accouchement à terme, parce qu'il pourroit se former alors un épanchement intérieur capable de faire périr la femme, ainsi qu'on le remarque dans l'une des observations de la Motte (1): la cavité de la matrice étant encore trop vaste alors, et ses parois offrant trop peu de résistance à l'abord du sang. Si l'on étoit obligé de tamponner le vagin dans ce dernier cas, comme nous l'avons fait avec succès, il faudroit s'opposer au développement de la matrice en appuyant d'une main sur la région hypogastrique, en embrassant pour ainsi dire de tous les doigts le corps de cet organe, en l'irritant et en l'agacant sortement, tandis que de l'autre main on soutiendroit et on appuieroit le tampon, s'il le falloit, pour l'empêcher de sortir.

1001. Quand le placenta du fœtus abortif, qu'on ne peut extraire, se putréfie dans la matrice et produit quelques uns des accidens énoncés au § 056,

<sup>(1)</sup> Observation 386, nouvelle édition.

il faut avoir recours aux injections prescrites au \$ 058 : mais s'il re survient rien de semblable, l'on ne doit pas se mettre en peine de ce corps étranger, des femmes s'en étant délivrées portion par portion; d'autres l'ayant conservé pendant plusieurs mois sans en être nullement incommodées, et rendu comme desséché après ce temps.

## SECTION X.

De la délivrance à la suite de l'accouchement de plusieurs enfans,

1002. Les rapports qu'ont presque toujours les De la délijumeaux, au moyen de leurs enveloppes, annon- vrance dans cent de quelle conséquence il est de n'entreprendre le cas de jude délivrer la femme qu'après la sortie du dernier. quoique la pratique contraire semble être autorisée par quelques observations.

1003. Chaque jumeau ayant quelquefois ses enveloppes bien distinctes, les membranes de l'un n'étant qu'adossées seulement et liées par un tissu cellulaire très fin à celles de l'autre, et les arrièrefaix n'ayant pas d'autres rapports entre eux; il semble, en effet, qu'on pourroit sans inconvéniens extraire un de ceux-ci aussitôt après la sortie du premier enfant; en faire autant à l'égard du second, et même du troisième, s'il en existoit plus de deux : mais ces rapports n'étant pas ceux qu'on voitle plussouvent, comment s'assurer qu'ils sont tels, ou les reconnoître avant de procéder à l'extraction du premierarrière-faix?Comme aucuns signes. ne peuvent nous éclairer sur ce point, comme

τ.

il arrive bien plus souvent qu'il n'y a qu'un pla+ centa pour les jumeaux, ou, ce qui est plus exact, que les deux masses sont tellement liées ensemble qu'elles paroissent confondues, il ne faut jamais essayer de délivrer la femme qu'après la sortie du dernier des jumeaux, parce qu'on ne pourroit extraire l'une de ces masses sans courir le risque de détacher l'autre en même temps, ce qui deviendroit dangereux également pour la mère et pour le second enfant. Nous en excepterons le cas cependant où l'arrière-faix du premier enfant vient se présenter comme de lui-même sous la main de l'accoucheur.

Temps où 1004. Puisqu'on ne doit opérer la délivrance l'on doitelors qu'après la sortie du dernier enfant, excepté le livrance a cas où la nature nous met sur la voie d'agir autrement, en poussant elle-même à l'entrée du vagin le placenta du premier, il ne paroîtra peut-être pas inutile, en attendant, de lier le cordon qui descend de cet arrière-faix, comme quelques uns l'ont recommandé, quoiqu'il n'en découle pas ordinairement beaucoup de sang (1): mais il faudra le délier au moment de la délivrance, pour laisser dégorger un peu cet arrière-faix commun, et favoriser sa

1005. On tirera d'abord sur les deux cordons, en se conduisant comme s'il n'y avoit eu qu'un seul enfant. Si le placenta, toujours plus volumineux que dans ce dernier cas, ne descendoit pas

<sup>(</sup>i) Il ne s'en est pas évacué une once pendant l'espace de trois heures, que ce cordon est resté sous nos yeux sans être ne percent nous a later for compart, comment

à l'aide de ces efforts, l'on n'agiroit que sur l'un de ces cordons, afin de faire passer les deux masses l'une après l'autre, et si l'on y rencontroit encore les memes difficultés, on iroit accrocher le bord de cet arrière-faix, au moven de deux doigts introduits dans le col de la matrice.

# ARTICLE II.

On the streeting squaring quality Du régime des femmes en couches.

# SECTION PREMIÈRE.

Des soins qui sont utiles immédiatement après la délivrance, et pendant le temps que la femme doit rester sur le petit lit.

1006. Aussitôt que la femme est délivrée, que cette opération se soit faite spontanément ou noni à l'accoucheur doit s'assurer, par le toucher, si le après la déliplacenta n'a pas entraîné et renversé le fond de la matrice, ou bien si ce viscère en entier n'est pas trop descendu, afin de le relever, dans ce dernier cas, et de réduire sur le champ, dans l'autre, la partie qui s'est renversée. " 29196 Hi Dan illi

1007. Quand le tout est dans l'ordre naturel , on fait quelques frictions avec la main sur le globe utérin qui occupe la région hypogastriques on les réitère de temps en temps, pour exciter et soutenir le ressort ou l'action tonique de la matrice, pour favoriser son dégorgement, et prévenir la formation des caillots qui deviennent souvent la source de plusieurs accidens.

1008. La femme doit rester quelque temps

sur le petit lit où elle est accouchée, soit pour s'y reposer un peu, soit parce qu'il seroit imprudent et même dangereux de la remuer et de la changer de suite, lorsque l'accouchement a été précédé ou suivi d'hémorragie, de syncopes, ou detout autre accident, de même que quand on a lieu de craindre quelque chose de semblable : mais il faut qu'elle y soit proprement et sechement, ce qu'on obtient en substituant des linges secs à ceux qui sont mouillés.

1009. On la tient couchée horizontalement, autant que cela se peut, dans les premiers momens; on lui fait rapprocher et allonger les cuisses et les jambes; on la couvre plus ou moins pour la défendre du froid, et on lui prescrit le silence et le

repos le plus exact.

1010. Il n'est pas moins nécessaire dans ces premiers instans de modérer les mouvemens de l'àme que ceux du corps; tout ce qui l'affecte vivement pouvant alors avoir des suites fâcheuses, comme l'expérience ne le prouve que trop souvent. Combien de femmes, en effet, n'ont-elles pas été victimes d'un accès de joie, de crainte, de colère immodérée, ou de toute autre passion semblable, un instant après l'accouchement?

1011. Lorsque la femme est altérée, on lui donne l'une de ces boissons dont il est parlé au 5 789; on lui accorde de même une tasse de bouillon si elle en a besoin. Il faut proscrire entièrement l'usage des liqueurs spiritueuses et des breuvages échauffans, qu'on fait prendre indiscrètement, surtout aux femmes du peuple, à dessein de les réchauffer, ou dans la vue de prédiction données de les réchauffer, ou dans la vue de prédiction de les réchauffer, ou dans la vue de prédiction de les réchauffers.

venir les tranchées utérines.

1012. Le premier moment est aussi celui où chaque voisine, chaque amie, vient offrir sa petite des que bien formule contre ces tranchées, souvent, il faut des gens prol'avouer, plus à charge que les douleurs de l'en-prévenir les fantement même. Indépendamment de ce que ces tranchées. prétendus remèdes ne peuvent prévenir de semblables douleurs, il en est dans le nombre qui pourroient être nuisibles. Sans en approuver aucun, si l'accoucheur est quelquefois obligé d'en permettre l'usage, pour tranquilliser l'esprit de l'accouchée, et ne point encourir la disgrâce des femmes qui les proposent, sa complaisance à cet égard ne doit s'étendre que sur ceux qui, par leur nature ou par leur dose, sont incapables de toute action malfaisante.

1013. Ces douleurs, aussi peu ordinaires après le premier accouchement que communes à la suite tranchées des autres, peuvent dépendre de plusieurs causes qui exigent des remèdes différens: tantôt elles sont produites par l'engorgement des parois de la matrice, et tantôt, mais bien plus rarement, par la présence d'un caillot ou d'un lambeau de placenta qui ne peut être expulsé que par des efforts sem-

blables à ceux de l'accouchement.

1014. Une saignée du bras, faite avant l'accou- Moyens prochement, ou une saignée du pied pratiquée plu-philactiques et curatifs des sieurs heures après comme cela se fait chez cer- tranchées. taines nations, pourroit prévenir une partie de ces tranchées, en diminuant la pléthore et l'engorgement des vaisseaux utérins. On en prévient encore le nombre autant que cela se peut, en continuant, longtemps après la délivrance, les frictions que nous avons recommandé de faire sur la région

Des remè-

utérines.

-0 aff 5 1 1

evenir les

hypogastrique, parce que ces frictions soutiennent l'action par laquelle la matrice se resserre et se durcit, et la mettent dans le cas de se refuser a l'abord d'une aussi grande quantité de fluide. Il y a toujours beaucoup de tranchées, lorsque le volume de la matrice se développe de nouveau après la délivrance, et que ce développement tient à l'engorgement des parois de ce viscère. La sortie des corps étrangers peut seule apaiser les douleurs qui n'ont d'autres causes que leur présence, et la nature dans ce cas n'a presque jamais besoin d'aide; il ne faut qu'inspirer un peu de patience et de courage à la femme.

1015. Les fomentations émollientes, les cataplasmes appliqués sur la région hypogastrique, quelques lavemens, une boisson délayante, résolutive, antispasmodique, telle qu'une infusion légère de fleurs de tilleul, de fleurs on feuilles d'oranger, ou autres de cette espèce, ne peuvent faire que beaucoup de bien dans tous ces cas, et surtout dans celui d'engorgement des parois de la matrice. Quelquefois les tranchées sont si fortes, et les femmes en souffrent si cruellement, qu'on est obligé de leur donner quelques gouttes de la liqueur minérale anodyne d'Hoffmann, et de teinture de Sydenham, dans une cuillerée d'eau de

fleurs d'orange et de tilleul.

1016. Chez quelques femmes ces douleurs s'annoncent des les premiers instans qui suivent la délivrance; elles se succèdent de minute en minute comme celles de l'accouchement, auxquelles elles ressemblent beaucoup, et se soutiennent aiusi avecforce, pendant plusieurs heures, quelquefois peur dant un jour entier. Ensuite elles s'éloignent, et en devenant plus rares, elles perdent de leur violence; mais presque toujours elles se font sentir jusqu'au moment dé la révolution du lait : le temps de cette révolution est, pour quelques femmes, celni où ces douleurs sont plus fortes et plus vives. Elles sont accompagnées de tiraillement, douloureux vers les lombes, dans les aines et le, devant des cuisses; quelquefois de frissons, de nausées, de vomissemens, même de syncopés,

1017. Après cette courte digression sur les tranchées utérines, ne perdons pas de vue que la femme est encore sur le petit lit, qu'il faut bientôt l'en retirer pour la mettre dans un autre, où elle sera plus à son aise. L'accoucheur doit veiller à ce que ce dernier soit fait et garni convenable. ment, pour que les lochies n'en pénètrent pas les matelas, et qu'on puisse en changer les alèzes facilement et aussi souvent que les circonstances l'exigeront; il doit également veiller à la manière dont on habille et on garnit l'accouchée, avant, de la faire passer dans ce lit. Quoique rarement, il soit admis à cette toilette, et que plus rarement encore il soit obligé d'y mettre la main, il est cependant utile qu'il sache en quoi elle consiste, et qu'il en connoisse les avantages et les abus. And who in bottom a few many and the me and

CONTRACTOR OF STATE OF THE STAT

gue la plopart en alordont; en en tivo amit la

# SECTION II.

De l'habillement et de la garniture des femmes nouvellement accouchées.

1018, Rien n'est indifférent dans le temps des couches; les choses les plus simples en apparence deviennent alors quelquefois très nuisibles, et les femmes souvent sont victimes d'un vain avantage qu'elles recherchent pour, l'avenir, ou tout au moins de leur ignorance et de celle de leurs gardes: si quelques unes de ces femmes nous savent gré d'être entré dans quelques détails sur leur premier ajustement de couches, peu importe que les accoucheurs trouvent ces détails superflus.

1019. Chaque peuple a, pour ainsi dire, sa manière d'habiller et de traiter les femmes en couches: la même ne sauroit être la meilleure partout. Nous ne parlerons que de ce qui est en usage en France, et nous ferons remarquer avant tout que la fortune y a mis encore autant de variétés qu'elle a établi de conditions différentes parmi les femmes.

1020. On doit approuver la précaution que prennent les femmes jalouses de conserver leur chevelure, de se faire peigner avant d'accoucher, afin d'en ôter la poudre et la poinmade. En dépouillant ainsi les tégumens de la tête de cette espèce de croûte qui les recouvre et qui est susceptible de s'altérer par la chaleur et la sueur, ces femmes en retirent souvent un avantage plus réel que celui que la plupart en attendent; car en favorisant la transpiration de cette partie, elles préviennent des maux de tête quelquefois difficiles à dompter.

1021. Les unes, après être accouchées, se persuadent qu'elles ne sauroient prendre trop de pré-cautions pour se garantir du froid, se couvrent la de femme noutête de plusieurs bonnets piqués et de plusieurs vellement coiffes, tandis que les autres, par un principe con-accouchée. traire, la laissent presque nue. L'excès de chaleur pouvant être aussi nuisible que le froid, il faut suivre un juste milieu pour cette coiffure, et avoir égard en cela, autant à l'habitude des femmes qu'à la saison où elles accouchent.

1022. La plupart des femmes mettent pendant les premiers jours de leurs couches des chemises très courtes et fendues par-devant dans toute la longueur; ayant comme celles de l'homme de longues manches à poignet et un petit collet. On a grande raison de les préférer aux chemises ordinaires, puisque par préjugé l'on ne permet encore que très rarement d'en changer avant le cinquième, le sixième, et même le septième jour. Ces chemises étant très courtes et ouvertes d'ailleurs comme une camisole, sont moins exposées à se gâter par les lochies; elles laissent plus de liberté pour garnir la poitrine et le bas-ventre, et en changer les linges au besoin.

1023. Les femmes mettent par-dessus cette chemise une camisole à longues manches, et souvent deux sans avoir égard à la saison; de sorte que, pour se préserver du froid, quelques unes s'accablent de chaleur et du poids des vêtemens, qui ne sauroient être trop légers et trop libres pendant le temps qu'elles restent au lit.

1024. On ne voit pas trop clairement d'où vient l'usage généralement adopté en France, et dans quelques pays voisins, d'entourer la poitrine de l'accouchée d'une sorte de bandage de corps, ni quel en a été d'abord le but, Ce qui est plus évident, c'est que toutes les femmes n'en tirent pas en attendent, et que quelques unes, au lieu de ces vains agrémens qu'elles y recherchent, n'y trouvent qu'une source de maux dont tôt ou tard elles sont victimes.

niens de banchée.

Man.ere

1025. Les unes, en se faisant ainsi garnir et et inconvé- soutenir le sein, n'ont d'autre but que de le déder la poitri- fendre du contact de l'air, et d'y entretenir un peu ne de l'accou- de chaleur; ce qu'on ne sauroit désapprouver, Les autres se proposent d'en conserver la forme et la beauté, en empêchant le lait de s'y porter et de le distendre. Les premières serrent peu ce bandage; les dernières le font davantage, et appliquent souvent encore sur le sein des topiques astringens: mais quelques unes de celles-ci pavent du prix de leur santé l'agrément qu'elles ne préférent sûrement que par ignorance (1).

Une autre semme, conduite par le même désir sans doute, fut frappée d'une apoplexie mortelle en moins d'une demiheure, au quatrième jour de ses couches. Nous trouvâmes le bandage qui entouroit sa poitrine si serré, que les mamelles en étoient comme écrasées et contuses. Sile up co un les intib

<sup>(1)</sup> Un bandage trop serré, appliqué dans les vues d'étouffer le lait, chez une pauvre femme, s'étant opposé au développement du sein, au troisième jour des couches, donna lieu à un état de suffocation alarmante, à de violens maux de-tête et à des convulsions, qui ne cessèrent que lorsque le lait put se! porter librement au sein et le développer.

uoa6. Il en est souvent de même du bandage Des inconqu'on applique autour du ventre. Les femmes, en venieus et des n'y recherchant que cette finesse de taille dont la bander grossesse les avoit privées, s'exposent à de fâcheu- ventre de l'acses incommodités, qui ne cessent le plus souvent couchée. qu'avec elles. Peu et Mauriceau se sont élevés contre l'abus de ce bandage; mais ils n'ont pas cru devoir le proscrire entièrement, Smellie en a fait connoître l'utilité chez les femmes menacées ou atteintes de défaillances et de syncopes dans les premiers momens qui suivent la délivrance : il recommandoit même de faire comprimer le ventre de l'accouchée pendant qu'on préparoit ce han-

dage. avantages en pareilles circonstances, avant que je connusse les préceptes de Smellie, m'a fait penser aussi qu'il pouvoit être utile dans certains cas de perte après l'accouchement, en modérant un neu le cours du sang vers la matrice, par la pression qu'il exerce médiatement sur les vaisseaux du basventre. Il s'oppose de plus à la dilatation et au boursouflement du canal intestinal; et il prévient les hernies consécutives, soit de l'ombilie, soit de la ligne blanche, en résistant à l'impulsion des parties flottantes, Enfin, j'ai remarqué qu'à pareil terme des couches, plusieurs femmes, dont le ventre n'avoit pas été légèrement contenu dans les premiers temps, avoient la matrice plus volumineuse et plus engorgée que les autres,

1028. Il nous semble, d'après ces observations, qu'on ne devroit pas rejeter ce bandage, et qu'il faudroit même, en quelques cas, l'appliquer im444 DES ACCTRAL MENS.

médiatement après la délivrance. La nécessité de bander la poitrine n'est pas aussi évidente, et nous pensons qu'on feroit bien de s'en dispenser: il suffit, pour y entretenir la chaleur nécessaire, de couvrir le sein d'une serviette mollette, ou de l'une de ces pièces ouatées que les femmes des-

tinent à cet usage.

1029. Ce bandage se fait de la manière suivante: on applique sur la région hypogastrique une serviette bien douce, pliée sous une forme carrée ou triangulaire, et on la soutient par une autre pliée en long, dont on entoure le ventre. On doit peu le serrer dans les premiers momens; mais on pourra le faire davantage par la suite, et en augmentant insensiblement, à mesure que le volume de la matrice diminuera.

1030. Un fichu placé sur le cou, une alèze dont on entoure les lombes et les cuisses de la femme en manière de jupon, et une serviette molle appliquée contre la vulve, doivent compléter l'habillement et la garniture de l'accouchée. On la transporte ensuite dans son lit, et on lui prescrit

le régime convenable à son état.

1031. Il est difficile de fixer au juste la manière de gouverner les femmes en couches, même d'établir des préceptes généraux à ce sujet, sans avoir fait connoître préalablement les principaux phénomenes qui se manifestent après l'accouchement, et leurs différences relativement aux diverses circonstances qui peuvent se présenter. Nous les exposerons très brièvement.

at my but the same of the forms

#### SECTION III.

Des principaux phénomènes qui se manifestent dans le temps des

1032. On peut distinguer les suites de couches en naturelles et en accidentelles. Les premières des couches. offrent des différences infinies et purement individuelles: les autres tantôt sont l'effet d'une disposition prochaine à la maladie, dont l'accouchement n'a fait que favoriser le développement, et tantôt elles dépendent de la mauvaise habitude du sujet, de l'impéritie de l'accoucheur, de l'inexactitude de la femme dans le régime, ou de quelques événemens imprévus. Nous ne parlerons que des suites de couches les plus ordinaires, les autres pouvant seules fournir la matière de plusieurs volumes (1).

1033. Une espèced'accablement ou de lassitude, Suites natusemblable à ce qu'on éprouve à la suite d'un exercice violent et immodéré, succède, peu de temps après l'accouchement, à l'agitation excitée par le travail: mais bientôt l'action du pouls se réveille, la chaleur se ranime, la peau devient humide, une moiteur salutaire se déclare, les membres recouvrent leur première liberté, l'ordre des fonctions se rétablit; et le plus grand calme succédant à cet effort de la nature, permet à la femme de se livrer paisiblement à la joie d'être mère.

(1) On peut consulter, sur ces dernières, le grand nombre de traités qu'on a publiés sur les maladies des femmes en couches.

Des lochies sanguines laiteuses.

1034. Pendant les premiers jours, il se fait un et dégorgement abondant par la vulve. C'est d'abord du sang très pur, dont la couleur et la consistance commencent à s'affoiblir plus tôt ou plus tard, et diminuentinsensiblement; desorte qu'après vingtquatre, trente-six, ou quarante-huit heures, pour l'ordinaire, il ne passe qu'une espèce d'humeur h conches. lymphatique et roussatre, qui ne tarde pas encore à changer de nature. Elle devient plus épaisse, plus blanche, et comme purulente; ce qui lui a fait donner le nom de Lochies puriformes, tandis qu'on appelle les deux premières espèces Lochies sanguines et séreuses.

De la durée des lochies.

1035. La durée et la quantité de ces différentes espèces de lochies sont d'ailleurs relatives à un grand nombre de circonstances dont nous ne ferons nullementicimention. Les lochies sanguines coulent quelquefois pendant les trois ou quatre Suites naturpremiers jours, avec ou sans douleur; ce qui tient à l'état de la matrice, et à la nature du sang, qui passe tantôt fluide et tantôt en caillot. Ce sont ces douleurs qu'on désigne sous le nom de Tranchées utérines. (Voyez § 654, § 1013 et suiv.)

1036. Si on connoissoit moins le mécanisme par lequel s'arrêtent ces premières lochies, il y auroit de quoi s'étonner de ce que toutes les femmes ne périssent pas d'hémorragie peu de jours et même en tres peu d'heures après l'accouchement, tant les vaisseaux qui transmettent ce sang dans la matrice conservent alors de diamètre (1). S'il est rare

<sup>(1)</sup> Voyez § 555 et suivans.

que cette évacuation se soutienne au-delà des trois ou quatre premiers jours, il est très ordinaire aussi de voir le sang reparoître de temps à autre dans le cours des premières semaines; et même du mois entier : ce qui provient de la foiblesse des vaisseaux utérins, et de la largeur contre nature que quelques uns conservent encore.

1037. La source de ces différentes espèces d'écoulemens semble quelquefois se tarir du deuxième pension des au troisième jour, mais pour vingt-quatre heures dant la fièvre seulement ou environ. La matière des lochies pa- de lait.

roît alors refluer dans le sang; il s'en fait une sorte de transport vers les mamelles, et il se détermine à cette époque une crise plus ou moins forte, qu'on nomme communément Fièvre de lait.

1038. Cette crise s'annonce par quelques élan- De la flèvre cemens dans le sein; bientôt après il y survient de lait. du gonflement et de la tension; son volume aug-) Tet abse mente insensiblement et au point que la peau, chez certaines femmes, semble menacée de crevasses. L'engorgement s'étend fort souvent au loin du côté des aisselles, et rend quelquefois la respiration difficile et laborieuse. Le pouls, pendant ce temps, acquiert de la force et de la fréquence; la tête s'appesantit et le visage se colore; une espèce de lassitude universelle se fait sentir, et la femme éprouve des picotemens par tout le corps.

1039. Une sueur plus ou moins abondante; et [ dont l'odeur aigre dénote assez le caractère laiteux, ramène le calme à sa suite. Elle continue souvent pendant vingt-quatre heures et plus, en ne laissant que de courts intervalles. L'on ne doit rien faire qui puisse la troubler, et il pourroit être également

LART / TE

v trouve là nature disposée.

1040. La suppression des lochies, qui a lieu quelquefois pendant cette crise, en est une suite si naturelle, qu'on ne doit pas s'en mettre en peine. Cet écoulement se rétablit de lui-même quand les sueurs deviennent moins abondantes, et l'humeur des lochies ressemble alors en quelque sorte à une matière tantôt laiteuse, tantôt bourbeuse, on comme purulente, qui acquiert par la suite plus ou moins de consistance.

commencent

1041. Ce n'est qu'à la fin du quatrième jour des les mamelles couches, au cinquième même pour l'ordinaire, à se dégorger, que les mamelles commencent à se détendre, soit parce qu'elles se dégorgent par le mamelon, soit parce que l'éconlement des lochies recommence ou devient plus abondant, ou qu'une partie du lait a été résorbée, entraînée par les sueurs, ou rejetée par d'autres voies.

De la durée lochies.

1042. L'on ne peut au juste fixer la durée des des dernières dernières lochies, parce que l'humeur qui les constitue se mêle dans la suite à celle des fleurs blanches auxquelles beaucoup de femmes sont sujettes, et qu'il est aisé de se tromper sur le caractère de ces deux espèces d'évacuations. Les lochies blanches ou laiteuses coulent tantôt pendant un mois, tantôt plus longtemps, et rarement la source s'en tarit plus tôt. La suppression accidentelle de cet écoulement, de même que celle des lochies

rouges, peut devenir la cause d'un très grand nombre d'accidens, aussi variés par leur nature que par leur intensité et leurs effets. La description de tous ces accidens ne sauroit entrer dans le plan de cet ouvrage, et n'appartient qu'à un traité de maladies des femmes en couclies.

1043. On est assez généralement dans l'opinion État de la que les femmes qui allaitent s'affranchissent de femme qui allaite son enla majeure partie de ces accidens, et même de ces fant. longues suites de couches ordinaires à celles qui ne nourrissent pas; qu'elles éprouvent rarement cette grande révolution laiteuse dont nous veuons de parler, parce qu'elles transmettent de temps à autre à leur nourrisson le fluide redondant qui la détermine; qu'elles out des sueurs moins abondantes que les autres, que leur sein ne se gonfle pas autant que celui de ces dernières, que les lochies ne coulent pas aussi longtemps, et que si cette évacuation se suspend ou diminue au troisième jour, souvent après ce terme elle ne reparoît qu'en médiocre quantité, pour cesser bientôt entièrement; mais cette opinion n'est pas assez bien fondée pour que les femmes qui allaitent leurs enfans s'affranchissent de tous les soins qu'on recommande aux autres.

1044. Ce sera cependant sous ce double aspect que nous considérerons les femmes en couches, pour déterminer la manière de les gouverner, ou

le régime qui leur convient le mieux.

1.

#### SECTION VI

### Régime des femmes en couches.

Du régime 1045. Le régime ne s'entend pas seulement des que doivent alimens, mais aussi de tout ce qui a rapport aux observer les choses qui nous environnent, et à celles dont l'infence sur l'économie animale ne se fait jamais mieux sentir que dans le temps des couches.

De l'air.

1046. Rien n'est alors d'une plus grande importance que le choix de l'air: l'exemple des maladies, qui exercent si souvent leur ravage dans le hôpitaux où la misère conduit chaque anuée un grand nombre de femmes enceintes, prouve à quel point ce fluide doit être pur et exempt de corruption. Les miasmes putrides dont il est chargé dans ces hospices ne sont pas les seuls qui puissent en altérer la pureté, et le rendre aussi malfaisant; les corpuscules émanés des fleurs, tel que la rose, le jasmin, et d'autres substances odoriférantes, ont aussi donné lieu quelquefois à des accidens très fâcheux, quoique chez des femmes accoutumées, dans un autre temps, à ces sortes de parfums.

io47. Un air trop chaud ou trop froid n'est pas moins contraire aux femmes nouvellement accouchées, que celui qui est chargé des émanations dont nous venons de parler. Il est bon que la chambre qu'elles habitent soit bien située et bien percée, afin qu'on puisse en renouveler l'air de temps en temps, l'échauffer ou le rafraichir selon le besoin.

1048. L'accouchée ne devroit recevoir, dans les

premiers jours, que les visites indispensables. sous le rapport même de la salubrité de ce fluide. indépendamment du repos qui lui convient. Elle doit être peu couverte dans son lit, si ce n'est en hiver; avant d'ailleurs égard en cela même, autant à la saison et à l'habitude, qu'à l'état de couches. Les rideaux du lit ne devroient jamais être fermés, si ce n'est dans le moment où l'on tient les croisées et les portes de la chambre ouvertes pour en renouveler l'air.

1049. Cette chambre devroit être éloignée du grand bruit; et l'on ne sauroit encore y garder trop de silence, pour que la femme puisse dormir tranquillement, qu'elle ne soit point éveillée en -surere sel sursaut, ni incommodée par l'ébranlement et le bruit qu'excitent les voitures, comme il arrive trop souvent dans les grandes villes. Cette chambre ne doit être éclairée le jour que par une lumière fort douce, et la nuit par une seule bougie, qu'on aura soin de détourner des yeux de la malade.

1050. L'on ne doit pas obliger les femmes nou- De la situavellement accouchées de garder constamment la tion des femmême position, et de rester sur le dos pendant les ches. premières vingt-quatre heures, comme on le leur recommande encore trop souvent. Rien ne pouvant mieux les délasser de la fatigue du travail. que la liberté de remuer et de changer de position, l'on ne devroit pas les en empêcher, si ce n'est cependant après une grande perte, ou quand on a quelque motif de craindre cet accident. Excepté dans ce cas, ou d'autres circonstances analogues,

elles pourrout se tourner à leur gré, tantôt sur un

côté, tantôt sur l'autre, et même se mettre un peu à leur séant.

pas- 1051. Les grandes passions de l'àme n'étant pas moins à craindre dans le temps de couches que les mouvemens immodérés du corps, l'on ne doit en inspirer à la femme que de douces et d'agréables, en faisant en sorte de détourner tout ce qui pourroit l'affecter vivement. Nous en avons vu qui ont été victimes d'un instant de joie; d'autres, frappées d'apoplexie et de convulsions mortelles, à l'occasion d'une frayeur, ou succomber en peu de minutes au regret de voir partir l'enfant avec la nourrice qu'elles lui avoient destinée.

tions.

Des évacua- 1052. Rien n'étant plus conforme au vœu de la nature, que les évacuations de toutes espèces, par lesquelles elle se débarrasse journellement de ce qui pourroit devenir nuisible, et conséquemment de l'humeur laiteuse dont elle est surchargée chez les femmes en couches, il faut les favoriser toutes, et n'en contrarier aucune. Pour exciter ou pour entretenir celle du ventre, on administrera un lavement émollient tous les jours, et même deux si la malade est tourmentée de coliques. L'on ne doit s'en dispenser que dans - FO GO le temps de crise et de sueurs abondantes dont il a été parlé ci-dessus: mais on en continue l'usage après cette époque, et on les rend laxatifs de temps en temps, en mettant trois ou quatre onces de miel commun, de miel mercuriel, ou quelque médicament plus actif, si le cas le requiert.

vient à la fem-

1053. On entretient le cours des urines et la moison qui con- teur en donnant une tisane d'orge, ou de chiendent, avec un peu de réglisse; une légère infusion de fleurs de tilleul, de camomille, de matricaire, me de fleurs de sureau, de millepertuis, ou d'autres analogues. De l'eau commune, avec un peu de sirop de capillaire ou de guimauve, doit être la boisson ordinaire des femmes qui out de la répuguance pour toutes ces infusions ou espèces de

1054. Toutes ces boissons favorisent également l'éconlement des lochies, et suffisent le plus sonvent pour les rappeler quand elles sont supprimées; l'engorgement, l'éréthisme, ou l'inflammation de la matrice, étant le plus ordinairement

la cause de cette suppression.

1055. Très rarement on est obligé d'avoir recours aux infusions d'armoise de rue, de safrant, etc., aînsi qu'à toutes ces potions échauffantes, qu'on donne si fréquemment aux femmes du peuple abandonnées aux soins d'une garde ou d'une voisine: le vin chaud avec le sucre et la cannelle n'est pas moins dangereux, quand la suppression des lochies vient de l'une des causes indiquées; les émolliens et les délayans sont les seuls remèdes qu'il convienne d'employer.

1056. Ces boissons et ces potions échauffantes sont cependant utiles dans quelques cas, où il y a plus de foiblesse que d'astriction dans les vaisseaux de la matrice : mais comme il arrive souvent qu'en prescrivant les premières, les femmes substituent à une légère infusion, une forte décoction des plantes qui leur sont indiquées ainsi que nous l'avons remarqué plusieurs fois, ce qui ne peut être indifférent, l'accoucheur doit s'expliquer clairement, et déterminer la quantité de ces

e **accou**ée. plantes ou fleurs qui convient pour une pinte de

Des alimens.

1057. La nature et la quantité des alimens que doivent prendre les femmes en couches seront déterminées par les circonstances. Selon quelques uns, on ne sauroit faire observer une diète trop exacte à celles qui n'allaitent pas leurs enfans; au lieu qu'il y a peu de chose à changer à leur manière ordinaire de vivre, quand elles se livrent à cet important devoir mais ces préceptes peuvent être également nuisibles aux unes et aux autres.

1058. Souvent on est obligé d'accorder des alimens aux premières, et de tenir les dernières à la diète, parce que l'habitude de ces femmes, les circonstances où elles se trouvent ne sont pas les mêmes, etc. Plusieurs fois nous avons cru devoir prescrire des alimens à certaines femmes accoutumées à manger beaucoup, ponr calmer des accidens qui auroient paru exiger chez d'autres une diète sévère.

1059. Quand il ne survient aucun accident, après l'accouchement, et que ses suites n'offrent rien d'extraordinaire, on peut accorder deux potages par jour, et même trois, soit au riz, ou autrement: ou bien on donne du bouillon et une croûte de pain, que la femme y trempera, ou mangera à son gré. Si l'on fait bien de retrancher ces potages pendant la durée de la fièvre de lait, on permet après cette révolution, un peu de légumes bien préparés, un œuf frais, du poisson, du poulet rôti ou bouilli; et pour boisson aux heures de repas, du bon vin conpé avec un tiers ou partie égale d'eau.

1060. Lorsque la fièvre de lait se prononce avec force, il convient de tenir la malade au bouillon, qu'on et même de la priver de celui ci, et de la faire ionr boire abondamment de l'une de ces tisanes lé-fievre de lait, gères dont il est parlé ci-dessus, afin de fournir un véhicule convenable à l'humeur laiteuse, et de restituer au sang le sérum dont il se trouve dépouillé par les sueurs copieuses qui ont lieu

dans ce temps.

1061. Quelques femmes sont à peine accouchées qu'elles se font appliquer sur la vulve des linges sur les parties trempés dans l'huile et le vin, pour calmer la douleur et l'irritation qu'elles y éprouvent; dans la suite, elles suppriment l'huile, et ne se servent que de vin, dans lequel plusieurs font bouillir des roses, et même des substances plus astringentes. Ces dernières lotions peuvent être très utiles chez les femmes sujettes au relâchement du vagin, à la descente de la matrice, ou en qui les symphyses du bassin, ramollies pendant la grossesse, conservent trop de mobilité après l'accouchement; mais il ne faut pas les employer inconsidérément dès le premier temps des couches : les lotions émollientes, résolutives et adoucissantes, sont celles qui conviennent alors exclusivement.

1062. Ces dernières se font assez communément avec le lait dans lequel on fait bouillir une petite poignée de cerfeuil. On peut y substituer une eau de guimauve, d'aigremoine, ou d'orge.

1063. Il n'est pas moins utile, en quelques cas, de tenir sur le ventre, pendant les premiers temps, des flanelles trempées dans l'eau chaude, dans du lait, ou une décoction de plantes émollientes, pour en entretenir la souplesse, et favoriser le dégorgement de la matrice, qu'un peu d'éréthisme rend souvent difficile chez certaines femmes.

Usage sel duobus.

Des jotions

sift's pirties

1064. Le sel duobus se donne trop fréquemment aux femmes en couclies, pour n'en pas dire quelque chose ici. Il paroît tellement consacré à leur traitement, que chaque matrone ou garde se croit en droit de le prescrire des que la fièvre de lait est passée, même avant cette crise salutaire, sans consulter le médecin ou l'acconcheur. Ce médicament n'est cependant pas indifférent, et, quoique donné à très petite dose, beaucoup de femmes ne penvent le supporter. S'il est des cas où il soit indiqué, il s'en trouve un bien plus grand nombre où l'on peut s'en passer.

1065. C'est aussi l'usage plutôt que la raison qui fixe le temps où l'on doit, pour la première fois, changer la femme de chemise et de tous les autres ajustemens de couches : excepté les alèzes cependant, et les serviettes qui reçoivent les lochies, qu'on renouvelle très souvent, ce n'est encore qu'au cinquième, au sixième et même au septième jour qu'on accorde cette faveur à la femme. On ne voit pas le motif qui détermine à la laisser croupir, en quelque sorte, aussi longtemps dans ses excrémens, tandis qu'aucun état ne demande plus de soin et de propreté que celui

des couches.

Du temos où l'accouchée de linges.

1066. Nous pensons que ces femmes peuvent changer de linges beaucoup plus tôt, et toutes les peut chauger fois que les leurs seront mouillés par la sueur ou antrement, pourvu que ceux qu'on doit y substituer soient bien secs et chauffes convenablement. On peut aussi, dès les premiers jours, transporter ces femmes avec soin dans un autre lit, pour qu'on remue le leur, et qu'on en renouvelle les drans s'il en est besoin. Mais elles ne devroient marcher que le plus tard possible, et seulement après les huit ou dix premiers jours, même lorsque les suites des couches sont des plus naturelles. Avec cette précaution, elles s'exposeroient moins au relâchement du vagin, à la descente de la matrice, et à d'autres incommodités qui provien-

uent de celles-ci.

1067. La plupart des femmes valétudinaires Du temps où attribuant à l'humeur laiteuse l'altération de leur il convient de santé, et souvent sans avoir égard aux longues purger l'acannées qui se sont écoulées depuis l'accouchement, imaginent qu'on ne sauroit trop purger les autres dans le temps de leurs couches. Quelques unes veulent que ce soit au neuvième jour, d'autres plus tard, ou seulement après le retour des règles. Nous ne désapprouverons pas l'usage des purgatifs; nous observerons seulement qu'on ne doit pas en abuser dans les premiers temps; que le moment de les administrer dépend de certaines circonstances dont la plupart échappent toujours à l'œil de la garde la plus entendue, et ne peuvent être saisies que par les personne de l'art.

# TROISIÈME PARTIE.

DES ACCOUCHEMENS DU SECOND ORDRE, VULGAI-REMENT APPELÉS CONTRE NATURE.

# CHAPITRE PREMIER.

§ 1068. L'on ne devroit appeler contre nature que l'accouchement qui est physiquement impossible sans le secours de l'art, et celui qui ne peut se faire autrement sans de grands inconvéniens pour la mère et pour l'enfant, Cependant on s'accorde généralement à donner cette dénomination à tous ceux dans lesquels l'enfant présente toute autre partie que le sommet de la tête, quoique dans le grand nombre de celles qu'il peut offrir à l'orifice de la matrice dans le début du travail de sa naissance, il en soit plusieurs. comme les fesses, les pieds, les genoux, qui ne paroissent pas moins favorables à sa sortie que la première, et dont la présence ne peut rendre l'accouchement ni moins heureux, ni essentiellement plus difficile.

caractères 1069. Dans le nombre des accouchemens que distinctifs de la nature ne peut opérer seule, ou qu'elle ne pour-

roit terminer sans danger pour la mère ou pour l'accouchel'enfant, il y en a beaucoup qui ne requierent ment contre que la main d'une personne instruite, et d'autres laborieux. qu'on ne peut opérer qu'à l'aide de quelques instrumens. Ces derniers seront exposés dans la quatrième partie de cet ouvrage, ne voulant faire connoître dans celle-ci que les premiers, que nous appellerons contre nature, pour nous conformer a l'usage.

1070. Ces accouchemens sont si rares qu'il paroit impossible de fixer au juste leur rapport avec des accouchemens contre les accouchemens naturels (1): mais ils semble-nature, avec ront très variés, si l'on n'à égard qu'au grand ceux qui se nombre de régions que l'enfant peut offrir à l'orifice de la matrice, et aux circonstances accidentelles qui peuvent exiger les secours de l'art, dans les cas mêmes où cet enfant se présente de la manière la plus avantageuse. Puisque l'accouchement qui s'annonce avec les apparences les plus favorables ne peut toujoursse terminer heureusement pour la mère ou pour l'enfant sans ces secours étrangers, par rapport à ces mêmes circonstances accidentelles, il n'y a donc point de régions de la surface de l'enfant qui ne puissent constituer quelques espèces d'accouchemens contre nature, et entrer dans le plan que nous nous sommes tracé.

1071. Parmi ces diverses régions, les unes se présentent plus fréquemment que les autres à l'orifice de la matrice, et plusieurs le font si rarement

<sup>(1)</sup> Voyez le tableau qui fait partie de l'avertissement.

qu'il semblera peut-être qu'on auroitdù n'en pas faire mention (1); mais comme elles n'en sont que plus difficiles à reconnoître an toucher, comme elles n'en exigent que plus de soin et d'attention,

nous avons cru devoir les exposer.

1072. Nous diviserons cet ordre d'accouchemens presque en autant d'espèces générales que les anatomistes ont assigné de régions sur le corps de l'enfant, etc. Comme dans la plupart de ces cas l'on est obligé de retourner l'enfant et de l'amener par les pieds, la première espèce comprendra ceux où ces parties se présentent naturellement à l'orifice de la matrice; la seconde, ceux où ce sont les genoux, et la troisième les fesses, parce que ces derniers accouchemens ressemblent beaucoup aux premiers. Quant à l'exposition des autres espèces, nous aurons moins égard à leurs rapports avec celle-ci et à leur fréquence dans la pratique, qu'à l'ordre sous lequel se présentent naturellement les diverses régions de la surface de l'enfant. Après avoir traité tout ce qui est relatif à ces trois premières espèces, nous parlerons des cas où le sommet de la tête se présente; ensuite la face, le devant du cou, et successivement les autres régions de la surface antérieure du fœtus, de la surface postérieure et de ses côtés : cet ordre d'exposition nous ayant paru aussi bon qu'un autre, et même préférable.

1073. Chacune de ces espèces d'accouchemens en comprendra elle-même plusieurs autres qui

<sup>(1)</sup> Voyez le tableau indiqué ci-dessus.

seront déduites des positions que chacune des régions du corps de l'enfant sera susceptible de prendre relativement à l'entrée du bassin de la femme. Après avoir fait remarquer ce qui caractérise chaque espèce, ce qui la différencie, on la rapproche de telle ou telle autre, et les indications particulières qu'elle présente, relativement à la manière d'opérer, nous renverrons pour le surplus à ce qui aura été décrit précédemment, afin d'éviter quelques répétitions; un ouvrage du genre de celui-ci devant nécessairement en présenter beaucoup, pour ne pas manquer de clarté.

1074. Cette multiplicité, cette variété de positions, ou d'espèces d'accoirchemens, paroît effrayante d'abord, et d'une étude rebutante; mais avec un peur d'attention on s'aperçoit bientôt que ce tableau n'est point exagéré; que toutes les parties en sont distinctes et liées entre elles; que l'étude de l'une rend l'étude de l'autre très facile; en un mot, qu'il n'offre que ce qui se trouve répandu sans ordre dans un grand nombre de vo-

lumes et de recueils d'observations

## ARTICLE PREMIER.

Des causes, en général, qui peuvent rendre l'accouchement contre nature, ou exiger les secours de l'art.

1075. L'accouchement peut être essentiellement contre nature, ou ne le devenir qu'accidentellement. Dans le premier cas, c'est toujours la mauvaise situation de l'enfant qui en est la cause; dans le second, ce sont différentes circonstances qui viennent compliquer le travail, et que nous regardons comme autant d'accidens.

1076. Pour avoir une idée juste de ce qu'on endoit appeler tend ici par mauvaise position de l'enfant, il faut mauvaise po-sition de l'en- se rappeler ce qui a été dit ailleurs de ses dimensions et de celles du bassin de la femme, et se ressouvenir qu'il ne peut sortir du sein de sa mère qu'en offrant à l'orifice de la matrice l'une des extrémités du grand diamètre de la forme ovoïde sous laquelle il est naturellement replié. Sa situation est essentiellement mauvaise toutes les fois qu'il n'offre pas le sommet de la tête, les pieds, les genoux, on les fesses. S'il est des cas où l'accouchement puisse se faire naturellement, quoique l'enfant présente d'autres parties que celles-ci, ce ne sont que des exceptions à la règle générale, qui ne peuvent avoir lieu qu'autant que l'enfant est très petit relativement à la capacité du bassin de sa mère.

1077. La situation de l'enfant n'étant pas absolument fixe avant l'écoulement des eaux de l'amnios, et pouvant changer d'un instant à l'autre avant ce moment, quand les eaux sont abondantes, de sorte que des parties très éloignées peuvent alors se présenter successivement à l'orifice de la matrice, l'accoucheur ne doit en porter son jugement qu'après l'évacuation de ce fluide. Nous avons remarqué plusieurs fois de ces changemens de position dans le cours d'un travail presque ordinaire : et c'est sans doute d'après de semblables observations que quelques praticiens, spécialement parmi les anciens, avoient prescrit de faire prendre à la femme des situations diffé-

rentes, et souvent aussi bizarres qu'incommodes, même nuisibles, à dessein d'en procurer une plus favorable à l'enfant.

1078. Lorsque plusieurs parties se présentent successivement à l'orifice de la matrice, si la tête y paroît dans un instant quelconque, comme elle pourroit aussi s'en éloigner, il faut percer les membranes et donner issue aux eaux, pour la fixer en cet endroit et prévenir le retour d'une mauvaise position: l'on ne doit pas attendre alors pour le faire, comme en beaucoup d'autres cas, que l'orifice de la matrice soit complétement ouvert : il suffit que le travail soit bien établi. Mais quel que soit le degré de dilatation de cet orifice, si l'enfant y présente une autre partie que la tête, il faut différer, pendant quelque temps au moins, l'évacuation du fluide qui lui donne une si grande liberté de se mouvoir, pour s'assurer si sa position ne changera pas, s'il n'en prendra pas une meilleure, en proportionnant toutefois ce délai à la nature des circonstances qui pourroient alors compliquer le travail. Avec ces précautions, l'acconchement qui auroit été contre nature pourra quelquefois s'opérer de luimême (1).

1070. Parmi les causes de l'accouchement con- Causes accitre nature en général, aucune ne peut le rendre dentelles de

<sup>(1)</sup> L'observation nous a tellement convaincu de la vérité de tout ce que nous avançons sur ce point, que nous ne pourrions avoir qu'une opinion désavantageuse de ceux qui le contesteroient.

464 L'ART

l'accouchement contre nature.

plus difficile que la mauvaise conformation du bassin. Cettecausesemble méme plutôt appartenir aux acconchemens du troisième ordre qu'à ceux que nous exposons actuellement; puisqu'il est rare que la main seule suffise alors pour délivrer la femme, ou que l'art ne nous offre pas de moyens d'une application plus prompte, moins douloureuse et plus salutaire, soit pour la mère, soit pour l'enfant, et souvent pour l'une et l'autre à la fois. C'est pourquoi nous n'en parlerons au long que dans la quatrième partie de cet ouvrage.

1080. Les accidens qui ne permettent pas d'abandonner l'accouchementaux soins de la nature. soit parce qu'ils exposent la vie de la mère ou celle de l'enfant, et souvent des deux, soit parce qu'il ne peut absolument s'opérer seul, sont l'hémorragie, les convulsions, et les foiblesses ou syncopes fréquentes ; l'épuisement des forces de la femme; la lenteur ou la cessation des douleurs; l'existence d'une hernie irréductible avec des dispositions à l'étranglement, celle d'un anévrisme caché ou apparent de l'aorte pectorale ou abdominale, de l'une des carotides, ou des sous-clavières comme nous en avons observé; quelquefois l'obliquité de la matrice, et le resserrement de son col sur celui de l'enfant : d'autres fois la présence de plusieurs enfans qui nuisent réciproquement à leur sortie; l'issue du cordon ombilical, son peu de longueur et son entortillement sur le col de l'enfant, si l'on adopte l'opinion commune à ce sujet; et diverses autres causes encore, qui ne seront exposées que dans la dernière partie de cet ouvrage,

## SECTION PREMIÈRE.

De l'hémorragie considérée par rapport à la nécessité d'opérer l'accouchement.

1081. L'hémorragie qu'on désigne sous le nom de perte n'est pas la seule qui puisse exposer le jours de la mère et ceux de l'enfant pendant la grossesse et le temps de l'accouchement; celle où le sang coule abondamment par le nez on par la bouche, peut avoir des suites également fâcheuses, et semble demander les mêmes secours.

1082. La première est constamment la suite de la désunion accidentelle d'une portion du placenta d'avec la matrice, et peut se manifester indistinctement dans tous les temps de la grossesse; l'autre n'a souvent pour causés éloignées que la pression que fait sur le gros vaisseau du bas-ventre la matrice développée et distendue par le produit de la conception. Cette pression, assez forte par elle-même pour donner lieu à l'engorgement des vaisseaux de la poitrine et de la tête, au crachement de sang, et au saignement de nez chez quelques femmes, dont les parois du ventre résistent beaucoup, devient bien plus grande encore lorsque ces femmes se livrent à de grands efforts, lorsqu'elles se serrent étroitement dans leurs habits, et surtout lorsqu'elles secondent les douleurs de l'enfantement en poussant vigoureusement en en-bas ; c'est aussi dans ces sortes de circonstances spécialement où l'hémorragie dont il s'agit se manifeste le plus ordinairement.

Observation. par la bou-

1083. Une femme de la plus forte constitution, Hémorragie grosse de son premier enfant et au terme de huit mois, après de foibles efforts pour soulever un vase dans lequel elle venoit de blanchir quelques menus linges, rendit du sang avec tant d'abondance par la bouche, qu'elle en perdit plus de vingt palettes dans l'espace de deux jours. Elle resta languissante jusqu'au moment de l'accouchement, qui ne se fit qu'au terme ordinaire, et qui n'eut cependant aucunes suites fácheuses.

Obs. Hémornez.

1084. Une autre femme, âgée de dix-huit ans, ragie par le d'une constitution assez délicate, et enceinte de trois mois seulement, éprouvant déjà quelques marques de pléthore pour laquelle je lui avois prescrit une saignée, s'étant serrée dans ses habits pendant une soirée entière qu'elle passa hors de chez elle (1), fut prise d'une hémorragie par le nez, que rien ne put arrêter sans retour, jusqu'au cinquième mois et demi, que cette femme épuisée mourut en accouchant.

1085. Ces deux espèces d'hémorragies sont toujours apparentes; mais la première, vulgairement appelée Perte, ne l'est pas constamment. Si le sang le plus souvent se répand au-dehors, quelquefois aussi il s'épanche derrière le placenta, et y est retenu tantôt par les fortes adhérences du bord de cette masse, ou par celles des membranes seulement, avec la matrice, et tantôt par la contraction naturelle du col de ce viscère même, qui ne s'est pas encore entr'ouvert à l'époque où sefait

<sup>(1)</sup> Les femmes portoient encore des corsets garnis de baleines.

cet épanchement : ce qui établit deux sortes de pertes utérines, l'une apparente et l'autre cachée. Tous les auteurs en ont fait cette distinction ; mais l'hémorragie cachée n'a paru mériter leur attention qu'autant qu'elle se manifestoit après l'accouchement; et bien peu, peut-être même aucun, ne l'avoient considérée comme nous.

1086. Si la structure de la matrice et la résistance que ses parois opposent constamment aux agens qui en opèrent le développement, semblent porter à croire qu'il ne peut s'épancher beaucoup de sang derrière le placenta, l'observation, peu d'accord avec ces connoissances physiologiques, nous a prouvé plusieurs fois que ces sortes d'épanchemens pouvoient devenir assez considérables pour influer manifestement sur les forces de la femme, sur sa vie et sur celle de l'enfant. D'ailleurs la digue qui retient le sang épanché devant se rompre plus tôt ou plus tard, l'hémorragie devient apparente; et la perte du nouveau sang que versent librement les vaisseaux, ajoute au danger qui naissoit déjà de la première.

1087. Il se fit un épanchement de cette espèce chez madame de\*\*, à la suite d'une saignée du morragie cabras, qui avoit donné lieu à de fréquentes syncopes. Les symptômes énoncés aux §§ 1092 et 1003 se manifestèrent presque aussitôt. Les douleurs se soutinrent pendant trois semaines, en devenant plus fortes de jour en jour, et cette femme accoucha d'un enfant mort au terme de huit mois. Il y avoit, derrière le placenta, deux caillots de sang, noirâtres, solides et comme desséchés, de la grosseur d'un œuf de cane chacun,

Obs. Sur le même sujet.

1088. Chez une autre femme, le coagulum qui recouvroit les deux tiers du placenta étoit aussi volumineux que celui-ci; et dans une troisième, nous l'avons estimé de quatre à cinq palettes: elles accouchèrent l'une et l'autre d'un enfant mort, après avoir éprouvé la plupart des symptômes décrits aux §§ déjà indiqués au précédent. L'épanchement devint bien plus considérable, et les suites en furent bien plus fàcheuses chez la femme qui fait le sujet de l'observation suivante, que les bornes de cet ouvrage ne nous permettent pas de rapporter dans tous ses détails.

Obs. Sur le mème sujet.

1089. Après une longue promenade de pied, cette femme ressentit vers le fond de la matrice et les reins des douleurs sourdes qui durèrent toute la nuit, et qu'elle comparoit à celles qui avoient coutume de précéder les règles. S'étant levée le lendemain à son ordinaire, de grandes et fréquentes défaillances, plutôt que la crainte d'une perte abondante en voyant paroître un peu de sang assez aquenx, l'obligèrent de se remettre au lit quelques heuresaprès: c'étoit sur les dix heures du matin. Son état de foiblesse et d'épuisement, les syncopes qui se répétoient à chaque minute lorsque je la vis; la pâleur et l'altération du visage, ne pouvant s'accorder avec le peu de sang qui s'étoit évacué ( car à peine en avoit-elle perdu une palette, et quelques serviettes en étoient-elles légèrementteintes), me firent soupçonner un épanchement intérieur. L'augmentation rapide du volnme de la matrice depuis la veille, au rapport de cette femme et de sa famille, fortifia ce soupçon, et bientôt de nouveaux symptômes le confirmè-

rent. Enceinte d'environ sept mois, et le paroissant à peine avant cet accident, la matrice s'étoit développée de manière à faire présumer à la première inspection une grossesse à terme, et de deux enfans plutôt que d'un seul. L'action expulsive de ce viscère commencoit à se faire sentir lors de mon arrivée, et l'orifice à s'entr'ouvrir. A peine fut-il un peu plus ouvert, que les douleurs, quoique foibles, expulsèrent des caillots noirâtres et mous, au-delà de ce que la forme d'un chapeau d'homme en eût pu contenir. Le sang continuant de couler ensuite, le danger augmentant, et le peu d'espoir de conserver cette femme en différant de l'accoucher, me décidèrent à prendre ce parti. Je le fis en présence de deux chirurgiens mandés avant moi : mais ce fut sans succès ; l'enfant n'y ayant survécu qu'un instaut, et la mère étant morte cinq heures après dans de fréquens accès de syncopes et d'hystérie, je dirois même de catalepsie, que rien ne put prévenir ni calmer (1).

1090. Ce n'est pas seulement dans l'espèce de capsule accidentelle dont nous venons de parler qu'il se forme des épanchemens de sang pendant la grossesse; il peut s'en faire également dans la cavité des membranes qui enveloppent l'enfant:

<sup>(1)</sup> Cette 'espèce d'hémorragie n'est pas excessivement rare: on en trouve quelques exemples dans les auteurs, et le Journal de la Société de médecine de Paris en contient d'intéressans, auxquels nous pourrions en joindre de nouveaux, recueillis depuis que nous avons communiqué nos réflexions sur cet accident à cette savante société. (Yoyez le Recueil périodique, tom. II, pag. 12)

mais la source en est différente. Levret en rapporte un exemple à l'occasion de la rupture du cordon ombilical(1), et de la Motte, qu'on ne pourroit suspecter de mauvaise foi ni d'ignorance, assure qu'il a vu couler le sang à travers les mailles des tuniques de la veine qui fait partie de ce cordon, dans un endroit où elle étoit devenue variqueuse (2). Quand on ne trouveroit aucun fait de cette espèce dans les auteurs, le témoignage de nos sens nous suffiroit pour assurer que le cordon peut se rompre ou se déchirer partiellement avant la naissance de l'enfant, et verser beaucoup de sang dans la cavité des membranes. 1091. Une femme parfaitement à terme, levant

Obs. Epanchement de la jambe pour entrer dans une baignoire dont le la matrice.

bord étoit très haut, ressentit un tiraillement doumembranes, loureux vers les lombes, et perdit en peu de minutes plus d'une palette de sang, le 11 août 1787. Elle se remit au lit, et y passa ensuite quarantehuit heures dans le plus grand repos, sans que la perte reparût: mais pendant ce temps elle pâlit beaucoup; elle s'affoiblit, et la matrice acquit un volume évidemment plus considérable. Le sang reparut après ce délai, et les douleurs de l'enfantement se firent sentir. L'état de foiblesse où je trouvai cette femme en arrivant chez elle, le peu de sang qu'elle avoit perdu, et le développement qu'avoit pris la matrice depuis l'époque de la pre-

<sup>(11.</sup> Levret, suite de ses observations sur la cause de plusieurs acconchemens laborieux, observ. XXXV, pag. 199 quatrième édit.

<sup>(2)</sup> Observation CCXLIX, nouv. édit., tom. II, pag. 725.

mière perte, ne me permirent pas de douter qu'il existât un épanchement intérieur. J'en fis part au mari de cette femme; je ne lui dissimulai pas le danger qu'elle couroit; je lui annonçai qu'on seroit obligé, d'un instant à l'autre, d'opérer l'accouchement, et je le pressai d'appeler M. Trioson, le médecin et l'ami de la famille, qui fut témoin de tout ce qui se fit et de tout ce qui eut lieu. Le travail de l'accouchement étoit à peine commencé, et l'action de la matrice, encore languissante, n'expulsoit à chaque effort qu'un peu de sang fluide et très séreux. L'orifice s'étant ouvert de la largeur d'un petit écu, et les douleurs avant acquis de la force, il sortit de gros caillots noirâtres, mous, et comme putréfiés, qui ne pouvoient s'être formés dans le vagin où j'avois alors le doigt: ce qui fut suivi de plusieurs syncopes. Lebord de l'orifice de la matrice étant très sonple, et bien certain d'ailleurs que l'enfant se présentoit dans une mauvaise position, j'ouvris la poche des eaux. Après ce fluide, qui étoit sanguinolent. des caillots plus abondans, plus gros et plus mous encore que les précédens, furent expulsés, et me parurent sortirévidemment de la cavité des membranes. Une syncope plus effrayante que les autres, suivie de convulsions, me fit craindre de perdre la femme avant de pouvoir la délivrer. L'enfant présentant les lombes, les fesses appuyées sur le côté gauche du bassin, je n'eus aucune peine à en dégager les pieds, et je n'en épronvai pas davantage à l'extraire. M'apercevant à l'instant où les fesses parurent à la vulve, que le cordon ombilical étoit passé entre les cuisses, et m'édiocrement tiraillé, je voulus le relâcher, en faisant descendre le bout qui montoit le long du dos, mais je le vis avec surprise tomber comme de luimême, au moindre effort que je fis pour le dégager, étant rompu à quelques pouces au-dessus du point où j'avois appliqué les doigts. Nons vîmes clairement, le médecin et moi, que la plus grosse branche du tronc de la veine ombilicale étoit rompue depuis quelque temps, que son extrémité étoit bouchée par un caillot; que les artères paroissoient déchirées plus récemment, ainsi qu'une autre petite branche veineuse; et après la sortie de l'arrière-faix, que ce déchirement s'étoit fait à l'insertion même du cordon au placenta; que le bout du tronc de la veine et ses principales divisions étoient obstrués par du sang coagulé.

L'enfant étoit encore vivant, mais si foible et si décoloré, qu'on douta de pouvoir le conserver; il vécut cependant et fut mis chez une nourrice; il avoit deux circulaires de cordon sur le cou.

La mère eut des suites de conches très alarmantes, et fut atteinte de la miliaire crystalline dès le quatrième jour. Sa convalescence parut s'annoncer du dix-huitième au vingtième, où je cessai de la voir assidument: mais j'appris dans la suite qu'elle étoit morte au quarantième, de nouveaux accidens étant survenus au trentième jour.

Nous évaluâmes la quantité de caillots que cette femme rendit avant l'accouchement, et en deux fois, à ce que pouvoit en contenir la forme de deux chapeaux ordinaires. Jamais je nevis perde autant de sang sans y succomber à l'instant.

1092. Le diagnostic de ces épanchemens n'est pas aussi facile que celui des pertes ordinaires celles-ci ne peuvent étre méconnues; mais ceux-là peuvent rester longtemps donteux, s'ils ne s'accroissent pas promptement. Une douleur sourde et profonde, accompagnée d'un sentiment de pesanteur dans le lieu nième de l'épanchement, s'aunouce presque à l'instant où il commence, et s'augmente insensiblement avec lui. La région de la matrice sous laquelle se fait cette collection s'élève à mesure que le sang s'épanche davantage, et tout le corps de ce viscère se développe manifestement en peu de temps, au delà de ce qu'il le fait en un seul mois et même en deux degrossesse.

1003. L'épanchement ne peut devenir assez grand pour opérer de pareils changemens dans le volume de la matrice, sans que l'action expulsive de celle-ci n'en soit vivement sollicitée : aussi ne tarde-t-elle pas à se faire sentir par des douleurs semblables à celles de l'accouchement, et celui-ci en est-il la suite. Ces douleurs, qui sont le symptôme des contractions de la matrice, quoique foibles alors, chassent le sang en avant, et l'on voit sortir des caillots aussitôt que l'orifice est assez ouvert, si l'épanchement s'est fait derrière le placenta; et seulement après l'ouverture des meinbranes, quand la collection s'est formée dans leur cavité : dans ce dernier cas, les eaux de l'amnios qui précèdent les caillots sont fortement teintes en rouge.

1094. La nécessité d'opérer l'accouchement sans avoir égard au terme de la grossesse, lorsque la perte de sang est assez abondante pour exposer la vie de la mère et celle de l'enfant, est reconnue depuis plus de deux siècles; et le précepte de le faire a tellement force de loi parmi les accoucheurs, qu'on ne sauroit s'en dispenser sans être taxé d'impéritie. Cette pratique, fondée sur la théorie de la cessation des pertes après l'accouchement (1) est confirmée par un grand nombre d'observations. Une longue et trop funeste expérience a prouvé également qu'une heure, et même un instant de retard en bien des circonstances, avoit coûté la vie à la mère et à l'enfant.

1094. Si l'on ne peut se dispenser, dans aucun de ces cas, d'opérer l'accouchement, il n'est pas moins important d'y procéder de la manière la plus douce et la plus avantageuse. La conduite qu'on doit tenir dans les premiers instans est subordonnée à l'intensité de la perte et au temps où elle se manifeste avec force. Quelquefois, au moment où elle s'annonce et se déclare avec abondance, le col de la matrice conserve encore toute son épaisseur et sa fermeté naturelles, et l'orifice à peine entr'ouvert n'admet que difficilement le doigt; d'autres fois, la perte se manifestant plus tard, les parties sont déjà disposées à l'accouchement, ou le travail en est commencé, et même très avancé.

1095. Dans le premier cas, quelle que soit l'abondance du sang que répande la femme, rien ne sauroit justifier la conduite du praticien qui s'obstineroit à vouloir opérer l'accouchementsans délai. Il doit se contenter de suspendre ou de mo-

<sup>(1)</sup> Voyez § 224 et suivant.

dérer l'hémorragie, par l'application des liqueurs froides et stimulantes, sur le ventre et les cuisses de la femme; et surtout en tamponnant le vagin, et le col de la matrice même s'il le peut. S'il n'obtient rien de ces moyens, il provoquera les douteurs de l'accouchement, en irritant convenablement le bord de l'orifice de la matrice, et en faisant de fortes frictions sur le ventre, soit avec la main seule, soit avec des serviettes chaudes. Il ouvrira la poche des eaux, si la perte continue malgré ces secours, afin que la matrice se reserre sur l'enfant, et il continuera d'exciter les douleurs jusqu'à ce que le travail soit bien établi.

1096. Lorsque la perte diminue dans la proportion que les douleurs augmentent, on abandonne l'expulsion de l'enfant aux soins de la nature; mais si elle se soutient au point d'affoiblir la femme, il faut achever l'accouchement. On dilate alors graduellement le col de la matrice, en y introduisant les doigts successivement; on déplace la tête de l'enfant, si c'est elle qui se présente, on le retourne, et on l'amène par les pieds.

1097. Si le danger pressant qui nait de la perte ne s'annonçoit qu'à l'instant du travail où la tête de l'enfant vient occuper le fond du bassin, il faudroit donner la préférence au forceps; en supposant cependant que l'accoucheur le trouve sous la main, car la gravité de l'accident ne lui accorde pas assez de temps pour se le procurer. A défaut de cet instrument, on peut encore dans ce cas, comme dans le précédent, repousser'al tête, quoiqu'elle soit aussi avancée, et aller prendre les pieds. (\*Porez § 1292 et suivans.).

1098. Le danger étant le même dans tous les cas de pertes abondantes, soit que le sang coule librement au-dehors, soit qu'il s'épanche dans la matrice, il faut se comporter de cette manière, parce que les vaisseaux à découvert ou rompus ne peuvent cesser d'en répandre qu'autant que la contraction ou la réduction de la matrice sur ellemème aura déterminé un assez grand changement dans lenr direction et leur calibre, pour que ce fluide ne les traverse plus qu'avec peine. (Foy. § 555 et suivans.)

1099. Le précepte d'opérer l'acconchement dans le cas d'une grande hémorragie par le nez on par la bouche, ne peut être aussi généralement admis dans tous les temps de la grossesse que pour les pertes utérines, quand il seroit démoutré que cette hémorragie n'a d'autre cause déterminante que la forte pression qu'exerce la matrice sur les vaisseaux du bas-ventre, comme nous l'avons remarqué au § 1082; mais nons n'hésiterons pas à le donner pour le cas où l'accident ne se manifesteroit que dans le temps des efforts de l'accouchement; car il y auroit alors autant d'impéritie à livrer la femme à une longue suite de ces efforts, ou à ne pas l'accoucher, qu'à la laisser succomber à la perte ordinaire.

1100. Il y a d'autres cas où il n'est pas moins important d'opérer l'accouchement que dans les précédens, s'il ne peut se terminer naturellement que par des efforts longtemps soutenns de la part de la femme; c'est quand il existe des anévrismes profonds, comme à l'aorte, aux carotides et anx sous-clavières, ainsi que nous en ayons rencontré

chez plusieurs femmes; mais c'est alors pour prévenir une hémorragie mortelle, et non pour y remédier.

## SECTION II.

Des convulsions considérées spécialement par rapport à l'accouchement

1101. Il n'y a point de femmes qui ne puissent être atteintes de convulsions pendant leur grossesse et l'accouchement, tant les causes en sont multipliées: mais il en est chez qui elles semblent tellement dépendre de cet état, qu'elles se répètent chaque fois que ces femmes sont enceintes

on qu'elles acconchent.

1 102. En quelques cas, les convulsions sont diopathiques, et l'on n'en-connoît pas mieux la cause que les moyens de les dissiper sans retour. Elles reviennent pendant la grossesse comme dans l'état habituel de la vie, et chaque accès ne laisse d'autres suites que celles qu'elles avoient avant que la femme fût enceinte. En d'autres cas, les convulsions ne sont que symptomatiques ou accidentelles, et les causes éloignées n'en sont pas aussi impénétrables que celles des premières.

1103. Ces convulsions peuvent dépendre des grandes et subites impressions de l'âme, de la pléthore sanguine, ou d'une perte excessive, de la plénitude des premières voies, de l'extrème sensibilité de la fibre utérine, de la violente distension du bord de l'orifice de la matrice, et de celle des parties qui forment l'entrée du pudendum, de la déchirure du corps de la matrice, et selon quel-

ques accoucheurs, de la dilatation outre mesure de la cavité de ce viscère, ce qui n'est fondé sur

aucun fait incontestable.

1104. Comme le temps de l'accouchement est celui de la grossesse où ces causes se réunissent en plus grand nombre, c'est aussi celui où la femme se trouve le plus souvent atteinte de convulsions. La fibre utérine n'est, en effet, ni plus sensible ni plus irritable en aucun temps de la grossesse, que dans celui de l'accouchement : ces deux propriétés, inhérentes à la fibre musculaire, semblent se développer alors en raison de la force que la matrice doit employer pour vaincre les difficultés qui s'opposent à l'expulsion de l'enfant. C'est le temps où le sang se porte avec plus d'impétuosité vers le cerveau, parce que c'est celui où la matrice, pressée étroitement par les enveloppes musculeuses du bas-ventre, comprime le plus fortement l'aorte inférieure et ses principales divisions; c'est le temps où ce fluide est le plus raréfié, celui où il y a le plus de trouble et d'agitation dans l'économie animale, à cause de la violence et de la fréquence des douleurs, etc. De l'état de perturbation que nous observons chez la plupart des femmes, lorsque le travail de l'accouchement est dans sa plus grande force, et surtout le travail d'un premier accouchement, à l'état de convulsions, le passage est rapide.

1105. Le concours de toutes ces causes n'est pas nécessaire pour donner lieu aux convulsions; une seule suffit. Comme toutes celles dont nous venons de faire mention peuvent agir séparément et à différentes époques de la grossesse, la femme peut être atteinte de convulsions dans tous les temps de celle-ci. Il y a des cas où la convulsion ajoute à la cause qui l'a produite, et de sorte qu'un premier succès en amène un second, etc.; il y en a d'autres où la cause semble s'éteindre avec son effet, de manière que la convulsion ne reparoît plus.

1106. S'il v a des cas où la convulsion n'est que momentanée, il s'en trouve également où elle devient périodique, et dans lesquels le paroxisme en est très long. Levret fait mention d'une femme chez laquelle ce paroxisme se répétoit tous les jours à la même heure, et duroit, vers la fin de la grossesse, jusqu'à dix-huit heures sur vingtquatre (1). Nous en avons accouché une qui éprouva des convulsions périodiquement tous les mois pendant trois grossesses consécutives : elles se manifestoient au temps où les règles avoient coutume de paroître. Elles eurent lieu pendant douze jours de suite, chaque mois de la première grossesse, en augmentant à chaque paroxisme, qui étoit de trois heures et demie vers le milieu du jour et de trois heures et demie le soir. Elles revinrent aussi périodiquement dans les deux autres grossesses, mais elles durèrent moins de temps, et furent moins fortes, parce que nous avions trouvé le moyen de les calmer, même de les prévenir (2). Des convulsions d'une espèce différente furent tellement périodiques pendant qua-

 <sup>(1)</sup> Levret, Essai sur l'abus des règles générales, etc.,
 pag. 15.
 (2) Voyez § 1113.

tre jours, chez une autre femme, qu'il n'y eut pas une minute de retard pour le commencement

et la durée de chaque accès (1).

1107. Toutes ces convulsions n'ont pas le même caractère, elles n'affectent pas les mêmes organes, et ne troublent pas également l'harmonie des fonctions. Elles offrent quelquefois un spectacle effrayant; elles agitent tous les muscles, même ces réservoirs ou ces organes que nous regardons comme autant de muscles creux. D'autres fois le visage est tranquille pendant l'accès, et la convulsion u'affecte que les grands muscles, comme ceux du tronc et des extrémités.

1108. Dans le premier cas, l'œil de l'observateur suit avec peine le mouvement des yeux de la femme, l'agitation des muscles de la face, du cou, du tronc, et des extrémités; il y a resserrement des mâchoires et grincement de dents; la bouche est couverte d'écume, et les narines en jettent également; la respiration, est accélérée, irrégulière et se fait avec bruit; quelquefois il y a éjection des urines et des matières stercorales. La roideur du corps et des meinbres succède à cette agitation, et la femme reste immobile pendant plus ou moins de temps. La respiration, plus tranquille alors, continue de se faire avec bruit; la face demeure tuméfiée et très rouge; les veines jugulaires paroissent très grosses, et le battement des carotides est très fort. La connoissance ne re-

<sup>(1)</sup> Ces observations intéressantes ne sauroient trouver place ici, à cause des grands détails qu'elles demandent.

vient quelquefois que plusieurs heures et même plusieurs jours après de pareilles convulsions; et la perte de la mémoire, celle de la vue et de l'ouïe subsistent plus longtemps encore, Nous avons vu des femmes qui n'avoient encore aucun souvenir de leur grossesse plus de huit jours après les convulsions, étant accouchées dans l'accès de celles-ci; chez d'autres, la lumière n'a fait impression sur l'œil, et l'oreille n'a pu être ébranlée par aucuns sons, pendant trois ou quatre jours. 1100. Quand la convulsion n'affecte que les muscles qui servent aux fonctions animales, et surtout les grands muscles, elle imprime à peine la plus légère altération dans la physionomie de la femme. Si elle s'anime un peu pendant l'accès. elle pâlit ensuite; si la connoissance se perd, elle revient aussitôt, et si elle ne revient pas, l'état où reste la femme après l'accès ressemble plutôt à un sommeil naturel qu'à l'état comateux dont on vient de parler; et souvent alors, au moment du réveil, elle reprend la conversation que la convulsion avoit interrompue.

1110. Ces diverses éspèces de convulsions ne sont pas également fâchenses, elles ne troublent pas également le développement de la grossesse et le mécanisme de l'accouchement, et ne demandent pas le mème traitement. Il est rare qu'elles ne provoquent pas les douleurs de l'enfantement, quel que soit le terme de la grossesse où elles se manifestent, quand elles sont de l'espèce décrite au § 1108; et elles les provoquent d'autant plus sùrement que la grossesse est plus avancée. Quelque chose qu'on fasse contre ces convulsions. l'on

ne peut conserver toutes les femmes qui en sont atteintes, et quelques unes y succombent. Il n'en est pas de même de celles dont le caractère est indiqué au § 1100; il est rare qu'elles dérangent la marche de la grossesse, même qu'elles se manifestent dans le cours de l'accouchement, quelque fréquentes qu'elles aient été auparavant. L'accouchement ne se fit que quinze jours avant le terme ordinaire chez la femme qui fait le sujet de l'observation de Levret (1); et il ne s'en falloit que de trois à quatre jours que celle dont nous parlons au § 1113 ne fût au temps de la dixième révolution de ses regles, lorsqu'elle accoucha de son premier enfant. Cependant les convulsions avoient été constamment des plus fortes chez cette femme; et, dans plusieurs accès où nous la vîmes au huitième mois, le tronc étoit recourbé en arrière, au point que la tête et les pieds, appuyés sur le canapé où elle passoit le temps de ses crises, se touchoient; ce qui se répétoit dix fois et plus dans l'espace du paroxysme, et avec une rapidité que l'œil ne pouvoit

111. Les convulsions se déclarent quelquefois sans qu'aucunsymptôme les aitannoncées; d'autres fois elles sont précédées de lassitude et de tressaillement dans les membres, d'oppression et d'anxiété, de pesanteur et de douleur de tête, d'éblouissemens et de bourdonnement d'oreilles, de cécité et de surdité; l'esprit de la femme paroît

<sup>(1)</sup> Essai sur l'abus des règles générales, etc., pag. 15.

inquiet, et l'œil devient hagard, etc. Si ces symplomes ne dénotent, chez quelques femmes, qu'une affection nerveuse, ou bien un état d'hystérie, presque toujours ils sont les indices de la pléthore sanguine; et dans l'un comme dans l'autre cas,

on peut prévenir les convulsions.

1112. On emploie utilement les bains, les antispasmodiques, les antihystériques dans quelques uns de ces cas, soit pour prévenir, soit pour calmer les convulsions : mais rien ne sauroit remplacer la saignée dans ceux où il y a des symptômes bien prononcés de pléthore sanguine, ou lorsque les convulsions ont donné lieu à l'engorgement du cerveau. Les auteurs ne sont pas trop d'accord sur le lieu où l'on doit ouvrir la veine : les uns conseillent la saignée du pied, d'autres la saignée du cou, et la plupart celle du bras : il seroit important de fixer l'opinion des jeunes praticiens sur ce point, Nous avons vu les convulsions de l'espèce décrite au § 1108 ne céder qu'à la saignée de la gorge, après quelques saignées du pied. et celles dont il est fait mention au \$ 1100 paroître à la suite d'une saignée du pied, et céder constamment à la saignée du bras. Il y a des circonstances où les évacuans sont indiqués exclusivement.

1113. La femme qui fait le sujet de cette observation avoit eu des convulsions de l'espèce dése effets de la crite aux §§ 1106 et 1109, à l'instant même d'une saignée du pied, que la suppression des règles; cas de conquelques années avant le mariage, sembloit exivulsions. ger. Huit à dix gouttes de liqueur minérale anodine d'Hoffman, prise dans une cuillerée d'eau de fleurs d'orange, lorsque ces convulsions repara-

Obs. Sur les

rent dans la première grossesse, et au moment du second paroxysme, en rendirent l'accès plus long de moitié qu'il ne l'avoit été la veille; et pareille dose de cette potion administrée le lendemain, le prolongea encore d'autant : de sorte que des trois quarts d'heure qu'il avoit été d'abord, il fut porté à une heure trois quarts, puis à trois heures et demie, tant le matin que le soir : ce qui se soutint ainsi pendant douze jours de chaque mois, jusqu'à la fin de la grossesse, malgré l'usage des bains pendant quatre heures, chaque jour, sans interruption d'un seul, les boissons délayantes, etc., car il fallut renoncer à tous les autres antispasmodiques. La seconde et la troisième grossesse n'auroient pas été moins orageuses, sans la saignée du bras. Les convulsions s'annoncèrent aux mêmes époques et prirent la même marche : mais dixhuit fois la saignée du bras, et d'une palette de sang seulement, en arrêta les progrès. On ne pouvoit la différer de vingt-quatre heures après le prémier accès de chaque mois, que le second accès ne devînt plus fort et plus long : faite pendant l'accès même, il discontinuoit; au moment où les symptômes avant-coureurs l'annoncoient, il n'avoit pas lieu, et les convulsions ne reparoissoient que le mois suivant; de sorte qu'elle eut constamment le même succès, soit qu'on l'employat comme curative ou comme préservative. Cette saignée ne fut pas moins salutaire à la même femme, depuis sa troisième grossesse, la suppression des règles ayant donné lieu au retour de ces convulsions. L'on n'y eut recours qu'après l'emploi de beaucoup d'antres moyens qui les avoient augmentées,

et elle les fit cesser aussitôt : elle eut le même succès deux mois de suite : les règles s'étant bien rétablies, les convulsions ne reparurent plus.

1114. Quoique le danger qui naît des convulsions puisse être aussi grand, en bien des cas, que celui qui provient d'une perte, l'on ne doit cependant pas s'efforcer de provoquer l'accouchement, comme il est utile quelquefois de le faire dans cette dernière circonstance, parce que le succès ne sauroit en être le même. Indépendamment de ce que les convulsions ne dépendent pas toujours essentiellement de la grossesse, et qu'elles ont souveut d'autres causes éloignées que l'accouchement ne sauroit faire disparoître, c'est que les efforts nécessaires pour vaincre les difficultés qui s'opposeroient à celui-ci, ne manqueroient pas d'aggraver ces convulsions, et d'en rendre les suites plus fâcheuses encore. Nous en excepterons les cas où elles ne surviennent que dans le cours du travail même de l'accouchement, et dans un temps où les parties de la femme sont déjà bien disposées pour la sortie de l'enfant. Lorsque ces dispositions naturelles n'existent pas, la violence qu'il faudroit exercer pour mettre en jeu l'action expulsive de la matrice, pour ouvrir le col de ce viscère, pour y introduire la main , pour retourner l'enfant et l'extraire, ne deviendroit elle pas une nouvelle cause de convulsions, et n'ajouteroit-elle pas au danger qui en paroît inséparable? Recommanderat-on d'inciser le col de la matrice pour y pénétrer plus facilement, comme l'ont fait plusieurs accoucheurs? Cette proposition ne sauroit passer que pour le fruit d'un instant d'oubli.

1115. Ceux qui ont attribué ces convulsions à la grande-distension des fibres utérines dans les derniers temps de la grossesse, n'ont connu de meilleur moyen pour les calmer que celui d'opérer l'accouchement; et quelques uns ont pensé qu'il suffiroit, pour les faire cesser, d'évacuer les eaux de l'amnios, de détendre et relâcher convenablement ces mêmes fibres. Sans admettre entierement leur opinion sur cette cause de convulsions, nous conviendrons que leur pratique a eu quelquefois le succès qu'on s'en promettoit, qu'il y a véritablement des cas où il convient d'évacuer les eaux de l'amnios, d'autres où l'on doit extraire l'enfant, et même inciser le col de la matrice: mais ces cas sont rares, et ne se présentent jamais que les efforts de la nature n'aient déjà commencé le travail de l'enfantement.

1116. En suivant de près ce qui se passe dans le cas de convulsions, on remarque qu'elles n'interrompent pas toujours la marche des douleurs de l'accouchement, soit qu'elles les eussent provoquées, soit que ces douleurs elles-mêmes les eussent précédées. Tous les auteurs citent des exemples de femmes qui sont accouchées naturellement après plusieurs accès de fortes convulsions, et d'autres dans le moment des convulsions mêmes. soit qu'elles laissassent des intervalles lucides, ou que la perte de connoissance fût permanente. La marche du travail, dans la plupart de ces cas, semblemême plus rapide qu'en d'autres, puisque souventon a trouvél'enfantentre les jambes de sa mère quoiqu'un instant auparavant l'on n'eût remarqué presque aucune disposition à l'accouchement,

1117. Il résulte de ces observations, dont nous pourrious augmenter le nombre de beaucoup, qu'il ne faut pas se presser d'opérer l'accouchement quand la nature paroît disposée à le faire d'ellemême, quels que soient le caractère et la force des convulsions; qu'on ne doit l'entreprendre en aucun cas, si le travail n'en est pas déià commencé; parce que la nature, malgré le désordre de toutes les fonctions, peut opérer en peu de temps ce qu'on n'obtiendroit qu'avec beaucoup d'efforts et de danger, indépendamment de ce que le calme peut encore se rétablir nonobstant le nombre des convulsions qui ont eu lieu; qu'il ne faut employer, en attendant le moment de l'opérer, que les moyens qu'on emploieroit après l'accouchementsi les convulsions persévéroient; enfin, qu'on pourroit, avec raison, accuser de trop de précipitation, en bien de cas, les praticiens qui se sont conduits différemment, loin de leur attribuer les succès qu'ils se persuadent avoir obtenus. Nous avons donné des soins à plusieurs femmes qui sont acconchées heureusement et d'un enfant vivant, les unes un mois, et les autres six semaines après plus de vingt accès de convulsions et plusieurs jours de perte de connoissance, pour lesquelles elles avoient été saignées du bras, du pied et de la gorge, et on avoit employé les sangsues, les bains, les émétiques, les vésicatoires; et à d'autres femmes dont l'enfant, victime de ces longs accès de convulsions, n'a été expulsé que six semaines et mêmedeux mois après, ces femmes se portant alors assez bien.

1118. Les convulsions qui ne se manifestent

que dans le cours du travail de l'accouchement, n'ayant souvent d'autres causes que l'excès de la douleur, que l'extrême sensibilité qu'acquièrent alors les fibres de la matrice, que le tiraillement qu'éprouvent celles du col de ce viscère lorsqu'il s'ouvre difficilement, de même que les parties extérieures; que le volume du sang, augmenté par la chaleur que développent des efforts suivis, que l'engorgement des vaisseaux du cerveau, etc., voyez § 1104, semblent exiger des secours différens et demander moins de délai pour l'acconchement. Si elles se soutiennent avec perte de connoissance, après une ample saignée, on ouvrira la poche des eaux, afin de diminuer le volume de la matrice, d'en relâcher la fibre, d'en calmer l'excès de sensibilité et d'irritabilité, qui ne sont alors portées à ce point qu'accidentellement; et bien plus, pour affaiblir la compression que ce viscère exerce sur l'aorte inférieure, et rappeler ainsi le sang en plus grande quantité dans les vaisseaux du bas-ventre et des extrémités. On opérera l'accouchement complétement, si les convulsions subsistent avec la même force après l'administration de ces premiers secours, à moins qu'il ne paroisse disposé à se faire promptement.

i 119. Il y a des cas où l'on ne peut se dispenser de retourner l'enfant et de l'extraire par les pieds, parce qu'il se présente de manière à ne pouvoir venir naturellement, ou à ne pouvoir être extrait différemment; il faut alors y procéder immédiatement après l'écoulement des eaux, soit que les convulsions subsistent ou non. Il est d'autres cas où il seroir préférable de l'amener avec le

forceps, si on pouvoit se le procurer tout de suite : et l'éloignement de la tête du fœtus ne sauroit être un motif d'exclusion pour cet instrument, que lorsque la main obligée de le diriger dans cette circonstance pressante, n'est pas suffisamment exercée. Il en existe aussi où la tête est tellement engagée à l'instant où le danger de différer l'accouchement s'annonce, qu'on n'a plus aucune raison d'option entre ces deux méthodes, l'application du forceps étant la seule indiquée; excepté quand l'enfant est mort, pouvant alors y substituer le crochet. Il s'en rencontre également où l'on est obligé d'inciser le bord de l'orifice de la matrice, dont les fibres ne sauroient s'étendre au-delà de ce qu'elles l'ont déjà fait, ni se déchirer, soit parce qu'elles sont trop seches et trop rigides, comme on le remarque spécialement chez quelques femmes avancées en âge au temps où elles font leur premier enfant, soit parce que cette partie de la matrice est dure et squirrheuse. Mais ces cas sont bien différents de ceux pour lesquels nous avons rejeté jusqu'à l'idée d'une pareille opération.

1120. M. Dubosc, professeur au Collége de chirurgie de Toulouse, a fait part à l'Académie la section du royale de chirurgie, en 1781, d'une observation fice de la mades plus intéressantes dans laquelle on voit que la trice. conservation de la femme a été le fruit de la section du bord de l'orifice de la matrice. Agée de quarante ans, et grosse de son premier enfant, cette femme souffroit depuis trois jours et éprouvoit des convulsions dès le second : sa figure étoit méconnoissable, dit M. Dubosc, et d'une pâleur

affreuse; son pouls foible et presque éteint, ainsi que sa voix; ses yeux, caves et mornes, paroissoient mourans; une sueur visqueuse recouvroit toute l'habitude du corps, et les extrémités étoient froides; elle étoit sans connoissance, et ne pouvoit avaler une seule goutte de liquide; le bord de l'orifice de la matrice, ouvert de la largeur d'un écu de six livres, étoit dur, tendu et comme calleux. L'accouchement se fit spontanément, trois ou quatre minutes après la section de cette partie: l'enfant étoit mort, mais le calme se rétablit aussitôt chez la mère, et elle eut des suites de couches heureuses."

L'ART

## SECTION III.

Des syncopes, de l'épuisement des forces de la femme, et autres causes énoncées au § 1080; spécialement de la sortie du cordon ombilical.

Des synco-

1121. Les syncopes, ou les défaillances, qui se répètent fréquemment dans le cours du travail, quoiqu'on ne puisse en déterminer précisément la cause, ainsi que la foiblesse générale ou l'épuisement qui ôte à la femme le pouvoir d'exercer des efforts suffisans pour se délivrer, doivent nous engager à terminer l'accouchement, afin d'en préveuir les suites souvent fâcheuses.

Obs. Sur les syncopes. 1122. Une femme, du nombre de celles qui se prétoient à l'instruction de mes élèves, en 1774, après de grandes agitations convulsives de la part de son enfant, dans le commencement du travail de l'accouchement, éprouva de fréquentes défail-

lances, suivies d'un vomissement abondant et d'une diarrhée copieuse, pendant deux heures, et mourut environ quinze heures ensuite, dans un troisième accès de syncopes, avant d'être accouchée. On trouva une pierre de la grosseur d'une petite noix dans la vésicule du fiel ; l'épiploon roulé sous forme de corde et fortement adhérent à la partie inférieure et latérale droite de la matrice, de sorte que l'estomac et l'arc du colon en étoient singulièrement tiraillés, comme on le remarque souvent à la suite de l'opération du bubonocèle où l'on a retenu l'épiploon dans l'anneau.

1123. L'extraction de l'enfant est également préférable aux soins inutiles qu'on se donne pour teur et de la ranimer les douleurs languissantes, à la suite d'un foiblesse des travail si long et si pénible que la matrice conserve à peine la faculté de se contracter, on se trouve dans une disposition plus ou moins grande

à l'inflammation.

1124. Si l'existence d'une hernie irréductible, Obs. Sur les soit inguinale ou autre, n'exige pas toujours qu'on suites fâcheuopère l'accouchement, l'expérience nous a appris ses d'une herqu'il étoit prudent au moins de le faire quelquefois, pour empecher que cette hernie ne devienne plus considérable par l'issue d'une nouvelle portion d'intestin, et qu'elle ne s'étrangle à la suite des efforts de la femme. Nous fûmes témoin des funestes suites d'un pareil accident, vers le milieu de novembre 1774. Une anse d'intestin, dans les efforts de l'acconchement, s'insinua à travers une masse d'épiploon de la grosseur d'un œuf de poule, qui formoit depuis neuf ans une hernie ombili-

cale, et s'y étrangla. La femme éprouvoit déjà les accidens de cet étranglement depuis la veille, lorsqu'on nous appela; et ces accidens, bien plus que l'impossibilité apparente où elle étoit de se délivrer seule, nous engagèrent à terminer l'accouchement. Malgré cela on ne put faire la réductión, non de l'épiplomphale, qui avait toujours paru irréductible, mais de l'anse d'intestin nouvellement sortie, et l'on ne jugea pas à propos de tenter l'opération; de sorte que la femme mourut du deuxième au troisième jour de ses conches.

De l'obliquité de la matrice.

1125. L'obliquité de la matrice, quoique très ordinaire, rend l'accouchement si rarement impossible sans les secours de l'art, et il est en général si facile de corriger cette situation vicieuse et d'en prévenir les effets, lorsqu'on est appelé de bonne neure, que ce seroit pour ainsi dire à regret que nous la compterions parmi les causes des accouchemens contre nature, s'il ne falloit pas réveiler sur ce point l'attention des jeunes praticiens toujours médiocrement instruits, et leur faire connoître tout ce qui peut donner lieu à cessortes d'accouchemens. (Voyez la section où l'on traite de l'obliquité, page 139, § 274 et suiv.)

De la contraction du ment cependant, que le resserrement du col de la matrice sur celui de l'enfant s'oppose assez fortelui de l'en-ment à la descente des épaules pour rendre l'accouchement impossible sans le secours de l'art.

L'expérience nous a démontré que c'étoit plus

L'expérience nous a démontré que c'étoit plus rarement en core l'orifice externe qui se contractoit aussi fortement sur le col de l'enfant, que le cercle

qui en constitue l'orifice interne dans l'état naturel. Dans le premier cas, la tête ayant franchi l'orifice, est entièrement dans le vagin; dans le second, elle est encore ènveloppée du col de la matrice, et cet orifice la ceint en manière de couronne à une hauteur plus ou moins grande.

1127. Si l'obstacle qu'on attribue à la contraction du bord de l'orifice externe de la matrice sur le col de l'enfant, étoit aussi fréquent et aussi réel qu'on pourroit l'imaginer d'après la lecture de quelques auteurs, il faudroit s'en affliger; car on ne peut comprendre le mécanisme par lequel cette contraction s'oppose à l'accouchement, sans être forcé d'avouer qu'il est extrêmement difficile d'y remédier, au moins le plus souvent. La tête de l'enfant occupant la cavité du bassin, ne permet pas d'insinuer la main pour aller dilater cet orifice, et l'on ne peut, sans de grands inconvéniens, la reponsser au-dessus du détroit supérieur, pour opérer cette dilatation et aller prendre les pieds (1); et, d'un autre côté, si on essaie de l'extraire avec le forceps, les épaules ne peuvent la suivre que très difficilement. Le resserrement de l'orifice interne de la matrice sur le col de l'enfant se remarque plus souvent que le précédent. S'il peut, en quelques cas, apporter autant d'obstacles à l'accouchement que celui de l'orifice externe, il est en général bien plus facile de les vaincre, et il n'en résulte par les mêmes inconvéniens, parce que la tête se trouvant alors moins

<sup>(1)</sup> Voyez § 1210.

engagée et constamment encore dans la matrice, peut être repoussée au-dessus du bassin : ce qui permet d'avancer la main sous le cercle utérin dont il s'agit et de le dilater (1).

Des obstacles dépendans de enfant.

1128. L'observation a prouvé plus d'une fois la présence que la présence d'un second enfant pouvoit d'un second apporter à la sortie du premier des obstacles insurmontables aux agens naturels de l'accouchement, soit parce que l'un et l'autre tendent à s'engager en même temps, soit parce que leur position respective est telle, que la matrice ne peut agir assez immédiatement sur celui qui se présente bien pour l'expulser; comme il arrive, surtout quand l'un d'eux est placé en travers, et l'autre selon l'axe du bassin (2).

<sup>(1)</sup> Nous n'avons été appelé qu'une fois à l'occasion du resserrement de l'orifice externe de la matrice sur le col de l'enfant. La tête de cet enfant occupoit le fond du bassin depuis plus de soixante heures; on l'avoit écrasée avec le forceps, et le crochet employé ensuite n'avoit servi qu'à en arracher quelques pièces : la trouvant affaissée et son volume suffisamment diminué, j'avançai la main à côté de la base du crâne, pour dilater le col de la matrice, je retournai l'enfant, et j'en dégageai les pieds. L'autre cas s'est présenté plusieurs fois dans le cours de ma pratique, et j'en ai recueilli des observations intéressantes. Parmi celles qui m'ont été communiquées, quelques unes prouvent également jusqu'à quel point ce resserrement du col utérin peut mettre obstacle à l'acconchement, puisqu'à l'onverture du cadavre, on a été obligé d'inciser cette partie de la matrice pour en extraire le fœtus, l'orifice externe étant bien ouvert et le bassin d'une belle con-

<sup>(2)</sup> Voyez la quatrième partie de cet ouvrage, à l'article qui fait mention des jumeaux.

11120. L'union de ces enfans au moven de quelques unes de leurs parties, soit dures ou molles; certains vices de conformation par addition, comme la présence de deux têtes sur un même tronc, ou de deux troncs pour une seule tête, l'hydropisie du bas-ventre, celle de la tête, etc., sont encore autant de causes qui rendent l'accouchement contre nature difficile ou laborieux (1).

1130. L'issue du cordon ombilical, au moment de l'ouverture des membranes, a toujours été con- tie du cordon sidérée comme un accident très grave pour l'en-ombilical. fant, soit parce que le contact de l'air refroidit ce cordon et y diminue le mouvement du sang, soit parce que la compression qu'il éprouve dans la suite peut y intercepter entièrement le cours

de ce fluide.

1131. Cet accident est à craindre, sans doute; panger qu'il mais le précepte de terminer l'accouchement aussi- y auroit de tôt, en retournant l'enfant ou autrement, ne le suivre deviendroit pas moins, si on le donnoit sans res-routine triction pour tous les cas où le cordon s'échappe créditée dans ainsi de la matrice : car tel enfant est mort pendant qu'on le tiroit par les pieds, et auroit pu naître vivant, malgré l'issue du cordon, si l'on avoit confié son expulsion aux soins de la nature.

1132. Il ne faut rien entreprendre dans ces sortes de cas, qu'on n'ait bien examiné la marche de la nature et les effets qu'éprouve le cordon ombilical; car souvent après l'issue des eaux qui

<sup>(1)</sup> Voyez de même la quatrième partie de cet ouvrage, où l'on parle des monstruosités de l'enfant,

l'ont entraîné, l'expulsion de l'enfant est plus prompte que ne le seroit son extraction; et en suivant le précepte donné trop généralement, on ajouteroit au danger qui est quelquefois inséparable de l'action de retourner et d'amener cet enfant par les pieds, celui d'une plus longue com-

pression du cordon.

1133. Toutes les fois d'ailleurs que le cordon précède la tête de l'enfaut et se présente en premier lieu, il n'éprouve pas une assez forte compression pour que la circulation y soit anéantie; et l'on peut en quelques cas soustraire l'anse qui pend au-dehors au contact de l'air, de manière qu'il n'en soit pas refroidi, non pas en l'enveloppant d'un linge comme nous l'avons trouvé enveloppé plusieurs fois, mais en repoussant cette anse dans le vagin. Avec cette précaution, et celle de placer le cordon vers l'un des côtés du détroit supérieur, chezune femme très contrefaite, et parcela même dans l'impossibilité d'acconcher naturellement, la compression de ce cordon fut si foible, que nous comptâmes encore plus de centquinze pulsations dans les artères ombilicales, pendant chaque minute, environ dix henres après son issue (1).

<sup>(1)</sup> Cette observation a été faite dans un cas particulier qui es sauroit servir à établir aucune règle. La fémme n'éprouvoit que de foibles douleurs, et la conformation de son bassin ne permettoit pas à la tête de l'enfant de s'y engager. Cet enfant mourut dix ou douze heures après la sortie du cordon, ce qui nous autoriss à le mutiler, c'est-à-dire à vider le crâne pour l'extraire : la femme n'ayant pas voula se soumettre à l'opévation césarienne, pendant qu'il étoit vivant, quoiqu'elle fût parfaitement indiquée.

1134. Tant que ces pulsations seront libres, si la tête de l'enfant s'engage facilement, on doit attendre, à moins que d'autres raisons ne déterminent à opérer : l'accouchement se fera heureusement, ou bien la tête se rapprochera des parties extérieures, de manière à pouvoir être prise aisément et extraite avec le forceps; ce qui vaut mieux dans tous les cas où elle s'est antant engagée, que de retourner l'enfant. On suppose que l'accoucheur est muni de cet instrument, car la circonstance n'accorde pas toujours assez de temps

pour se le procurer.

1135. Le risque que court l'enfant dont le cordon est sorti n'est jamais plus grand que quand le bassin de la mère est un peu resserré, puisque la pression que doit y éprouver ce cordon est alors plus forte. Cette circonstance, qui semble autoriser à suivre la route prescrite, ne fait cependant qu'ajouter aux écueils qu'elle présente naturellement; car il y a bien plus de danger alors à extraire l'enfant par les pieds que quand le bassin est bien conformé : soit qu'on entreprenne de le retourner et de l'extraire de cette manière, soit qu'on abandonne l'accouchement aux efforts de la nature, sa mort paroît également inévitable dans le cas dont il s'agit.

1136. La sortie du cordon ne présente aucune indication particulière, quand il est froid, sans pulsation, ou putréfié; l'enfant étant déjà mort, il faut laisser à la nature le soin de s'en délivrer; le cordon, par lui-même, ne pouvant s'y opposer, quoiqu'il forme une anse à l'extérieur.

1137. Si le cordon ne met pas directement ob-

stacle à l'accouchement dans les cas énoncés, c'està-dire s'il ne peut ni retarder la marche de la tête, ni en empêcher la sortie, beaucoup d'accoucheurs sont encore dans l'opinion qu'ils y oppose, quand il est naturellement très court, ou bien lorsque, plus long, il se trouve entortillé sur le cou de l'enfant. Ils pensent qu'il retient la tête et l'empêche de sortir; que s'il lui permet de descendre un peu pendant la douleur, il la retire aussitôt après, de sorte qu'on la voit remonter autant de fois qu'elle s'avance. Mais ce retour de la tête vers la cavité du bassin après chaque douleur, ne dépend que de la réaction des parties qui constituent le périnée, de l'élasticité des tégumens, de la contraction des muscles constricteurs du vagin, des releveurs de l'anus, et autres compris dans l'épaisseur de cette espèce de pont et celle des grandes levres. L'élasticité du crâne même y contribue peut-être aussi pour quelque chose, et l'entortillement du cordon ombilical sur le cou de l'enfant n'y entre pour rien. Cette vérité est si frappante, qu'elle n'a pas besoin de preuves, et ceux qui en exigeroient se montreroient en cela même disposés à n'en admettre aucune.

1138. Quand l'observation même des praticiens qui ont adopté sur ce point une autre opinion que la nôtre, ne nous découvriroit pas la source de leur erreur, les plus simples notions du mécanisme de l'accouchement suffiroient pour nous la faire comoître, et nous mettre dans le cas d'assurer que l'effet qu'ils ont attribué à l'entortillement du cordon sur le cou de l'enfant, provient de toutes les causes énoncées au \$ précédent, Si ce que nous

venons d'exposer ne laisse pas entrevoir la proscription de tous les moyens qu'ils ont proposés pour terminer l'accouchement, quand la tête continue de rentrer après chaque douleur, on y découvre au moins sur quels principes on doit y

avoir recours (1).

1139. C'est d'ailleurs sans aucune raison solide, et le plus souvent à faux, qu'on soupçonne cette disposition, soit naturelle ou accidentelle, du cordon ombilical. On ne peut reconnoître, avant la sortie de l'enfant, si ce cordon est très court ou très long, et ce n'est qu'après l'issue de la tête qu'on peut voir s'il est entortillé sur le cou. Cen'est aussi que dans ce moment que cette disposition exige l'attention de l'accoucheur; car elle ne peut nuire plus tôt ni à la mère ni à l'enfant (2), à moins qu'elle ne donne lien à la rupture des vaisseaux ombilicaux, ou au décollement du placenta, comme on l'a remarqué ailleurs.

(2) Voyez § 523.

<sup>(1)</sup> De la Motte assure avoir coupé le cordon qui étoit contourné sur le cou, en dirigeant sous l'un des circulaires, la pointe d'une paire de ciseaux très allongés, au moyen d'une main introduite le long du sacrum de la femme et de la face de l'enfant, et que l'accouchement se termina aussitôt qu'il en eut fait la section. (Voyez observation CLIV, page 479.) Quel sera l'accoucheur, de nos jours, qui ne verra dans cette délivrance inopinée que l'effet de la section du cordon, et qui n'y reconnoîtra pas uniquement celui de la dilatation forcée des parties extérieures, pour parvenir à faire cette section? Aucun praticien n'a peut-être suivi l'exemple de de la Motte ; mais rien n'est plus commun que d'entendre parler de l'application du forceps, pour vaincre des obstacles qu'on n'attribuoit qu'au cordon ombilical. DATE OF THE PARTY 
## ARTICLE II.

Des signes qui annoncent que l'accouchement sera contre nature; des indications qu'il présente, et de quelques préceptes généraux qui y sont relatifs.

#### SECTION PREMIÈRE.

Des sigues, et des indications génerales des accouchemens contre nature.

1140. L'accouchement contrenature s'annonce par des douleurs dont la cause, la marche et les effets ne différent en rien dece que nous offre l'accouchement le plus naturel. Les signes qui le caractérisent se déduisent des accidens qui compliquent le travail, de la situation de l'enfant, et de l'existence de l'une ou de plusieurs des causés dont il a été fait mention ci-devant.

Signes de l'accouchement contre nature.

eprouve une perte, des convulsions, ou tout autre éprouve une perte, des convulsions, ou tout autre accident, de ceux où le travail de l'acconchement n'est compliqué d'ancune de ces causes; mais ce n'est que par le toucher qu'on reconnoit la situation de l'enfant. Si l'on y parvient quelquefois sans peine, mème avant l'ouverture de la poche des eaux, quelquefois aussi l'on n'acquiert cette connoissance qu'avec beaucoup de difficulté, comme on le verra dans la suite. Ne pouvant exposer ici les signes caractéristiques des diverses positions que l'enfant est susceptible de prendre à l'orifice de la matrice, ni établir le diagnostic

et le pronostic de chacune des espèces d'accouchemens contre nature, nous ne les indiquerons que dans la suite, lorsque nous parlerons de chacune d'elles.

1142. Ces accouchemens présentent des indications générales et de particulières. Les premières
consistent tantôt à retourner l'enfant et à l'amener
par les pieds, tantôt à changer certaines positions
de la tête pour en procurer une meilleure, à corriger la marche défectueuse que suit quelquefois
cette partie en s'engageant dans le bassin, ou simplement à repousser une extrémité dont la présence l'empêche de s'engager: mais les indications
particulières sont différentes selon la situation de
l'enfant, la partie qu'il offre à l'entrée du bassin et
les circonstances qui déterminent à opérer.

### SECTION II.

De la situation qui convient à la femme dans l'accouchement contre nature.

1143. Dans ce cas comme dans tous les autres, la situation de la femme est assez indifférente avant le moment d'opérer l'accouchement, à moins que quelques circonstances accidentelles n'obligent de lui en prescrire une plutôt qu'une autre; mais il n'en est pas de même dans le moment où il faut opérer.

1144. La feinme doit être couchée sur le dos et De la situapresque horizontalement, ayant les fesses au bord tien qu'il faut du lit, de manière que le coccix et le périnée ne donner à la soient point appuyés; les cuisses et les jambes à femme.

L'ART 502

demi fléchies, et les pieds soutenus par des aides. ou posés sur deux chaises placées convenablement.

1145. Une couchette ordinaire devient alors préférable au lit de sangle, dont on se sert communément dans l'accouchement naturel. On doit même préférer à toute autre celle qui est d'une movenne largeur, et faire en sorte que les colonnes n'en soient pas montées sur des roulettes. tant pour la sûreté de la femme, que pour la commodité de l'accoucheur et des aides. Cette couchette étant garnie de sa paillasse et de plusieurs matelas, on met un coussin solide sous l'extrémité de ceux-ci, pour que les fesses de la femme s'y enfoncent moins et qu'elles y soient plus stables; on reconvre le bout de ce lit de quelques draps pliés en forme d'alèzes, et on place les oreillers vers le milieu. Au défaut de cette couchette, on place la femme sur le bord de son lit ordinaire, ou bien sur le lit de sangle, dont on à soin d'appuyer le bout sur des chaises convenablement disposées pour qu'il ne fasse pas la bascule quand la femme y sera placée.

Aides qui res pour fixer la femme.

1146. La femme étant conchée comme on vient sont nécessai- de le dire, on la recouvre d'un drap, et d'une converture si la saison l'exige, pour la défendre du froid et ne pas l'exposer nue aux yeux des assistans et de l'accoucheur même, à qui le tact, en pareil cas, est d'un bien plus grand secours que la vue. Deux aides, d'une main appuyée sur les genoux, et de l'autre sur les pieds, fixeront les extrémités inférieures de cette femme, et les écarleront convenablement; un troisième, si cela est nécessaire, se placera derrière les épaules pour la retenir de ce côté et l'empêcher de descendre ou de se retirer vers le haut, et un quatrième fournira les choses dont on aura besoin. Nous ferons observer qu'il y a bien peu de femmes qui n'aient assez de courage pour dispenser de cette múltitude d'aides, et que deux suffisent.

1147. Nous ne voyons pas l'utilité de ces positions incommodes et bizarres, que des accoucheurs ont conseillé de faire prendre à la femme dans quelques cas; comme de la faire placer sur les coudes et sur les genoux, le ventre tourné versle lit, etc. La situation que nous venons de prescrire convient également dans tous, et à l'avaittage de pouvoir être gardée plus longtemps.

# SECTION III.

Preceptes généraux relatifs aux accouchemens colitre nature.

1148. Lorsqu'on n'a reconnu qu'imparfaite— Du temps ment la situation de l'enfant à l'orifice de la où il est nématrice, si l'absence des signes qui caractérisent essaire la tête fait soupçoniner que cette situation n'est fant est pas favorable, il faut attendre le moment de l'ort ou mal situé, verture de la poche des caux, pour dissiper le doute qui reste à ce sujet, et s'en assurer de la manière la plus certaine:

1149. Rien n'iuvite, avant cette époque, à ter- De l'instant miner l'accouchement que la mauvaise situation le plus favode l'enfant rend contre nature, si ce n'est cepen-rable pour dant lorsque la femme éprouve quelqu'un de cesaccidens graves dont il a été fait mention ci-dessus; mais tout délai un peu long, après ce moment, est contraire anx principes de la saine pratique, et les suites qui peuventen résulter obligenquelquefois de différer encore l'accouchement, poursatisfaire aux vues particulières et pressantes

qu'elles prescrivent.

1150. En opérant l'accouchement des le premier instant où l'on a pu reconnaître la mauvaise situation de l'enfant, on doit craindre de jeter la matrice dans l'inertie, en la débarrassant avant qu'elle ne soit en état de se contracter fortement, ou bien de l'irriter par les violences qu'il faudrait exercer pour en ouvrir le col, s'il ne l'étoit déjà convenablement, de déchirer le bord de l'orifice, le vagin même dans le lieu de sa jonction ace, le vagin même dans le lieu de sa jonction l'inflammation de la matrice pouvant être la snite des efforts inutiles auxquels on abandonne ce viscere après l'évacuation des eaux, ne parroîtront pas moins à redouter que ces premiers accidens.

1151. Le moment le plus favorable pour opérer l'accouchement est celui où la dilatation de l'orifice de la matrice est complète; celui de l'ouverture spontanée des membranes quand elle se fait à propos. Il faut attendre ce moment lorsqu'on est appelé auparavant; mais si l'on arrive beaucoup plus tard, il faut opérer avec le moins de délai possible, à moins que la forte contraction des parois de la matrice sur le corps de l'enfant, l'éréthisme, ou l'état inflammatoire de ce viscère, es y opposent; car il est alors nécessaire avant tout de détendre et de relâcher les parties trop

contractées, de diminuer l'engorgement des vaisseaux, et de combattre, autant qu'il est possible,

la disposition inflammatoire.

ni 1152. Le cas où l'accoucheur est appelé quelquetemps après l'ouverturespontanée de la poche des eaux, n'est pas le seul où il ne puisse profiter de l'instant indiqué pour retourner l'enfant; souvent dans le moment où se fait la rupture des membranes, l'accouchement s'annonce encore sous les plus belles apparences, et les accidens qui doivent déterminer à l'opérer ne se manifestent que plus tard. Mais alors, si c'est la tête de l'enfant qui se présente, comme elle le fait presque toujours, elle s'engage plus ou moins dans le fond du bassin, et peut être extraite facilement avec le forceps; de sorte que l'accouchement diffère peu de celui qui est naturel.

1153. L'on est encore forcé de laisser échapper le moment qui auroit été le plus favorable, à certains égards, pour retourner l'enfant, lorsque la poche des eaux se déchire au commencement du travail, et avant que le col de la matrice ne se soit assez relàché et assez ouvert pour le passage.

de la main de celui qui doit opérer.

1154. Dans ce dernier cas, comme dans celui De l'utiliqui est énoncé à la fin du § 1151, souvent on est té de la sain bligé d'employer la saignée, les injections énol que d'ensilement coitientes et mucilagineuses, les bains et les fumigachement coitions humides, pour affoiblir la roideur du col de tre nature. la matrice et en faciliter l'ouverture, même de, dilater méthodiquement avec les doigts.

1155. Aussitôt que le moment d'opérer est indiqué, soit par la nature des circonstances, soit par l'état du travail, l'accoucheur doit faire mettre la femme dans la situation prescrite au \$ 1144.

Précautions pour introduire la main.

1156. Lorsqu'il s'agit de porter la main dans la préliminaires matrice pour opérer l'accouchement, quelques praticiens sont encore dans l'usage de s'attacher un tablier, de se découvrir les bras jusqu'atix aisselles, même de se les garnir de fausses manches, etc.; mais ces précautions, la plupart inutiles, inspirent toujours à la femme plus de crainte que de confiance, et nous en avons trouvé qu'un appareil moins effrayant a jetées dans un état d'anxiété et d'accidens difficiles à calmer.

1157. S'il est nécessaire de sedécouvrir les bras pour retourner l'enfant, il convient de ne le faire qu'autant que la main pénètre dans la matrice. Des linges placés sur l'une des chaises qui soutiennent les pieds de la femme, serviront à l'accoucheur pour se garantir du sang ét des eaux qui découlent de la matrice, et pour s'essuyer la main toutes les fois qu'il la retirera de ce viscère, afin de ne pas l'exposer pleine de sang aux yeux de la femme et des assistans.

1158. On doit toujours agir et opérer de sangfroid, et paroître tranquille, même dans les cas où il v a le plus de danger, afin de ne point augmenter l'inquiétude de la femme, pour qui le moindre embarras, le moindre propos et le plus petit geste de notre part sont alors comme autant de bouches qui semblent lui annoncer sa perte.

1159. Avant d'introduire la main, il faut la tremper dans un mucilage quelconque, l'enduire de beurre ou de tout autre corps gras, pour que

l'introduction s'en fasse plus aisément et excite moins de douleur. Cette précaution, toujours utile à la femme, peut en quelques cas le devenir à l'acconcheur, et spécialement dans celui où la femme est atteinte du virus vénérien, où ses parties sont ulcérées, etc.

1160. On doit toujours agir lentement en opérant, remuer peu la main, et choisir le moment nière d'introle plus favorable pour la faire pénétrer. Quand duire la main, les parties extérieures de la femme sont étroites, de le faire. on v introduit successivement les doigts, de sorte que les premiers, en dilatant un peu, préparent la voie aux autres. Le temps de la douleur est celui qu'il faut choisir pour avancer la main dans le vagin; parce que la femme se livrant alors à quelques efforts, et poussant un peu en en-bas, la fait pour ainsi dire entrer d'elle-même.

1161. S'il paroît utile de préférer le moment de la douleur à celui du calme, pour faire pénétrer la main dans le vagin, il est bien important de n'agir que pendant cet instant de calme, pour la faire entrer dans la matrice, et de ne lui faire faire alors aucun mouvement pendant la contraction de celle-ci, ou quand la douleur à lieu, parce que les parois de ce viscere embrassant plus fortement l'enfant, et étant bien plus tendues lorsqu'il se contracte, résistent davantage, et sont plus exposées à se déchirer.

1162. L'on ne sauroit agir avec trop de lenteur et de ménagement pour dilater le col de la matrice, surtout lorsqu'il conserve un peu d'épaisseur, et qu'il n'est pas encore d'ailleurs très souple, crainte de le déchirer dans l'éndroit de

son union avec le vagin, où de plus grands efforts exerceroient presque entièrement leur action.

Des obstatardent cette opération.

1 163. Quoique la main ait déjà franchi ce precles qui re- mier pas, souvent on est obligé de la retirer plusieurs fois de la matrice avant de pouvoir atteindre aux pieds de l'enfant, surtout lorsqu'il y a longtemps que les eaux sont écoulées, et qu'on ne procède pas avec la plus grande méthode; parce qu'elle est tellement serrée pendant la contraction de ce viscère, ou la douleur, qu'elle s'engourdit, ou éprouve des crampes douloureuses, au point de perdre la faculté d'agir ou de bien faire.

> 1164. Pendant tout le temps qu'on met à introduire cette main et à retourner l'enfant, l'autre main doitêtre appliquée extérieurement au-dessus du fond de la matrice, soit pour fixer ce vicère, soit pour changer sa direction au besoin, et faire certaines pressions que des circonstances plus difficiles à déterminer ici qu'à saisir auprès de la

femme, rendent quelquefois nécessaires.

1165. Les deux mains ne conviennent pas toujours également pour aller prendre les pieds de l'enfant et le retourner : s'il est des occasions où l'on puisse s'en servir indifféremment, il en est beaucoup plus qui exigent l'une d'elles, et non pas l'autre. Le choix qu'on en doit faire tient à la situation particulière de l'enfant ; et de ce choix dépend souvent la faculté et le succès même de l'opération.

1166. La direction que la main doit suivre, la position qu'elle doit garder en avançant dans la matrice, et l'étendue qu'elle doit parcourir, doivent être variées selon la situation de l'enfant et la partie qu'il présente, de sorte qu'on ne peut

donner ici que des règles générales.

1167. On doit toujours l'insinuer par l'endroit le plus facile et le plus sûr pour parvenir aux pieds de l'enfant. Quelquefois c'est en suivant l'un des côtés de la matrice; d'autres fois, en la dirigeant le long de la partie postérieure de ce viscère, ou bien sous l'une de ses parties latérales et antérieures.

1168. Lorsqu'il est nécessaire de retourner Sens dans l'enfant, il faut constamment en ramener les ramener les pieds sur la surface antérieure, afin de recour- pieds de l'enber le tronc de plus en plus dans ce sens, et de fant, quand lui faire décrire un arc beaucoup moins allongé ne. dans la matrice. L'on ne doit jamais tirer sur ces extrémités, de manière à renverser l'enfant en arrière, ou à faire subir à l'épine des inflexions

ou contorsions dangereuses.

1169. Quoiqu'on puisse, en bien des cas, retourner l'enfant, et l'extraire en tirant sur un seul pied, il vaut cependant mienx prendre les denx, parce que l'accouchement en deviendra plus facile. Cette précaution est d'ailleurs quelquefois si nécessaire, que sans elle on arracheroit plutôt le premier pied que de faire avancer l'enfant. Souvent, à la vérité, il est difficile d'entraîner l'une et l'autre de ces extrémités en même temps; parce qu'étant enduites, ainsi que la main qui opère, d'humeurs glaireus es et sanguinolentes, on ne peut les fixer à la fois, et que l'une des deux échappe aisément : alors , aussitôt qu'on a amené l'un des pieds à l'entrée du vagin, on y

applique un lacs pour le retenir pendant qu'on va prendre l'autre.

Du temps tourner l'én-

fant.

1170. On ne doit jamais s'efforcer de retourner où il faut re- l'enfant pendant la douleur, parce qu'il est alors plus étroitement serré dans la matrice, et ne peut y rouler aussi aisément ; mais, autant que cela est possible, il faut attendre ce moment pour l'extraire, dès que les pieds sont sortis et que la tête s'est éloignée suffisamment du détroit supérieur, si elle s'y présentoit d'abord. La femme, d'après cette observation, ne doit faire aucun effort pendant que l'accoucheur s'occupe à retourner l'enfant; mais elle ne sauroit trop pousser en en-bas,

lorsqu'il en fait l'extraction.

1171. Quelques acconcheurs veulent qu'on abandonne l'expulsion de l'enfant aux efforts de la nature, après en avoir amené les pieds à l'orifice du vagin; mais comme l'enfant n'est pas encore retourné entièrement alors, ces efforts deviendroient inutiles, et quelquefois même nuisibles. Si on vouloit suivre ce précepte, il faudroit au moins amener les fesses de l'enfant au passage : autrement, loin d'obvier aux inconvéniens qu'on a prétendu pouvoir éviter, on ne feroit souvent qu'exposer l'enfant à de plus fâcheux. Les cas où l'on pourroit s'y conformer avec le moins de danger sont précisément ceux où l'on peut aussi, sans aucun risque, achever d'extraire l'enfant en tirant sur les parties sorties.

1172. Cette opération ne doit jamais se faire d'ex-précipitamment, ni en tirant par secousses sur les extrémités de l'enfant, mais toujours d'une fant. manière lente et continue, surtout quand les eaux de l'amnios ne font que de s'écouler, afin de prévenir les accidens qui résultent quelquefois de l'évacuation trop subite de la matrice, et de moins fatiguer les parties sur lesquelles on agit.

1173. Le danger auquel sont exposés la mère Du danger et l'enfant, dans les accouchemens contre na-que courent ture, est toujours relatif à l'espèce et à l'inten-l'enfant dans sité de l'accident qui rend l'accouchement tel, l'accouchement contre ainsi qu'à d'autres circonstances qui doivent être nature, déduites du temps où les eaux se sont écoulées, de celui où l'on opère, de la situation plus ou moins fâcheuse de l'enfant, etc.

1174. Lorsqu'on a reconnu que l'accouchement sera difficile ou contre nature, soit à cause de la manyaise situation de l'enfant ou de quelques accidens, il faut en instruire les parens de la femme et leur en faire connoître tous les inconvéniens, et le danger s'il en existe, afin d'éviter les reproches qu'ils se croiroient en droit de nous faire en cas d'événement funeste. Mais on sera plus réservé à l'égard de la femme même, dans la crainte de l'effrayer et de rendre son état encore plus fâcheux, excepté lorsque des circonstances particulières exigent qu'on le lui apprenne.

1175. Lorsqu'il y a quelque raison de craindre De la nécespour la vie de l'enfant, on doit l'ondoyer sur la sité première partie qui se montre au-dehors; et dans fant. les accouchemens très laborieux, il est même quelquefois à propos de conduire l'eau sur la tète de cet enfant au moven d'une seringue, avant d'entreprendre de l'extraire. Nous nous

l'en-

dispenserions de transcrire ici la formule usitée pour donner le baptême, dans ces cas de nécessité, si toutes les personnes pour qui nous écrivons étoient parfaitement instruites des rites de

notre religion.

1176. En répandant l'eau, en forme de croix, sur la partie que l'enfant présente, on prononce clairement et distinctement ces paroles: Enfant, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si l'on n'a pas de signes bien certains qu'il soit vivant, on y ajoute ces mots: si ue es vivant. Si c'est un enfant monstrueux, on un embryon peu développé, on donne également le baptème, mais sous condition, et en disant alors: Si ue es capable de baptéme, je te baptise, etc.

and the man beautiful and an analysis and an a

#### CHAPITRE II.

ACCOUCHEMENS DANS LESQUELS L'ENFANT PRÉSENTE LES PIEDS, 100 LOSM
LES GENOUX ET LES FESSES, CONSIDÉRÉS SOUS LE RAPPORT 210 MINISTRE DES SECOURS QU'ILS EXIGENT QUELQUEFOIS,

1177. Des observations multipliées ont fait connoître depuis longtemps que les accouchemens dans lesquels l'enfant présente les pieds, les genoux ou les fesses peuvent se terminer spontanément(1) etn'exigent pas essentiellement les secours de l'art. Quelques accoucheurs ont même regardé celui où les pieds se présentent, comme l'un des plus naturels : et nous avons cru devoir le comprendre dans cette classe, avant d'exposer les indications', soit générales ou particulières, qu'il peut offrir, selon l'espèce de circonstances qui en compliquent de regnad le travail, quoiqu'il ne soit pas toujours aussi heu-indus't long reux que celui où la tête s'avance la première dans une bonne position. Pour peu qu'on réfléchisse sur les suites les plus ordinaires de ces deux espèces générales d'accouchemens, on conviendra que la dernière, qui est la plus fréquente, est aussi la meilleure.

<sup>(1)</sup> Voyez le tableau qui fait partic de l'introduction.

### ARTICLE PREMIER.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente les pieds.

1178. L'accouchement dans lequel les pieds Accouchement où l'en-s'engagent les premiers, considéré comme naturel, fant présente n'est pas le plus avantageux, et il est d'ailleurs si les pieds. rare, qu'on ne peut établir ses rapports avec celui où la tête se présente (1): mais en tant que contre nature, il doit passer pour le plus facile et le plus favorable; car personne, si ce n'est peut-être dans ces siècles d'ignorance où l'art d'accouchern'étoit cultivé que par des femmes, n'a recommandé de repousser les pieds lorsqu'ils se présentent pour ramener la tête ou toute autre partie à l'entrée de la matrice, tandis que tous les accoucheurs ont conseillé de les aller chercher toutes les fois que l'enfant est mal situé, ou lorsqu'il ne peut naître

sans danger, quoique placé convenablement. Danger au- 111. 1179. Le danger qui menace l'enfant lorsqu'il quet l'entant est exposé vient naturellement en offrant les pieds est en dans cet ac-raison de la compression plus ou moins forte et plus ou moins longue qu'éprouvent la poitrine, la tète et le cordon ombilical, en traversant les parties de la femme. Celui auquel il est exposé quand on en fait l'extraction, en tirant sur ces mêmes extrémités, est de plus proportionné à l'extension forcée et au tiraillement de la moelle épinière : la

<sup>(1)</sup> D'après le tableau déjà cité, ces rapports seroient de 1 à 102 3.

première cause de danger étant la même. D'où l'on voit que les circonstances dans lesquelles il conviendroit le mieux d'en abandonner l'expulsion aux efforts de la nature sont celles où son extraction a le moins d'inconvéniens, et vice versa; puisque le bassin de la femme est alors bien conformé, qu'il ya peu d'efforts à faire pour extraire cet enfant; que la colonne épimère qui supporte presque seule ces efforts épronve peu de tiraillemens, ainsi que la moelle qu'elle renferme, etc.; au lieu qu'elle en éprouve de très grands quand le bassin est resserré dans l'un de ses détroits ou dans les deux, et dans le cas précisément ou les forces de la nature semblent insuffisantes pour opérer à elles seules l'accouchement dont ils agit. (Voyez § 1204 et suiv.)

#### SECTION PREMIÈRE.

Des indications générales que présentent les accouchemens où l'enfant

1180. Quand le travail de l'accouchement n'est Indications compliqué d'aucun accident fâcheux, on doit que présente tenir à l'égard de la femme, jusqu'après l'ouver-d'accoucheture de la poche des eaux, la meme conduite que ment. si l'enfant présentoit la tête : mais à cette époque on dégage les pieds, si on le peut, au moyen de deux doigts ou d'un seul, introduits dans le vagin, pour prévenir les difficultés annoncées aux §§ 729 et 1189; ou bien en les dirige seulement de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe presentent de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe presentent pas s'arrêter moupe presentent pas s'arrêter moupe presentent pas s'arrêter moupe presentente de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe presentente de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe presentente de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe presentente de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe presentente de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe presentente de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe presentente de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe presentente de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe presentente de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe presentente de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe presentente de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe pur ment de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe pur ment de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe pur ment de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe pur ment de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe pur ment de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe pur ment de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe pur ment de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe pur ment de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe pur ment de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe de façon qu'ils ne puissent pas s'arrêter moupe de faço

contre quelques uns des points du bassin, jus-

qu'à ce qu'ils soient au-dehors.

1 181. S'il est plus salutaire de coopérer un peu de cette manière à l'accouchement, et ensuite en tirant légèrement sur ces extrémités, dans le cas même où la mère pourroit se délivrer seule, à plus forte raison quand elle est dans l'impuissance de le faire, ou lorsque sa délivrance ne peut être différée sans danger pour elle ou pour l'enfant. Très souvent même, dans ce dernier cas, on est obligé d'introduire toute la main pour aller prendre les pieds à l'orifice de la matrice et les en dégager, afin de terminer l'accouchement plus promptement.

Des causes les secours de

s causes 1182. Aux causes générales, énoncées depuis exigent le § 1079 jusqu'au § 1138 inclusivement, qui peuvent rendre l'accouchement contre nature, on peut ajouter ici la manière dont les pieds se

présentent et s'engagent, voir vie

1183. Nous avons fixé ailleurs les différentes positions qu'ils peuvent prendre à l'égard du bassin, à quatre principales (voyez § 724 jusqu'au § 728 inclusivement); et nous avons annoncé que la troisième, quelquefois, et presque toujours la quatrième de ces positions, offriroient de grandes ete esnèce difficultés aux efforts naturels de l'accouchement, si on ne les changeoit pas à propos, en ramenant l'enfant à l'une des deux premières , parce que ce changement avantageux ne s'opère pas constamment de lui-même.

Cas où l'enpied.

1 184. Assez souvent un seul pied se présente et faut ne pré- s'engage dans l'orifice de la matrice, pendant que l'autre extrémité est retenue au-dessus du bassin, de manière qu'elle s'oppose à la sortie de l'enfant, quelques efforts que fasse la nature pour l'opérer.

S'il n'est pas toujours nécessaire d'aller chercher cette seconde extrémité, il seroit au moins très utile de le faire; et l'on ne peut s'en dispenser, même dans les cas les plus favorables, qu'en la forcant de se développer et de s'allonger sur la poitrine de l'enfant, à mesure que le tronc descend.

1185. Pour obtenir cet avantage, il ne s'agit le plus souvent que de tourner la pointe du pied de cessité d'aller dehors en dedans, et de faire décrire à la cuisse second pied. une rotation semblable à mesure qu'on la dégage et qu'on tire dessus pour faire descendre les fesses et le tronc. Mais s'il falloit employer beaucoup de force pour faire avancer l'enfant en tirant sur ce seul pied, et avec les précautions indiquées, il vaudroit mieux aller prendre le second, en insinuant la main le long de la cuisse qui est déjà sortie, que d'insister sur de pareilles tentatives : autrement, on pourroit luxer l'extrémité dont il s'agit, ou séparer du corps du fémur l'épiphyse qui en constitue la tête; ce qui seroit dangereux pour l'enfant, en supposant même qu'on l'amenat vivant après de semblables efforts. On observera également, pour prévenir ces accidens, de ne tirer sur le pied par lequel on veut extraire l'enfant qu'en portant toute l'extrémité vers l'adduction, c'està-dire dans le sens qui le rapprocheroit de la seconde si elle étoit dégagée, et d'accrocher la hanche du côté de cette dernière, au moven de l'index, aussitôt que les fesses paroîtront au passage, afin de partager la somme des efforts qui deviennent alors nécessaires pour achever d'amener le tronc. Quandles fesses seront au-dehors, on les empoignera des deux mains placées à la hauteur des

TANFITCHENESS. 518

hanches, et l'on fera descendre le corps jusqu'à ce que le second pied se dégage de lui-même.

1186. Nous ne sommes plus dans ces temps reculés où l'on croyoit qu'il falloit faire rentrer le premier pied pour aller prendre l'autre, et les ramener tous deux ensemble : loin de se comporter ainsi, on doit retenir ce pied au-dehors, soit au moven d'une main ou d'un lacs, pendant qu'on ira chercher le second.

1187. Souvent on éprouve autant de difficultés à faire descendre l'enfant dont les deux pieds se présentent à l'orifice de la matrice, que s'il n'y en avoit qu'un seul, parce que les fesses de l'enfant sur lesquelles ils sont naturellement appuyes, se sont engagées en même temps qu'eux, de sorte que le bassin, quoique d'une largeur ordinaire, se frouve trop étroit pour contenir toutes ces parties ainsi réunies et leur permettre de sortir à la fols. On prévient ces obstacles en dégageant les pleds avant que les fesses ne soient descendues et serrées dans le bassin; et on les surmonte lorsqu'ils ont lieu, en repoussant ces dernières au-dessus du détroit supérieur, avant de s'efforcer d'entrainer et de dégager les pieds.

De la nécessité de s'assurer si les deux pieds qui se présentent sont au même

enfant.

i la n-

1 188. S'il est quelquefois nécessaire d'aller chercher le second piedlorsqu'il nes'en présente qu'un, il n'est pas moins à propos, quand on en rencontre trois ou quatre, de s'assurer des deux qui appartiennent an même enfant, pour ne pas s'exposer à engager des jumeaux en ineme temps. On devroit avoir la même attention dans plusieurs des cas où l'on presume qu'il y a plusieurs enfans, quoiqu'on ne trouve que deux pieds à l'orifice de

la matrice, parce qu'il est possible que chaque iumeau en présente un (i).

1 18g. Quand on est oblige d'introduire la main

à l'entrée de la matrice pour y prendre les pieds, niere de saisir on les accroche comme on le peut, en passant l'index entreeux et en les serrant assez étroitement des antres doigts. Lorsqu'ils sont au-dehors, on les enveloppe d'un linge sec et doux, pour les tenir plus sûrement, parce qu'ils échappent aisement, à cause des mucosités qui les enduisent et les rendent très glissans.

1100. On saisit des extrémités au-dessus des genoux à mesure qu'elles descendent, afin de moins fatiguer l'articulation des pieds et des jambes; et, dans la suite, pour ménager celle des cuisses, on applique les mains sur les hanches de l'enfant

aussitôt que les fesses sont sorties.

1191. Il ne faut jamais placer les mains sur le ventre et la poitrine de l'enfant, pour agir de plus nière de saiprès sur les parties qui sont à extraire, car on l'enfant pour gêneroit et on intercepteroit même le mouvement urer dessus, du cœur en se conduisant ainsi; on comprimeroit et on meurtriroit également le foie, qui est très volumineux et très tendre à cette époque de la vie : ce qui seroit on né peut plus fâcheux. Cé sont les hanches que les mains doivent empoigner, c'est sur elles qu'on tire jusqu'à ce que les épaules soient au-dehors.

1102. Quand on a dégagé les deux pieds, le plus souventl'enfant descendavec facilité jusqu'à ce que

<sup>(1)</sup> Voyez la suite de cet ouvrage, à l'art. des Jumeaux.

-sm el so

les aisselles rencontrent le détroit supérieur, parce que les extrémités inférieures ainsi développées et le tronc forment, jusqu'à cette hauteur, un coin allongé et assez régulier; mais après cela sa marche se ralentit un peu et devient plus disficile, à cause de la saillie des épaules et des difficultés que trouvent les bras à se relever vers les côtés de la tête : ce qui oblige l'acconcheur à faire quelques efforts de plus pour le faire avancer.

1193. On ne sauroit, en général, extraire l'enfant trop lentement, afin que la dilatation des parties de la femme s'opère plus graduellement et avec moins de douleur, et que la matrice n'en éprouve pas un trop grand vide : il faut en outre que les forces qu'on exerce soient dirigées selon l'axe du bassin de la femme. Une traction continue, en portant alternativement de bas en haut et de haut en bas les parties sur lesquelles on agit, mais de sorte que cette direction coupe obliquement le détroit inférieur du bassin, est préférable aux mouvemens plus composés, et surtout à ceux de rotation, que quelques praticiens font exécuter à l'enfant.

cordon bilical.

- BOT 61 -07

nière de sai-

irer de sus.

Précautions 1194. Dans les accouchemens que nous sommes à l'égard du forcé d'opérer de cette manière, le cordon ombilical ne descend pas toujours dans la même proportion que le tronc de l'enfant, sur lequel on agit immédiatement; comme il ne peut être entraîné que par celui-ci, il se tend fortement, et l'ombilic étant alors tiraillé est menacé de se déchirer, pour peu que ce cordon soit retenu au-dessus du bassin. soit à cause de son entortillement sur le cou ou de la contraction de la matrice même. Pour prévenir ce déchirement de l'ombilic, dont les suites néanmoins sont rarement fâcheuses, on ne doit pas onblier d'insinuer deux doigts le long du ventre de l'enfant, aussitôt que les fesses paroissent au passage, pour saisir le cordon et en faire descendre une anse plus ou moins longue, selon la facilité qu'on v éprouvera, et de répéter la même chose de temps à autre, à mesure que le tronc se dégagera. Dans cette même espèce d'accouchement, le cordon se trouve quelquefois entre les cuisses de l'enfant, ce qui expose également l'ombilic au déchirement dont on vient de parler, si l'on ne fait pas descendre la portion qui monte le long du dos. Alors on peut, quelquefois, en former une anse assez considérable pour le faire glisser pardessus l'une des fesses, y passer une des extrémités inférieures, et le diriger sur un des côtés de l'enfant.

entre les cuisses, étoit assez tendu pour qu'on ne pût en faire descendre la moindre partie, soit parce qu'il forme en même temps des circulaires sur le cou de l'enfant, soit autrement, il vaudroit mieux le couper, et en froisser simplement les bouts entre les doigts sans les lier, que de tirer sur l'enfant dans l'état de tiraillement où est l'ombilic.

196. Aussitôt que les aisselles paroissent à la De la névulvel, on doit dégager les bras. Les avantages cestité de de qu'on en retire ne sont contestés aujourd'hni que de l'enfant, par des personnes plus attachées aux premières impressions qu'elles ont reçues, qu'instruites des yvais principes de l'art, tl est dangereux, disent-

elles, d'abaisser ces extrémités, parce qu'étant appliquées le long du cou de l'enfant, elles préviennent l'étranglement que pourroit produire le resserrement de l'orifice de la matrice sur cette partie, et favorisent la sortie de la tête en rendant en même temps l'espèce de coin que forme l'enfant plus régulier. Nous ne perdrons pas de temps à réfuter cette opinion; l'expérience et la raison lui sont contraires, et le feront mieux que nons.

1197. Lès cas où l'on pourroit se dispenser de dégager les bras sont toujours ceux où il est le plus facile de les abaisser, le bassin de la mère étant alors très spacieux relativement au volume de la tête. Quand cerapport de dimensions n'existe pas, il est on ne peut plus salutaire de suivre le parti que nous proposons, parce que les bras ne font qu'ajouter alors à la grosseur respective de la tête,

et rendre sa sortie plus laborieuse.

De la magager les bras de l'enfant.

1198. En dégageant les bras de l'enfant, il est nière de dé de la plus grande importance de les ramener sur le devant de la poitrine, en faisant décrire au conde le même trajet qu'il a parcouru en se relevant du côté de la tête. On doit commencer par le bras qui est en-dessous, parce qu'il est moins serré pour l'ordinaire que celui qui se trouve derrière le pubis.

> 1199. Avant de dégager le premier, on relève le trone de l'enfant obliquement vers l'une des aines de la femme, en le tenant toujours entouré d'une serviette, et on le soutient ainsi d'une main pendant que de l'autre on agit de la manière suivante. On abaisse d'abord l'épaule, autant qu'on le peut, selon la longueur du tronc, en la saisissant

du potice, de l'index et du doigt du milieu. On insinue elisuite ces derniers doigts, ou l'un d'eux seulement,, en montant le long du bras et de la partie postérieure du cou de l'enfant, jusqu'au pli du coude, sur lequiel on appuie pour le faire descendre vers la poitrine, et le dégager.

1300. On enveloppe aussitôt cette extrémité du même linge qui éntoure l'enfant; on porte celui-ci en en-bas, vers le point diamétralement opposé à celui où on l'avoit tenu relevé; on le soutient de la main qui la dégagé le premier bras, et de l'autre main on abaisse le second, eff suivant

les mêmes règles.

1201. Quoiqu'il soit en général assez facile de dégager les bras de l'enfant pour qu'on puisse se dispenser d'une grande partie de ces précautions, nous ne laissons pas que de les prescrire; parce qu'il y a des cas où elles sont absolument nécessaires. Les obstacles qu'on réncontre quelquefois à l'abaissement de ces extrémités peuvent dépendre de l'oubli de quelques unes d'elles, comme ils peuvent provenir de ce que la tête est encore trop haute, ou de ce qu'elle est déjà trop avancée ou trop basse, et qu'elle comprime fortement ces extrémités contre le bord du détroit supérieur ou du détroit inférieur: Ces difficultés peuvent dépendre aussi de ce que l'un des bras descend directement derrière la symphyse du pubis, ou de ce que s'étant porté en arrière, il croise la partie postérieure du cou de l'enfant,

1202. Les obstacles qui n'ont d'autres causes que l'omission de quelques unes des précautions recommandées, seront faciles à surmonter si l'on se rappelle à propos celles de ces précautions qu'on a négligées: mais il n'eu est pasainsi dans les autres cas. L'orsque la tête est encore si haute que les épaules paroissent à peine à l'entrée du vagin, il faut la faire descendre davantage; à moins cependant qu'on ne le puisse sans exposer la vie de l'enfant; car si on ne le pouvoit qu'à ce prix, il vaudroit mieux dégager les bras qui la retiennent, quoiqueles épaules ne soient pas encore au-dehors; ce qu'on fera sûrement et sans de grands inconvéniens, quelque difficulté qu'on y éprouve, si on agit lentement et avec méthode. Quand la tête est descendue au point de comprimer le bras contre le rebord du détroit inférieur, il faut au contraire la repousser un peu et la faire rentrer dans l'excavation du bassin, pour que ces extrémités soient moins serrées.

1203. Lorsqu'un des bras se trouve assez fortement engagé entre la symphyse du pubis et la tête de l'enfant pour qu'on ne puisse pas le dégager, il faut encore repousser un peu la tête, afin de rendre ce bras plus libre, et pouvoir le faire passer vers le côté du bassin où répond la face. Quand l'un des bras s'est porté sur le derrière du cou de l'enfant et croise cette partie, il faut agir de même, et ne l'abaisser qu'en dernier lieu. (Voyez § 1242.)

Manière 1204. Après avoir dégagé l'un et l'autre bras, il d'extraire la faut s'occuper de l'extraction de la tête. Soit qu'elle séjourne dans le bassin, quand il est un tant soit peu resserré, soit qu'on s'efforce alors de l'extraire aussitôt en tirant sur le tronc et les épaules, ce moment est le plus critique et le plus dangereux pour l'enfant : d'un côté, il est exposé aux suites

fâcheuses de la compression du cordon, et de l'autre, aux tristes effets de l'extension et du tiraillement de la moelle épinière. (Vorez \$1170.)

1205. Sa mort auroit lieu cependant un peu plus lentement dans ce dernier temps, c'est-à-dire lorsque sa tête remplit la cavité du bassin, que dans celui où sa poitrine occupe encore toute la longueur de ce canal, en supposant que le cordon ombilical éprouve le même degré de compression, parce qu'il pourroit alors respirer et crier, comme nous nous en sommes assuré nombre de fois, si l'on avoit l'attention d'amener sa bouche à l'entrée du vagin : ce qui permettroit d'attendre les douleurs expulsives et les efforts de la femme avec un peu moins d'inconvéniens : au lieu que, ne pouvant le faire dans l'autre cas, il ne tarde pas à mourir, si la compression du cordon est assez forte pour y empêcher la circulation.

1206. C'est dans la vue de le conserver que plusieurs accoucheurs ont conseillé d'abandonner quelques pral'expulsion de la tête aux efforts de la nature, et suiet. que d'autres ont pensé qu'on ne pouvoit l'extraire trop promptement, quand elle étoit parvenue à ce point : mais l'opinion des uns, comme celle des autres, peut avoir des suites également dan-

gereuses.

1207. L'acconcheur ne doit agir que de concert avec les efforts de la nature, quand le bassin de la femme et la tête de l'enfant sont dans leurs justes proportions respectives, et il a grand soin avant tout de donner à cette tête une situation favorable, lorsqu'elle ne l'a point prise d'elle-même : il place la face de côté, si la tête est encore au-dessus du

détroit supérieur, et en dessous, lorsqu'elle oc-

cupe l'excavation du bassin.

1208. Il introduit ensuite un doigt dans la bouche de l'enfant, non pour accrocher la machoire inférieure et tirer dessus, mais pour faire décrire au menton un plan continu ayec la poitrine, et empecher qu'il ne s'accroche en quelque endroit du bassin. Il soutient le tronc de la même main et de l'avant-bras, pendant que de l'autre, placée sur le dos de l'enfant, il embrasse le derriere du cou au moyen de l'index et du doigt du milleu recourbés légerement au-dessus des épaules.

1200. Quand la tête est encore au détroit supérieur, on tire presque directement en en-bas pour la faire descendre, mais avec les plus grands ménagemens, et seulement pendant les efforts de la femme, qu'on sollicite alors à pousser de toutes ses forces, en lui donnant l'espoir d'une prompte délivrance. Lorsque la tête est descendue dans le petit bassin et la face tournée vers le sacrum, si l'on fait encore quelques efforts pour l'extraire, ce ne doit être qu'en relevant le corps de l'enfant vers le pubis de la mère : car en tirant dans tout autre sens, et surtout en en-bas, on s'opposeroit à l'intention de la nature qui tendà imprimer une autre marche à cette tête à travers le détroit inférieur. Sa sortie doit être alors presque entièrement l'ouvrage de celle-ci; les efforts extérieurs, quoique bien dirigés, devenant en ce moment d'un foible secours, s'ils sont assez ménagés pour ne pas être nuisibles. L'accoucheur, dans ces derniers instans, n'a, pour ainsi dire, qu'à soutenir le tronc de l'enfant d'une main, et de l'autre le périnée de la femme, pour en prévenir la déchirure, comme il le fait dans l'accouchement naturel.

1210. Les choses ne se font pas toujours aussi facilement ni aussi heureusement dans ces derniers temps de l'accouchement où l'enfant vient par les pieds, parce que le rapport des dimensions de sa tête et du hassin de la femme n'est pas toujours aussi favorable que nous venons de le supposer. Quandily a défaut de proportion entre ces parties, plus il est considérable, moins la vie de l'enfant est en sûreté, et plus on éprouve de difficultés à extraire la tête ; plus aussi l'accoucheur doit agir avec ménagement, parce que ses efforts, malheureusement nécessaires alors, ajoutent au danger réel et presque inévitable que court cet enfant. 1211. Sa mort, en pareil cas, dépendbien moins de la compression de la tête, de celle du cordon ombilical et de la poitrine, que du tiraillement et du déchirement qu'éprouve la moelle épinière et allongée dans les extensions forcées de la colonne vertébrale, comme nous l'avons déjà fait observer. Une triste expérience n'aque trop souvent fait connoître cette vérité; et l'examen anatomique d'un assez grand nombre d'enfans, au secours desquels nous avions été appelé trop tard, en la dévoilant à nos yeux, nous a conduit plusieurs fois depuis à l'emploi d'un moven salutaire déjà connu, mais trop négligé dans cette fâcheuse circonstance, quoique seul capable d'affranchir l'enfant d'une partie du péril dont il est menacé. (Voyez \$1214.)

1212. La plupart des acconcheurs, ou sagesfemmes, se conduisent différemment dans ce der-dont la plunier moment. Les uns accrochent la mâchoire part des ac-

528 L'ART

agissent e pareil cas.

en inférieure au moyen de deux doigts introduits dans la bouche de l'enfant, et tirent dessus; les autres disent qu'ilsplacent ces mêmes doigts sur les côtés du nez, ou qu'ils les avancent au-dessus du front; ce qui est moins dangereux, mais d'une bien plus foible ressource encore que la première : ressource insuffisante par elle-même lorsque le bassin est assez grand relativement au volume de la tête, et purement spéculative, lorsqu'un défaut de proportion entre ces parties s'oppose à l'accouchement.

1213. Si tous ces accoucheurs, en agissant comme ils le recommandent, s'efforcent de faire descendre la tête conformément à l'intention de la nature, c'est-à-dire en lui faisant observer la marche la plus avantageuse, il en est d'autres qui semblent ne connoître aucuns principes, qui n'ont d'espoir que dans la force de leurs bras, qui tirent sans aucun ménagement sur le tronc pour entraîner la tête, sans avoir égard à la marche qu'elle doit suivre et que la nature cherche alors en vain à lui imprimer. La direction selon laquelle ils peuvent employer le plus de force leur paroissant la meilleure, les uns tirent sur le tronc en le portant directement en en-bas, ou bien en le relevant, et les autres, parallèlement à l'horizon, mais tantôt par un trait continu et gradué, et tantôt par secousses; ceux-ci en l'inclinant alternativement d'un côté et d'autre, et ceux-là en lui faisant décrire un mouvement en forme de fronde ou de rotation, selon son axe.

De la mé 1214. Toutes ces manœuvres sont également thode qui funestes à l'enfant, parce que les efforts extérieurs consient de n'agissent sur la tête qu'après avoir fortement

allongé, distendu et tiraillé le cou. Une méthode mieux par laquelle on agiroit immédiatement, et pour ce estainsi dire exclusivement sur la tête, seroit bien moins dangereuse et plus recomunandable. Smellie, qui paroit avoir senti le premier cette importante vérité, l'a mise en pratique plusieurs fois avec succès, puisqu'on lit dans son recueil d'observations qu'il a obtenu du forceps, dans la circonstance malheureuse qui nous occupe, des avantages qu'on attendroit vainement des autres moyens. Un desaccoucheurs qui ont imité Smellie recommande d'introduire une seule branche du forceps sur la face de l'enfant; mais que peut-on en attendre (1)?

## SECTION II.

De la première et de la seconde espèce d'accouchemeus où l'enfant présente les pieds.

1215. Nous ne répéterons pas ici ce qui a été dit première au § 725, des signes caractéristiques de la pre-espèce d'accouchement où l'enfant présente outenment dits pieds, pieds; nous ferons remarquer seulement qu'au présente.

<sup>(1)</sup> Nous n'indiquons ici que très sommairement l'utilité du forceps pour l'extraction de la tête de l'enfant après la sortie du tronc, nous réservant d'en détailler tous les avantages dans la quatrième partie de cet ouvrage, où nous exposerons aussi les indications particulières que présentent l'hydropsie du crâne, celle du bas-ventre et les conformations monstrueuses qui peuvent rendre très difficile l'accouchement dans lequel Penfant vient en présentant les pieds, etc.

cune autre n'offre moins d'indications particulières, parce que la situation de cet enfant est telle, que la plus grande largeur des fesses, celle des épaules et de la tête, viennent successivement se présenter diagonalement à l'entrée du bassin, si l'accoucheur a le soin de maintenir ces parties dans leur direction primitive, ou de ne pas les en détourner.

1216. Dans cette espèce d'accouchement, comme dans les autres, on essaiera de dégager les pieds en introduisant un ou deux doigts dans le vagin, aussitôt que la poche des eaux sera ouverte; et, si on ne le peut pas, on se contentera de les diriger convenablement, en attendant qu'ils soient assez descendus pour qu'on puisse les accrocher de ces mêmes doigts et les amener audehors. Mais il faut aller les prendre à l'entrée de la matrice, en y avançant toute la main, lorsque la femme éprouve des accidens.

1217. Quand les fesses sont dehors, on insinue l'index et le doigt du milieu de la main gauche le long du ventre de l'enfant, pour examiner l'état de l'ombilic, et le relacher, s'il est menacé de rupture, en faisant descendre le cordon, comme il est dit aux \$\$1194 et 1195.On enveloppe ensuite d'un linge sec toutes les parties sorties; on embrasse de la main droite la hanche droite de l'enfant, et de l'autre la hanche gauche, pour tirer obliquement en en-bas, jusqu'à ce qu'on éprouve quelques difficultés : alors on change la direction de ses efforts, et les mains n'agissent plus qu'alternativement de la manière suivante : 1218. De la main droite, on tire d'abord sur la hanche qu'elleembrasse, en relevant les pieds vers l'aine droite de la femme; et aussitôt après on en fait autant de la main gauche, en reportant ces mêmes parties obliquement en en-bas, et en suivant une ligne qui tendroit à passer sous la cuisse gauche de la mère. On répète alternativement les mêmes choses en allant très lentement, et en donnant aux mouvemens qu'on fait décrire aux pieds de l'enfant, une assez grande étendue pour dégager à chaque fois une portion du tronc.

1219. La pratique fait mieux sentir les avantages de cette manière d'agir, qu'on ne peut les exposer ici, où nous ferons remarquer seulement qu'elle est moins fatigante pour l'enfant, que si l'on tiroit directement selon la longueur du trone, parce qu'il faut moins d'efforts pour le faire avancer. L'accoucheur peut en outre se dispenser de ces futiles et embarrassantes précautions, que quelques uns ont recommandées pour se maintenir dans une situation ferme et stable, telles que d'écarter les pieds à angle de quarante-cinq degrés ou environ, de se faire soutenir par-derrière au moyen d'un aide, etc., etc.

1220. Lorsqu'il est temps de dégager les bras de l'enfant, on relève le tronc obliquement vers l'aine droite de la femme, où on le soutient de la main gauche, pendant que de l'autre on abaisse le bras droit qui est en dessous, conformément aux principes établis ailleurs. L'ayant dégagé et enveloppé du linge qui entoure le tronc, on porte le tout en en-bas et vers la cuisse gauche de la femme, et on le soutient de la main droite, taudis que de la gauche on dégage le second bras de dessous le pubis.

1221. Après avoir satisfait à tout ce qui concerne l'abaissement des bras, on introduit l'index et le doigt du milieu de la main gauche le long du con de l'enfant, pour examiner la situation de la face respectivement au détroit supérieur, et la mettre de côté si elle s'en étoit écartée, ou pour l'aider à se tourner en dessous, quand la tête est descendue dans l'excavation du bassin. Ensuite on porte l'un de ces doigts à l'entrée de la bouche de l'enfant, en le recourbant un peu en manière de crochet, et on continue d'extraire la tête selon les préceptes établis ci-devant.

Seconde espèce d'accouchement où les pieds se présentent.

1222. La seconde espèce d'accouchement où l'enfant présente les pieds est, après celle que nous venons de décrire, la moins défavorable; et la situation de l'enfant à l'égard du bassin paroîtra la même dans l'une et l'autre, si l'on ne considère que le rapport de ses dimensions avec celles de ce dernier. La seule différence qu'on y remarque vient de ce que le dos, dans la première espèce, répond au côté gauche de la mère, tandis que dans la deuxième il regarde le côté droit. C'est cependant de cette légère différence que naissent les indications particulières que nous avons alors à remplir.

Indications de cette seconde espèce d'accouchement.

1223. On doit se conduire comme dans le cas particulières précédent, jusqu'à ce que les fesses de l'enfant paroissent à la vulve. A cette époque on introduira deux doigts de la main droite, et non de la gauche, vers l'ombilic, pour relâcher le coi don, et en faire descendre une ause, s'il est trop tiraillé. Ensuite on embrassera de cette main la hanche droite, à peine dégagée de dessous le pubis, et de la main gauche celle qui est en arrière, sans trop serrer le ventre de l'enfant, pour tirer alternativement sur l'une et sur l'autre, en portant les extrémités inférieures de haut en bas et de bas en hant, suivant une ligne qui passeroit de l'aine gauche de la femme au-dessous de la cuisse droite; et on répétera ces mouvemens jusqu'au moment d'abaisser les bras.

1224. L'accoucheur soutiendra de sa main droite le corps de l'enfant un peu élevé vers l'aine gauche, il abaissera le bras qui est en arrière; ensuite, portant le tronc en en-bas et vers la cnisse droite, il dégagera le second bras de dessous le pubis, en l'entraînant comme il convient au moyen de la première main.

1225. Il examinera, immédiatement après l'abaissement des bras, si la face de l'enfant regarde le côté gauche du bassin, pour la tourner dans ce sens lorsque cette position n'aura pas lieu; puis il ladirigera vers le milieu du sacrum, dès que la tête aura franchi le détroit supérieur, et il achèvera l'accouchement comme on l'a dit ci-devant.

#### SECTION III.

De la troisième et de la quatrième espèces d'accouchemens où l'enfant présente les pieds.

1226. La position des pieds qui constitue la troisième espèce d'accouchement dont il s'agit, est espèce d'acsez rare, et il s'en faudroit de beaucoup qu'elle soit aussi favorable que les deux premières, si l'en-présentent. fant nes'en détournoit pas, pour ainsi dire, comme de lui-même, à mesure qu'il se dégage, et s'il ne

revenoit pas insensiblement à l'une de celles-ci.

(Voyez § 743 et suivans.)

1227. L'on ne sauroit faire prendre de trop bonne heure cette direction au tronc de l'enfant, lorsqu'il présente les pieds dans la position où les talons répondent au pubis et les orteils au sacrum, si les efforts de la nature ne la lui imprimoient pas, afin de détourner la face à propos de dessus la saillie sacro-vertébrale, et d'empêcher que la base du crâne ne vienne présenter sa plus grande longueur parallèlement au plus petit diamètre du détroit supérieur.

1228. Il ne faut cependant pas juger de la véritable situation de la tête respectivement à ce détroit, par la position qu'on a donnée au tronc, ni même de celle du tronc, d'après la situation des pieds; car très souvent on se tromperoit au désavantage de l'enfant, la face pouvant se trouver de côté, quoique la poitrine soit en dessous, et les pieds dans une autre direction encore, et vice

verså.

1229. Aussitôt que les pieds seront dehors, on en dirigera la pointe vers le côté droit, ou vers le côté gauche du bassin, et un peu en dessous, pour les ramener à la première ou à la seconde position; et à mesure que le tronc se dégagera, on tournera la poitrine vers le même endroit. Quand les épaules seront assez descendues, et après avoir dégagé les bras, on s'assurera de la position de la tête en examinant, d'un doigt introduit le long du cou, si elle a subi le même déplacement, si la face s'est tournée vers le côté où l'on a dirigé la poitrine.

1230. Lorsque le détroit supérieur est un peu

resserré de devant en arrière, il est plus avantageux de conserver au tronc de l'enfant sa position primitive , c'est-à-dire de faire descendre le dos directement derrière le pubis, et il faudroit même en quelques cas le ramener à cette position, si l'une des deux premières avoit lieu, parce qu'il descendra plus facilement. Mais alors, des l'instant que les épaules auront franchi le détroit dont il s'agit, il ne faudra pas oublier de tourner la face de côté, si elle ne l'a fait d'elle-même, en avancant plusieurs doigts sur l'une des joues de l'enfant, et non pas en roulant le tronc sur son axe, comme on s'efforce trop souvent de le faire.

1231. Un accoucheur instruit n'engagera jamais la tête, selon sa plus grande longueur, entre vaise position le pubis et le sacrum, en tirant l'enfant par les que la tête pieds, s'il a toujours présent à l'esprit le rapport quefois dans des dimensions de cette partie avec celle du bassin; ce cas. mais il peut être appelé dans le cas où la tête sera fixée de cette manière, pour opérer ce que d'autres auront vainement tenté de faire. Si cet accident ou cette mauvaise position est quelquefois l'effet des efforts naturels de l'accouchement, bien plus souvent il ne dépend que des manœuvres mal dirigées de l'accoucheur trop asservi au précepte de ceux qui ont recommandé de mettre toujours la face en dessous.

1232. Il est rare qu'en pareil cas l'enfant vive encore, quand on est appeléen second pour achever d'en délivrer la mère, suit que l'accoucheur qui n'a su prévenir ce fâcheux événement ait tiré fortement sur le tronc et se soit en quelque sorte épuisé avant d'avouer son impuissance, comme

cela n'est que trop ordinaire, soit qu'il n'ait fait aucun effort de cette espèce.

tête dans ce dernier cas.

1233. Quand la tête est retenue de cette manière de déplacer la au détroit supérieur, il faut l'en dégager en la repoussant un peu, pour tourner ensuite la face de côté, avec plus de facilité. On ne doit jamais espérer d'obtenir ce déplacement des seuls efforts qu'on pourroit exercer sur le tronc qui est au-dehors, soit en le roulant selon son axe, soit en le refoulant un peu, on autrement; car tous ces mouvemens sont d'autant plus libres et réussissent d'autant moins, que le cou de l'enfant a été plus tiraillé et plus allongé. D'ailleurs, les efforts qu'on emploie sur le troncn'agissent sur la tête qu'autant que l'on donne aux mouvemens dont il s'agit beaucoup plus d'étendue que leurs bornes naturelles ne le permettent pour le bien de l'enfant ; ce qui devient très dangereux lorsqu'il est encore vivant.

1234. Pour déplacer la tête plus sûrement et comme il convient de le faire, on doit commencer par abaisser les bras de l'enfant avec tout le ménagement possible. On introduit ensuite une main dans le vagin, ou plusieurs doigts seulement, pour reponsser un tant soit peu l'occiput au-dessus du pubis, détourner le front de devant l'angle sacrovertébral et le placer vis-à-vis l'une des symphyses sacro-iliaques, mais de préférence vers la droite. Après celaon continued'extraire cette tête comme

dans le cas le plus ordinaire.

1235. La situation de l'enfant, dans la quatrième espèce d'ac- espèce d'accouchement où il présente les pieds, est telle que la face vient toujours en dessus. Si elle se détourne un peu, le plus souvent au moins, de la

Quatrième couchement où les pieds se présentent.

symphyse du pubis à mesure que la base du crâne s'approche du détroit supérieur, elle ne manque jamais de se placer au-dessous de cette symphyse aussitôt que la tête a franchi ce même détroit; ce qui rend l'accouchement un peu plus difficile

que dans les trois premières espèces.

1236. La plupart des accoucheurs, moins effrayés alors des difficultés que la face de l'enfant sur cette eséprouve à se dégager de dessous les os pubis, que pèce d'accoudu fantôme qu'ils se sont fait à l'occasion dela ré-chement. tention du menton sur le rebord supérieur de ces mêmes os, où l'enfant reste, disent-ils, comme accroché, ont recommandé de tourner la face exactement en dessous, c'est-à-dire vers le sacrum, en roulant le tronc sur son axe, dès que les hanches sont dégagées. Si on exécutoit ponctuellement ce précepte, quoique dicté dans des vues très sages, il pourroit avoir les mêmes suites que celles qu'on se proposeroit d'éviter : car, en conduisant la face de l'enfant en dessous, avant que la tête n'ait franchi le détroit supérieur, le menton pourroit également s'accrocher en arrière sur l'angle sacro-vertébral; ou bien on exposeroit la tête à s'engager, en présentant sa plus grande longueur selon le plus petit diamètre de ce détroit.

1237: Deux hommes des plus célèbres, l'un parmi nous, et l'autre chez les Anglois, ont prescrit de mettre la face de l'enfant seulement de côté, ou de la tourner au plus vers l'une des symphyses sacroiliaques. S'ils ont mieux connu le rapport des dimensions de la tête avec celles du bassin, que ceux qui les avoient précédés, ils paroissent s'être plus occupés à dévoiler les défauts de la méthode

de ceux-ci qu'à la perfectionner. Ces derniers, en tournant la poitrine de l'enfant en dessous, laissoient presque toujours, mais contre leur intention, la face de côté; pendant que la plupartaujourd'hui laissent cette partie sur le pubis, en tournant seulement la poitrine de côté.

1238. Pour tracer plus clairement la manière dont on doit se conduire dans ce cas, nous y distinguerons trois temps. Dans le premier, les pieds de l'enfant sont encore contenus dans la matrice; dans le second, l'enfant est sorti jusqu'aux lombes, et les eaux de l'amnios sont écoulées depuis longtemps; dans le troisième, les épaules sont au-dehors, ou paroissent à la vulve, et la tête

est adaptée au détroit supérieur.

1239. Dans le premier temps, dès que l'accoucheur aura saisi les pieds de l'enfant, il en tourmera la pointe en dessous, en tirant presque directement en en-bas; et il aura soin dans la suite de
placer la poitrine au moins vis-à-vis l'une dessymphysessacro-iliaques, et préférablement au-devant
de la droite, à mesure qu'elle se dégagera, et d'en
faire autant à l'égard de la face quand les épaules
seront sorties. Ces changemens s'opèrent alors
tres facilement; mais il n'en est pas de mème dans le
deuxième temps, parce que les épaules et la tête
étant plus étroitement embrassées par la matrice,
suivent plus difficilement et plus imparfaitement
le mouvement qu'on imprime aux parties qui
sont dehors.

1240. Dans le mouvement de rotation qu'on doit faire subir à l'enfant dans ce second temps, on aura égard au rapport de la poitrine avec les symphyses sacro-iliaques, afin de la tourner vers celle dont elle sera le plus près. Pour opérer ce changement, on observera d'embrasser la partie inférieure du tronc de l'enfant le plus près possible de l'entrée de la matrice, et de n'agir que dans l'intervalle des douleurs. Pour le faire convenablement, surtout lorsqu'on y éprouve quelque difficulté, on introduira les quatre doigts de chaque main à l'entrée du vagin ; même un peu plus loin ; les uns le long des lombes de l'enfant et les autres sur le ventre, conséquemment vers le sacrum et le pubis de la mère. On agira d'abord comme pour refouler le tronc, et aussitôt après pour le faire descendre de tout ce qu'il aura paru remonter, et même un peu plus chaque fois; on répétera ces mouvemens plusieurs fois de suite, et, en les continuant, on inclinera la poitrine vers la symphyse sacro-iliaque où l'on se proposera de tourner la face. On fera même passer la poitrine un peu au-delà de cette symphyse, selon le conseil de Smellie, pour la ramener ensuite vis-à-vis : avant égard en cela à la mobilité naturelle du cou de l'enfant, et à la torsion dont il est susceptible, sans perdre de vue l'observation que nous avons faite au § 1233.

1241. Malgré toutes ces précautions, l'on ne doit pas se flatter de faire prendre constamment à la tête cette position favorable qu'on s'efforce de lui procurer, et la face reste encore quelquefois audessus du pubis. Ce dernier cas est des plus fâchenx pour l'enfant, si l'on n'y donne pas la plus grande attention avant de tirer sur le tronc, par rapport à l'état de torsion extraordinaire où est alors le

cou. Après avoir tourné la poitrine en dessous, comme on vient de le recommander, il faudra donc s'assurer de la véritable position de la tête.

Précaution relative l'abaissement des bras.

1242. Quand on roule ainsi le tronc de l'enfant, il arrive presque toujours qu'un des bras se place obliquement derrière le cou et au-dessous de l'occiput, par lequelil se trouve ensuite plus ou moins serré contre l'un des os pubis; ce qui rend son abaissement plus difficile, et la descente de la tête

souvent plus laborieuse.

1243. Quandl'accoucheur n'a passu détourner à propos la face de l'enfant de dessus le pubis, s'il s'en aperçoit au moment où la tête ne fait que s'adapter au détroit supérieur, il peut encore espérer de la déplacer, en se conduisant comme on vient de le prescrire; mais il ne doit plus rien se promettrede cette manière d'agir, lors qu'une personne ignorante a tiré inconsidérément sur le tronc à dessein d'extraire la tête ainsi retenue, ou lorsque la nature s'est longtemps efforcée de l'expulser.

Manière périeur.

1244. Il est extraordinairement rare, en pareil dont la tête cas, que cesoit le menton quisoit retenuet comme au détroit su- accroché au rebord des os pubis; presque toujours c'est le milieu de la face ou le bas du front, près la racine du nez; ce qui fait que la tête, alors engagée, estbien plus difficile à déplacer. La même remarque doit être faite à l'occasion de la troisième position, lorsque la face descend directement au-devant de la saillie du sacrum, car ce n'est pas le menton qui s'arrête communément sur cette partie.

1245. L'enfant, le plus souvent, est victime de cette mauvaise position de la tête. S'il n'est pas toujours privé de la vie lorsque la sage-femme

ou l'accoucheur avoue son incapacité, et en fait appeler un second, on doit espérer bien peu de la lui conserver.

12/6. Pour déplacer la tête ainsi retenue et fixée dans le détroit du bassin, on doit agir immédiate-nière de dément dessus, afin d'éviter l'écueil où la mobilité en pareil cas. du tronc, en pareilles circonstances, a précipité des accoucheurs qui croyoient avoir mis la face de l'enfant de côté, et même en dessous, parce qu'ils y avoient aisément tourné la poitrine (1). On se ressouviendra que ce mouvement de rotation du tronc est toujours d'autant plus libre et plus facile que le cou de l'enfant a été plus tiraillé. et qu'on ne fait alors que tordre ce dernier sur lui-même et faciliter la séparation du tronc d'avec la tête, lorsqu'on ne sait pas mettre de bornes à ses efforts.

De la ma-

1247. Après avoir dégagé les bras de l'enfant avec le plus grand soin, et surtout s'il est encore vivant, on en soutiendra le tronc au moven de la main gauche, et on introduira la droite, excepté le pouce, le long de la partie postérieure du cou, pour refouler l'occiput au-dessus de l'angle sacrovertébral, et le diriger ensuite vers l'une des symphyses sacro-iliaques, même vers l'une des cavités cotyloïdes, si on le peut. Pendant qu'on détournera l'occiput de la saillie du sacrum, on observera de faire rouler le tronc qui est au-dehors. dans le même sens, et lorsque la tête sera complétement dans le bassin, on placera la face en dessous, pour l'extraire comme il convient.

<sup>(1)</sup> De la Motte, entre autres, obs. 275, etc., nouv. édit.

#### ARTICLE II.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente les genoux.

Accouchemens où l'enquelles l'accouchement ne peut s'opérer naturelfiant présente l'ement, se rencontre si rarement chez la femme
dont l'enfant présente les genoux, qu'il est permis
de ranger cette espèce d'accouchement dans la
classe de ceux qui sont contre nature, ou qu'il
convient d'opérer, indépendamment des causes
qui peuvent rendre tel celui qui s'annonce sous
les apparences les plus favorables.

# SECTION PREMIÈRE.

Des causes qui rendent difficile ou contre nature l'accouchement où l'enfant présente les genoux.

Des causes
qui s'oppo- au vœu de la nature dans cette espèce d'accouchesent àl'accoument, viennent de ce qu'un seul genou se présente
l'enfant présente les genoux.

1249. Les causes qui s'opposent le plussouvent
ment, viennent de ce qu'un seul genou se présente
l'enfant prétréunité, repliée sur elle même, est retenue sur la
marge du bassin, de manière que l'enfant ne peut
descendre, malgré l'intensité des efforts qui tendent à l'expulser.

1250. Ce ne seroit pas encore sans difficulté que l'accouchement se feroit naturellement quand les deux genoux se présenteroient en même temps, parce que ces parties peuvent s'appuyer, en descendant, sur le bas du sacrum et s'y arrêter, pendant que les pieds, poussés en avant et appliqués contre les fesses, qui sont elles-mêmes forcées de s'engager, tendent à sortir les premiers; ce qui ne peut avoir lieu qu'autant que le bassin de la femme est très grand. Lorsque cette condition favorable de la part du bassin n'existe pas. l'accouchement devient encore impossible sans les secours de l'art.

1251. A ces premières causes, qui établissent fréquemment la nécessité de nos secours, dans l'acconchement où l'enfant présente les genoux. il faut ajouter toutes celles dont il est parlé cidevant, telles que les convulsions, la perte, etc. (Vorez § 1070 et suivans).

## SECTION II

Des signes caractéristiques des diverses espèces d'accouchemens où l'enfant présente les genoux, et des indications qu'elles offrent relativement à la manière de les opérer.

1252. Les différences essentielles des accouchemens dans lesquels l'enfant présente les ge- des accouchenoux, ainsi que leurs signes caractéristiques, mens où l'enayant été exposées au \$757 et suivans, il nous reste les genoux. à faire connoître les indications qu'ils nous offrent. Parmi ces indications, il y en a de générales et de particulières. Ces dernières se déduisent de la situation des genoux, tant respectivement à euxmêmes, qu'au bassin de la mère, et des accidens qui compliquent le travail. Les autres sont les mêmes que dans les accouchemens où l'enfant présente les pieds.

couchemens.

1253. Quelques praticiens ont pensé qu'il étoit pérer ces ac- à propos de dégager les pieds toutes les fois que les genoux se présentoient; mais loin de donner ce précepte, nous poserons comme une règle invariable de n'aller prendre les pieds qu'autant que le travail sera compliqué d'accidens, que les genoux seront encore à l'entrée du bassin, ou susceptibles d'y être aisément repoussés : autrement il faut les laisser descendre, et se contenter d'en favoriser la progression en les écartant des différens endroits du bassin contre lesquels ils pourroient s'arrêter, pour les accrocher de l'index de chaque main, un peu recourbé sur le pli du jarret, lorsqu'ils seront assez avancés, et achever de les dégager.

> 1254. Ces secours, qui ne sont que d'une foible utilité dans les cas dont il s'agit, deviennent absolument nécessaires lorsque la femme est épuisée, ou que des accidens graves exigent qu'on termine l'accouchement sans délai. Si les genoux sont encore fort éloignés, dans le moment où l'on est obligé d'opérer, il faut les repousser au-dessus de la marge du bassin, en introduisant la main, et aller prendre les pieds. On se conduit de la même mauière quand les genoux, poussés par les efforts du travail, se trouvent arrêtés sur la partie recourbée du sacrum, et les pieds descendus au point que la longueur des jambes se présente de front: ou repousse encore les premiers, etonamèneles pieds. On agit différemment lors que les genoux sont très avancés, et les pieds encore fort haut, surtout quand le bassin est un peu resserré. On doit alors s'efforcer de les entraîner

au moyen des doigts recourbés sur le pli des jarrets, comme on le remarque au § précédent : si on ne le pouvoit pas de cette manière, on auroit

recours aux lacs (1).

1255. On préfère à tout autre un ruban de fil large d'un pouce et long d'une aune. On le plie en nière d'applideux, et l'on adapte l'anse en manière de chaperon dans les acsur le bout de l'index, où on l'assujettit en tirant conchemens. plus ou moins de l'autre main sur les deux chefs.

De la ma-

On introduit ce doigt couvert du lacs sur le côté externe du genou ; on l'insinue entre la jambe et la cuisse de l'enfant en le recourbant sur le pli du jarret, de sorte que son extrémité s'avance jusqu'au côté interneen parcourant toute la longueur de ce même pli. On porte ce lacs assez loin pour qu'on puisse le fixer du bout du pouce dirigé à l'opposé du doigt, de manière qu'ils embrassent le genou exactement entre eux. Pendant qu'on retient l'anse du lacs fixée au moyeu du pouce contre la face interne du genou, on dégage l'index du pli du jarret où il laisse ce ruban, pour venir le reprendre de concert avec le pouce, et l'entraîner en en dégageant un chef de ce côté. Il n'est pas nécessaire d'appliquer un lacs sur chaque genou, un seul pouvant suffire.

1256. Le ruban étant placé de la sorte, on en saisit les deux chefs d'une main, en leur faisant faire quelques tours sur plusieurs doigts, et l'on

<sup>(1)</sup> Il n'arrivera peut-être jamais qu'un praticien instruit soit dans l'obligation de se servir de ce moyen : mais on doit prévoir tous les cas dans un ouvrage didactique, ou proposition

tire à soi, en suivant l'axe du bassin; pendant que de l'index de l'autre main, appliqué sur la partie externe du second genou et légèrement recourbé au-dessus, on le tient assez fortement rapproché du premier pour qu'il soit obligé de descendre en même temps, et de suivre la même direction.

1257. Au défaut du lacs, on pourroit utilement et avec beaucoup moins de peine se servir d'un crochet mousse, comme j'ai employé plusieurs fois sur le pli des aines de Levret celui qui termine les branches du forceps courbe de la dernière correction, pour dégager les fesses de l'enfant, depuis longtemps étroitement serrées dans le bassin: mais, pour le genou, il faudroit un crochet différent de celui-ci, et tel que nous le recom-

cas.

mandons au § 1272. 1258. Soit qu'on ait recours aux lacs, ou bien la main qui au crochet dont il s'agit, soit qu'on se propose de doit operer repousser les genoux pour dégager les pieds, ou seulement de les diriger de manière qu'ils parcourent facilement le canal du bassin, il est assez indifférent de se servir de la main droite ou de la main gauche. Mais il n'en est pas de même lorsqu'un seul genou s'est engagé, et que la seconde extrémité, retenue au-dessus du bassin, s'oppose à l'accouchement. Dans ce cas, où l'on doit au moins aller chercher le pied de l'extrémité retenue, si l'on ne peut dégager les deux, après avoir repoussé le genou qui est descendu, la facilité de l'opération dépend du choix de la main qu'on insinue dans la matrice; et ce choix doit être dicté par la situation respective des deux genoux, de même que par la situation de celui qui est arrêté sur l'entrée du bassin; de sorte que tantòt il faut introduire la main droite, et tantôt la main gauche.

#### ARTICLE III.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente les fesses.

1259. En se rappelant ce que nous avons dit son accouailleurs des causes qui peuvent rendre difficile ou 
dangereux l'accouchement même qui s'aunonce 
d'abord de la manière la plus avantageuse, on sea. 
conviendra que c'est avec raison que nous considérons ici comme tel celui où l'enfant présente 
les fesses, puisque indépendamment des grands 
obstacles que beaucoup defemmes éprouvent alors 
à se délivrer seules, les mêmes causes peuvent 
avoir lieu, et qu'après avoir exposé le mécanisme 
par lequel il s'opère naturellement dans la plupart 
des cas, il convenoit de faire connoître tout ce 
qui peut le rendre difficile, et de décrire la manière 
de le terminer dans ces mêmes circonstances.

## SECTION PREMIÈRE.

Des causes qui penvent rendre difficiles ou contre nature les accoûchechemens dans lesquels l'enfant présente les fesses; des différences essentielles de ces accouchemens, et de leurs signes caractéristiques.

1260. Nous ne chercherons pas à déterminer Causes de pourquoi l'enfant présente quelquefois le siège, la difficulté craintede nous égarer avec ceux qui se sont effor-

sente les fes-

où cés d'en donner la raison : nous nous bornerons l'enfant pré- seulement à l'exposition des cau-es qui peuvent alors rendre l'accouchement impossible, ou du moins très difficile et même dangereux, sans les secours de l'art. Parmi ces causes, les unes ont fait précédemment le sujet de plusieurs sections (voy. \$ 1079 et suiv.); d'autres sont particulières à l'espèce d'accouchement dont il s'agit, et dépendent tantôt du volume extraordinaire des fesses de l'enfant relativement au bassin de la mère, et tantôt de leur situation seulement.

de ces mêmes accouchemens.

1261. Les différences essentielles que présentent ces accouchemens viennent de la manière dont les fesses se présentent à l'égard de l'entrée du bassin. Tantôt leur position est telle, que le dos de l'enfant répond directement au pubis ou aux lombes de la mère, et tantôt à l'un des côtés, ou à l'un des espaces intermédiaires que laissent ces premiers points. Nous avons cru devoir fixer ces diverses positions au nombre de quatre.

1262. Il n'est pas toujours plus facile de reconnoître la position des fesses, que de juger si ce sont elles qui se présentent. On y trouve quelquefois beaucoup de difficultés, avant l'ouverture de la poche des eaux, et surtout quand les fesses sont depuis longtemps engagées et serrées dans le bassin. Dans le premier cas, elles sont pour ainsi dire au-dessus de la portée du doigt, et elles s'en éloiguent encore à la moindre pression, l'enfant étant mobile au milieu des eaux qui l'entourent. Dans le second cas, où ces eaux sont évacuées, les fesses peuvent être tuméfiées de manière que tout ce qui

pourroit les faire reconnoître est à peine apparent.

Des accoucheurs, quoique très instruits, les ont prises, dans ce dernier cas, tantôt pour une partie, tantôt pour une autre, même pour la tête de l'enfant, dont ils croyoient les tégumens engorgés et gonflés. Un des plus célèbres d'entre eux pensant que la tête étoit enclavée, termina l'accouchement, en pareille occasion, avec le forceps; et cette erreur lui parut favorable aux progrès de l'art, en lui faisant connoître, dans l'instrument dont il s'agit, un nouveau moyen d'extraire l'enfant présentant le siège : mais nous estimons qu'il s'en faut de beaucoup que ce moyen soit aussi recommandable qu'on l'a cru, et que bien des accoucheurs le pensent encore aujourd'hui (1).

#### SECTION II.

Des indications relatives aux accouchemens où l'enfant les fesses.

1263. L'idée qu'on s'est faite du rapport des Opinion des dimensions des fesses de l'enfant avec celles du auteurs sur bassin de la mère, a donné lieu à diverses opinions la manière de sur la manière d'opérer les accouchemens dont il accouche s'agit. Les uns se sont persuadé qu'il falloit tou- mens. jours repousser les fesses et dégager les pieds, pendant que les autres ont pensé qu'il falloit commettre l'expulsion de l'enfant, dans tous ces cas, aux efforts de la femme : ce qui ne sauroit qu'égarer les jeunes praticiens, loin de leur servir de règle.

<sup>(1)</sup> Voyez l'article où l'on traite du forceps et de sa manière d'agir, part, IV.

Les indications que présente cette espèce d'accouchement sont différentes, selon les cironstances qui compliquent le travail, le temps de celui-ci,

la situation des fesses, et leur grosseur.

1264. Quand iln'existe aucun des accidens dont il a été parlé ci-devant, si les fesses de l'enfant sont petites, et même d'un volume moven relativement aux diamètres du bassin de la femme, pourvu qu'elles soient bien placées, il faut en abandonner l'expulsion aux efforts de la nature. Si leur sortie s'opéroit avec peine, quand elles sont descendues au fond du bassin, on l'aideroit, en tirant à soi, pendant la durée de chaque douleur, au moyen de l'index de l'une et de l'autre main, conduit au-dessus des hanches, et recourbé en manière de crochet, vers le pli des aines; ou bien à la faveur d'un seul de ces doigts, appliqué préférablement à la hanche qui répond au sacrum de la femme, Après les avoir dégagées de cette manière, ainsi que les pieds, on achève l'accouchement, comme si ces derniers s'étoient présentés naturellement.

1265. Quand l'obliquité de la matrice est très grande, ou lorsque ce viscère contient beaucoup d'eau, le corps de l'enfant peut se trouver tellement incliné relativement à l'axe du bassin, qu'il ne se présente qu'une des fesses. L'accouchement alors ne peut s'opérer seul, quelle que soit la grosseur de l'enfant, à moins que l'autre fesse retenne sur un des points de la marge du bassin, ne se rapproche du détroit supérieur, de manière à ce qu'elles puissent s'y engager toutes deux: il faut, pour s'exprimer autrement, que la longueur du

corps de l'enfant devienne à peu près parallèle à l'axe de ce détroit. Ce changement s'obtient le plus souvent en faisant coucher la femme sur le côté opposé à celui de la déviation de la matrice, pendant les premiers temps du travail, et surtout au moment de l'écoulement des eaux. Quand cette précaution ne suffit pas, on introduit une main à l'entrée de la matrice, pour ramener au détroit supérieur la fesse qui est appuyée sur le rebord du bassin; ou bien, ce qui vaut infiniment mieux, pour dégager les pieds.

1266. Ce sont les pieds qu'il faut aller chercher Du cas où toutes les fois que la femme est menacée de quel- dégager les que accident, ou qu'elle en éprouve; et lorsque pieds. le volume des fesses surpasse tellement la largeur du bassin qu'elles ne peuvent s'y engager, ou qu'elles ne le feroient qu'avec beaucoup de difficulté, parce qu'il est à craindre, dans tous ces cas. que la femme ne s'épuise et ne succombe, avant que ces parties ne soient assez avancées pour être accrochées et entraînées au moyen des doigts, de la manière décrite dans l'un des paragraphes pré-

cédens.

1267. L'on ne doit cependant pas entreprendre Du cas où de dégager les pieds, toutes les fois qu'un accident l'on ne doit quelconque exige qu'on termine sans délai l'accou- dégager chement où l'enfant présente les fesses : cette mé- pieds. thode n'est préférable aux autres procédés qu'autant que les fesses sont encore à l'entrée du bassin. ou assez peu engagées pour qu'on puisse aisément les repousser. Lorsqu'elles occupent le fond de cette cavité, et qu'elles y sont fortement serrées de toutes parts et comme enclavées, surtout quand

plus tenter de

elles ont franchi de beaucoup l'orifice de la matrice, il ne faut plus penser à dégager les pieds, parce qu'on exposeroit la mère et l'enfant à de

grands inconvéniens.

1268. Dans ces derniers cas, il faut s'efforcer De l'utilité des lacs ou d'entraîner les fesses avec le doigt indicateur de des crochets mousses dans chaque main, recourbé légèrement sur le pli des le cas où l'en- aines, comme on l'a déjà recommandé; et lorsfant présente qu'on ne le peut de cette manière, il convient de les fesses, recourir aux lacs ou aux crochets mousses. Si l'on ne considère que la matière de ces divers instrumens, et leur manière d'agir, le lacs paroîtra sans doute mériter la préférence; mais son application est si difficile, que ce n'est qu'avec une sorte de répugnance que nous le comptons ici au nombre des ressources de l'art.

quer ees lacs.

1269. Pour se servir du lacs utilement, il faut nière d'appli- qu'il soit appliqué sur le pli de l'aine, de façon qu'il embrasse le haut de la cuisse : mais comment le placer? Il est bien plus facile de le concevoir que de l'exécuter. Ayant plié ce ruban dans son milieu, on en adapte l'anse sur le bout de l'index d'une main, comme pour l'appliquer sur le pli du jarret. On insinue ce doigt vers l'une des hanches de l'enfant, en le recourbant du côté de l'aine, entre la cuisse et le ventre, et en le portant aussi loin qu'il est possible vers les parties sexuelles de cet enfant. On introduit alors un crochet convenable entre les cuisses, en le dirigeant de l'extrémité du pouce de la même main qui est chargée du lacs; on tourne la pointe de ce crochet vers le bout du doigt qui est couvert du ruban, et l'on fait en sorte d'accrocher l'anse de ce dernier et de l'entraîner au-dehors; mais on ne parvient le plus souvent à le saisir qu'après beaucoup de tentatives aussi fatigantes pour les parties de la mère que pour celles de l'enfant. Quand on réussit à appliquer ce lacs, on en fait usage comme nous l'avons prescrit à l'occasion des genoux.

1270. On a déjà vu comment l'usage du forceps s'étoit introduit dans la pratique des accouche-d'extraire les mens où l'enfant présente le siège. Si l'application fant avec le de cet instrument est moins difficile que celle du forceps. lacs, il s'en faut de beaucoup que sa manière d'agir soit aussi sûre pour l'enfant : il paroît même si dangereux, qu'on ne devroit s'en servir au plus, s'il n'en existoit pas d'autres, que quand

l'enfant est mort (1).

1271. Les crochets mousses méritent la préférence dans tous les cas, et plusieurs accoucheurs des crochets les avoient proposés avant nous. La facilité de les mousses appliquer et la simplicité de leurs effets, compa-les sesses de rées à la difficulté de placer le lacs et au danger l'enfant. qui nous paroît inséparable de l'usage du forceps, devroient engager tous les praticiens à les adopter

et à rejeter les autres moyens, 1272. Les crochets dont il s'agit doivent être

longs d'un pouce et un quart ou environ, plus arrondis qu'aplatis, et terminés par une espèce d'olive; leur tige, longue d'un pied, doit être un peu recourbée, pour s'accommoder à la convexité de la hanche de l'enfant, et conformée d'ailleurs de manière qu'elle puisse s'unir à un second in-

<sup>(1)</sup> Voyez l'article où l'on traite de l'usage de cet instrument, part, IV.

strument semblable pour former au besoin une espèce de forceps. Au défaut de ces crochets, que j'ai recommandés et fait exécuter il y a plus di trente ans, je me suis plusicurs fois servi avec succès de celui qui termine les branches du forceps

courbe (1).

1273. Un senl peut suffire pour extraire les fesses quand elles se sont engagées diagonalement, ce qui arrive presque toujours, pourvu qu'on le place sur le pli de l'aine qui répond au sacrum de la mère: mais lorsqu'elles se présentent dans la troisième ou quatrième position, et qu'elles sont fortement serrées dans le bassin, les obstacles à leur sortie étant beaucoup plus grands, il conviendroit peut-être d'appliquer deux de ces crochets, pour s'en servir comme d'une espèce de forceps.

# all to real in NOITO38 is siets, unpage

Des signes qui caractérisent les diverses espèces d'accouchemens où l'enfant présente les fesses, et de la manière de dégager les pieds dans tous ces cas-

De la première espèce de ces accouchemens,

at 1 7 1 10 .

1274. Dans la première de ces espèces d'accouchemens, les fesses se présentent diagonalement à l'entrée du bassin; de sorte que la hanche gauche de l'enfant répoud à la cavité cotyloïde droite de

<sup>(1)</sup> Les occasions de s'en servir, et où ils sont indispensablement nécessaires, sont si rares, que j'ai cru depuis qu'il étoit inutile de surcharger l'arsenal de chirurgie de ces nouveaux instrumens.

la mère, et la hanche droite à la symphyse sacroiliaque gauche: le dos étant placé sous la partie antérieure et latérale gauche de la matrice, et la poitrine tournée vers la partie postérieure et latérale droite. C'est, de toutes les positions des fesses, la plus favorable à leur sortie, soit qu'elle

s'opère naturellement ou non.

1275. Quand les circonstances exigent qu'on amène l'enfant par les pieds, l'accoucheur doit les nière d'opéaller prendre de sa main gauche, en l'insinuant au-devant de la symphyse sacro-iliaque droite. Il repoussera d'abord les fesses si elles se sont engagées, et il les dirigera sur le devant de la fosse iliaque gauche. Ensuite, conduisant les doigts réunis le long de la partie postérieure des cuisses et des jambes de l'enfant, si elles sont allongées vers la poitrine, il rencontrera les pieds, qu'il accrochera simplement du bout des doigts, un peu recourbés, pour les entraîner à l'entrée du vagin; et alors il les saisira différemment s'il le faut, pour achever de les dégager et d'opérer l'accouchement comme si ces mêmes parties s'étoient présentées naturellement dans la position où il les aura amenées. (Voyez § 1189 et suivans.).

1276. Dans ce cas surtout, et dans tous ceux où ce sont les fesses qui se présentent, pourvu que l'enfant ne soit pas très gros relativement à la capacité du bassin de sa mère, on peut se borner à dégager un seul pied, si l'on trouve quelques difficultés à entraîner les deux. L'on ne doit pas craindre que la seconde extrémité inférieure, si l'on n'en dégage qu'une, s'arrête au rebord du détroit, de manière à s'opposer à la descente des

De la ma-

fesses; mais il faudra bien observer dans la suite toutes les précautions énoncées au § 1185, jusqu'à ce qu'elles soient dehors.

1277. Dans la deuxième de ces espèces d'acconde espèce conchement, comme dans la première, les fesses d'accouchement où l'en. présentent leur plus grande largeur diagonalefant présente ment à l'entrée du bassin, mais de manière que les fesses. la hanche droite de l'enfant répond à la cavité cotyloïde gauche, et la hanche gauche à la symphyse sacro-iliaque droite; le dos se trouvant alors sous la partie antérieure et latérale droite de la matrice, et la poitrine vers sa partie posté-

rieure et latérale gauche.

De la marer.

1278. Lorsque l'accouchement ne peut se faire nière d'opé-naturellement, si l'extraction de l'enfant par les pieds devient préférable à toute autre méthode, l'on ne peut les aller prendre plus facilement et plus sûrement qu'en introduisant la main droite dans la matrice, en passant au-devant de la symphyse sacro-iliaque gauche, et en suivant le derrière des cuisses de l'enfant même, jusqu'à ce qu'on y atteigne. Les ayant amenés au-dehors, on termine l'accouchement, comme celui de la seconde espèce, où les pieds se présentent naturellement. Voyez § 1223 et suivans.

1279. La position des fesses qui constitue cette De la troisième espèce troisième espèce d'accouchement est telle, que le d'accouchedos de l'enfant répond à la partie antérieure de la ment où les fesses se pré- matrice et au pubis de la mère, la face et la poitrine regardant la partie postérieure, et se trousentent. vant conséquemment en dessous.

1280. Cette position, qui est beaucoup plus rare que les précédentes, serait aussi bien moins favorable à la sortie de l'enfant, si ses épaules et sa tête, dans les progrès du travail, ne venoient presque toujours se présenter diagonalement à l'entrée du bassin. Le plus grand nombre des accoucheurs ont pris cette position pour la meilleure de celles dans lesquelles les fesses pouvoient se présenter, et se sont efforcés, non seulement d'y maintenir le tronc et la tête à mesure que l'enfant descendoit, mais encore d'y rappeler toutes les autres positions. S'ils eussent observé la marche de la nature avec plus de soin, ils auroient vu qu'elle étoit bien différente, et que le plus souvent, malgré leurs efforts, la face de l'enfant se placoit de côté. Loin de les imiter, il faut favoriser ce demi tour latéral des épaules et de la tête. en dirigeant les fesses obliquement comme dans la première ou dans la deuxième position.

1281. Lorsqu'il est nécessaire d'aller chercher les pieds, on doit introduire l'une des mains vers nière d'opéla partie postérieure de la matrice, en suivant le pèce d'accouderrière des cuisses et des jambes de l'enfant. On chement. écarte d'abord les fesses, on les refoule au-dessus du détroit supérieur, en les portant en avant et au-dessus du pubis, et l'on va saisir les extrémités. On pourroit, dans ce premier moment, faire décrire aux fesses le demi-tour dont il est question au § précédent, s'il ne paroissoit pas plus avantageux d'attendre pour cela que les pieds fussent entièrement dégagés.

1282. Dans la quatrième espèce d'accouchement où les fesses se présentent, elles sont pla-espèce d'accées de manière que le dos de l'enfant regarde la où les fesses colonne lombaire de la mère, pendant que la face se présentent.

**Ouatrième** 

et la poitrine sont situées sous la partie antérieure de la matrice : c'est la moins fréquente et la moins favorable de toutes celles dont nous venons de parler.

1283. La nature trouve le plus souvent tant d'obstacles à se délivrer seule, dans ce cas, qu'il vaut toujours mieux déplacer les fesses et dégager les pieds, quand on s'est rendu de bonne heure auprès de la femme, que d'abandonner celle-ci à des efforts qui pourroient devenir inutiles, et augmenter d'ailleurs les difficultés qui naissent de la position même de l'enfant. L'on ne doit s'éloigner de cette règle qu'autant qu'on est appelé trop tard pour la suivre. Dans ce cas d'exception, où les fesses se trouvent comme enclavées dans le fond du bassin, on doit faire en sorte de les entraîner au moyen des doigts introduits dans le pli des aines, ou avec les crochets mousses; si les circonstances le requièrent; mais en les dégageant alors, on observera de leur faire décrire le demi-tour dont il a été parlé plus haut, afin de commencer de bonne heure à détourner la face de dessus le pubis.

1284. Ilest encore assez indifférent d'introduire la main droite ou la main gauche dans la matrice, pour aller prendre les pieds de l'enfant dans l'espèce d'accouchement dont il s'agit. On introduit l'une ou l'autre dans un état de supination, lorsque les fesses sont engagées dans le détroit supérieur, afin de les repousser plus facilement : on dirige ensuite les doigts réunis sur l'une des hanches de l'enfant, et le pouce sur l'autre, pour empoigner assez fortement la partie inférieure du tronc, et lui faire décrire un quart de rotation, même plus si on le peut, de manière à tourner le dos vers l'une des fosses iliaques de la mère; savoir vers la droite, quand on se sert de la main droite; et vers la gauche, quand on opère de l'autre main. Après cela, onva chercher les pieds, en dirigeant les doigts le long de la partie postérieure des cuisses de l'enfant; on les entraîne comme dans toutes les positions précédentes, et on se conduit ensuite de la manière qui a été prescrite au § 1236 et suivans.

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

consider a technique and or a second

560

L'ART

#### CHAPITRE III.

DES ACCOUCHEMENS DANS LESQUELS L'ENFANT PRÉSENTE LE SOMMET DE LA TÊTE A L'ORIFICE DE LA MATRICE.

Accouchemens où l'enfant présente le mensente de la tête seroient toujours les plus avansommet de la tête seroient toujours les plus avansommet de la tête seroient toujours les plus avansommet de la tête seroient roujours les plus avante sente.

de toute espèce d'accidens, et si le rapport qu'on
observe communément entre les diamètres de la
tête et ceux du bassin se trouvoit constamment le
même: car les obstacles qui rendent ces accouchemens difficiles ou dangereux ne viennent
que de ces trois sources, réunies ou séparées.

# ARTICLE PREMIER.

Des causes qui rendent contre nature ou difficiles les accouchemens dans lesquels l'enfant présente le sommet de la téte, et des indications qu'elles prescrivent.

Des causes 1286. Ces causes, dont la plupart ont été expoqui exigent sées dans autant de sections particulieres, sont en l'art dans les grand nombre. Celles qui proviennent de la mère dépendent de certaines défectuosités du hassin, sommet de la du manque de forces nécessaires pour l'expulsion tête se pré-de l'enfant, et de quelques accidens qui se désente.

clarent avant, ou pendant le cours du travail. Celles qui dépendent de l'enfant viennent du volume extraordinaire de sa tête, relativement an bassin de la mère; de la manière dont elle se présente à l'entrée de cette cavité ; de la présence d'une main on d'un pied, qui l'empêche de s'v engager; de la direction que lui impriment, dans sa descente, les forces expulsives de la matrice: de l'issue prématurée du cordon ombilical, etc. (1). N'avant pu déterminer suffisamment jusqu'ici ce que nous entendions par mauvaises positions de la tête, et exposer le mécanisme par lequel plusieurs de ces positions peuvent survenir accidentellement dans le cours du travail, nous en ferons le sujet d'une section particulière.

### SECTION PREMIÈRE.

De la mauvaise situation de la tête de l'enfant en général, et surtout de celle qu'elle prend quelquefois en s'engageant dans le bassin,

1287. La position de la tête est désavantageuse, Position déquoique celle-ci présente le vertex, toutes les fois savantageuse que son grand diamètre ne se trouve pas selon le du, plus grand du détroit qu'elle doit franchir. Elle sera telle, lorsque l'occiput ou le front sera tourné vers le pubis dans le commencement du travail, ou lorsqu'il restera vers l'un des os ischium dans

<sup>(1)</sup> Nous ne parlons pas ici des causes qui exigent absolument le secours des instrumens, les réservant pour la quatrième partie de cet ouvrage.

le dernier temps; et elle le deviendra d'autant plus que le bassin de la femme s'éloignera davantage de sa conformation naturelle; et bien plus encore, selon que la face aura plus ou moins de propension alors à se porter vers le piubis dans le dernier temps du travail. (Voyez § 672 et suiv.)

1288. Quoique la tête de l'enfant se présente convenablement à l'entrée du bassin, l'accouchement ne peut être facile qu'autant qu'elle suit, dans sa descente, la marche qui a été décrite en exposant le mécanisme des différentes espèces d'accouchemens naturels. Lorsqu'elle s'engage autrement, ses plus grands diamètres s'avancent de front, et viennent se présenter dans toute leur longueur à ceux du droit inférieur, tantôt dans une direction, et tantôt dans une autre: ce qui rend sa sortie très difficile pour l'ordinaire, et quelquefois impossible sans le secours de l'art.

1289. Quand elle suit sa marche naturelle, elle conserve sa flexion antérieure, et le menton reste appliqué sur le haut de la poitrine, jusqu'à ce que la base de l'occiput soit appuyée contre le sommet de l'arcade du pubis, ou sur le bord antérieur du périnée si la face vient en dessus. On remarque le contraire dans le cas dont il s'agit; le menton quitte le haut de la poitrine, et la tête se renverse sur le dos, dès qu'elle commence à s'engager; de sorte que c'est la fontanelle antérieure, ou bien la partie supérieure du front, qui vient à la longue se placer au centre du bassin ou du détroit inférieur.

Opinion de 1290. Levret nous offre, dans l'une de ses ob-Levret sur servations, le tableau le plus exact de cette mau-

posi-

vaise position accidentelle de la tête : mais, selon cette lui, elle n'a d'autres causes que la situation oblique vaise et latérale du corps de l'enfant, qu'il regarde tion. comine la cause la moins connue de toutes celles qui rendent l'accouchement laborieux. Tous les obstacles, dans le cas dont nous parlons, proviennent, dit-il, de cette situation du corps exclusivement; ce sont les épaules, arrêtées au détroit supérieur, qui empêchent la tête de descendre, soit que la nature s'efforce del'expulser, soit qu'on entreprenne de l'extraire avec le forceps ou autrement (1). De la Motte et Smellie ne se sont pas expliqués aussi clairement à l'occasion de cette facheuse position de la tété; mais ils ont mieux saisi la véritable indication qu'elle nous offre.

1201. Cette position est l'effet de la direction des forces titérines et de la manière dont elles qui forcent la agissent sur la tête. On ne l'observe presque jamais fant à prenque l'obliquité de la matrice, qui en est la cause dre cette podéterminante, n'ait lieu du côté où répond l'occi-sition. put. La direction de ces forces expulsives dans les autres cas est constamment telle qu'elles agissent de manière à faire descendre l'extrémité occipitale de la tête; mais elle n'est plus la même dans celui dont il s'agit, et celle selon laquelle agissent ces forces traverse la tête obliquement de sa base au vertex et de l'occiput ail front, un pen au-devant du centre de son mouvement ; de sorte qu'elles le contralgitent de se renverser sur le dos, à mesure

<sup>(1)</sup> Voyez la seconde observ. de Levret, sur les causes et les accidens de plusieurs accouchemens laborieux, quatrième édition, page 4.

qu'elle descend. Levret n'attribuoit cet effet à la situation latérale du placenta, et à celle du tronc de l'enfant dans la matrice, que parce qu'il étoit dans l'opinion que l'obliquité latérale de ce viscère provenoit toujours de l'insertion du placenta sur l'un des côtés. En adoptant le sentiment de ce célèbre accoucheur, tant sur ce dernier point que sur celui qui nous occupe spécialement, ce seroit adopter une foule d'erreurs dont il n'a pu se garantir, et partager en quelque sorte la critique, judicieuse à plusieurs égards, mais trop

sévère, qu'il en a essuyée (1).

1292. Presque le seul qui ait parlé clairement de cette mauvaise position de la tête, Levret a recommandé, pour la prévenir, d'ouvrir la poche des eaux de bonne heure et d'aller chercher les pieds de l'enfant, toutes les fois que la face se présentoit de côté : ce précepte, donné avec toute la confiance que peut seule inspirer une longue expérience, nous paroît avoir échappé à la sagacité de son auteur, et il seroit très dangereux de le suivre aveuglément; car des milliers d'enfans qui n'auroient trouvé que de foibles obstacles à leur naissance, pourroient être victimes d'un pareil procé, dél'accouchement où les pieds viennent ainsi étant assez souvent dangereux, et la face se présentant d'abord presque toujours de côté dans celui qui se fait naturellement.

1293. Levret n'a pas fait un meilleur emploi de ses grandes connoissances, dans ce qu'il a pro-

<sup>(1)</sup> Voyez la Pratique des accouchemens, première partie', par M. Alphonse le Roy.

posé pour vaincre les difficultés qui naissent de la mauvaise position dont il est question. Au lieu de chercher à la corriger et à ramener la tête à celle qui est la plus naturelle, étant dans l'opinion que c'étoient les épaules, retenues et comme enclavées au détroit supérieur, qui s'opposoient alors à l'accouchement il s'est contenté de recommander de les déplacer, et de les diriger suivant l'un des diamètres obliques de ce détroit; la face, disoit-il, se tournera ensuite d'elle-même en dessus ou en dessous, et les obstacles cesseront. Personne ne disconviendra que le rapport des épaules au détroit supérieur ne soit tel, dans ce cas, qu'elles ne puissent apporter quelque léger empêchement à la descente du tronc, même à l'expulsion de la tête; mais très certainement le plus grand obstacle ne provient pas de cette cause. Il ne dépend que de la mauvaise position de la tête, de ce qu'elle s'est renversée sur le dos, qu'elle présente son plus grand diamètre de front à l'un des diamètres du détroit inférieur, et que les forces utérines, dirigées comme elles le sont alors, ne tendent qu'à la faire avancer dans cet état, puisqu'il ne s'agit que de la ramener à sa position et à sa marche naturelle, pour mettre la femme dans le cas de se délivrer seule. Nous avons plusieurs fois démontré cette vérité au grand nombre d'élèves qui suivoient nos cours; et ce n'est pas sans étonnement qu'ils ont vu se terminer, quelques minutes après ce simple déplacement de la tête, des accouchemens qui résistoient depuis longtemps aux efforts de la nature les plus grands et les mieux soutenus. Si nous avions besoin d'autres

preuves pour appuyer notre opinion, nous ne les puiserions que dans les ouvrages de Smellie, de de la Motte, et du célèbre Levret même, quoique contraires à son assertion (1).

s'agit.

1291. Il est, en général, assez facile d'empêcher nière de pré- la tête de prendre cette position vicieuse en s'envenir et cor-gageant dans le bassin, et de lui faire décrire sa vaise pos - marche ordinaire : il ne faut que changer à propos tion dont il la direction des forces utérines, et soutenir pendant quelque temps la partie antérieure de la tête, pour faire baisser son extrémité occipitale. On commencera, dans les très grandes obliquités de matrice, par redresser ce viscère, et en ramener l'axe à peu près dans la direction de celui du bassin, soit en faisant coucher la femme sur le côté opposé à l'obliquité, soit au moyen d'une pression exercée convenablement sur le ventre. Ensuite, de plusieurs doigts introduits dans le vagin, on soutiendra le front de l'enfant pendant la durée de chaque douleur, afin que les efforts naturels, dont la direction n'est plus exactement la même, agissent sur l'occiput et le fassent descendre. Il faut éviter soigneusement, dans ce procédé, d'appuver le bout des doigts sur la fontanelle antérieure et sur ses environs, où les os sont très souples, crainte que l'enfant ne soit victime de la dépression de ces pièces osseuses, et de la compression du cerveau, qui ne sauroient cenen-

<sup>(1)</sup> Voyez les observations que nous avons rapportées dans l'introduction qui est à la tête de ce volume, pour faire sentir la nécessité de bien connoître le mécanisme de l'accouchement naturel.

dant être très grandes si l'on agit méthodiquement.

1295. On doit se comporter de même pour redresser la tête de l'enfant, et la ramener à sa marche naturelle, quand on n'a pas su prévenir la manvaise situation dont il s'agit. La femme étant couchée sur le côté opposé à la déviation du fond de la matrice, on repoussera le front, autant qu'il sera possible, pendant la douleur, et avec les précautions recommandées. Si l'on ne réussissoit pas complétement de cette manière, il faudroit introduire l'index et le doigt du milieu de l'autre main. au-dessus de la protubérance occipitale, pour achever de faire descendre cette région, en tirant à soi, comme si l'on se servoit d'une espèce de crochet.

1296. C'est dans le temps de la douleur et des efforts de la femme qu'il faut repousser le front. et non pendant le calme qui la suit, parce que les forces expulsives, dont on a change la direction en changeant la position de la matrice, agissent alors surl'occiput, et le portent en avant, comme ils le font dans l'accouchement le plus ordinaire. tandis que nous le faisons baisser en refoulant le front

1297. Il est si rare qu'on ne puisse, par ce double procédé, opérer le changement nécessaire. ou convertir la mauvaise position de la tête en une meilleure, qu'il sembleroit inutile de prescrire d'autres moyens : cependant, comme la tête peut être assez serrée entre les os du bassin, pour que les doigts ne puissent pénétrer au-dessus de l'occiput, nous reparlerons de cette position désavantageuse, lorsque nous traiterons des accouchemens où le levier, vulgairement appelé le Roonhuisen, peut être de quelque utilité (1).

1298. Presque toujours la tête s'échappe du bassin, et l'accouchements termine aux premières douleurs qui surviennent après qu'on a corrigé sa mauvaise situation, à moins que d'autres causes ne s'y opposent. Si les circonstances l'exigent, on se sert alors du forceps, ou l'on se conduit différemment.

#### SECTION II.

Indications que présentent les accouchemens où l'enfant offre le sommet de la tête, le travail étant compliqué de quelques unes des causes qui les rendeat difficiles.

1299. La plupart des causes annoncées an 9 1286 présentent des indications différentes à quelques égards, non seulement selon leur espèce et leur intensité, mais encore suivant qu'elles se manifestent plus tôt ou plus tard dans le cours du travail de l'accouchement.

<sup>(1)</sup> Ce cas est le seul, selon Levret, où le levier puisse être utilement employé. Cet auteur, dont les vues sur la position de la tête, qui fait le sujet de cette secijon, ne sont plus les mêmes lorsqu'il discute les avantages et les inconvéniens du levier de Roonhuisen, prouve, par cette espèce de contradiction, que la prévention n'offusque pas toujours l'esprit et le jugement d'un hon observateur. Foyez suite de ses observations sur la cause des accouchemens laborieux, quatrième édition, pag. 292 et suiv.

1300. Si l'on n'a souvent que peu de chose à faire pour dissiper le danger qui provient de quelques unes de ces causes, pour écarter les obstacles qu'elles apportent à l'acconchement, et mettre la femme dans le cas de se délivrer seule, souvent aussi l'on est obligé de déplacer la tête, de retourner l'enfant et de l'extraire par les pieds ; d'opérer l'accouchement avec le forceps, ou par le moyen de tout autre instrument.

1301. Quand la tête présente sa plus grande longueur au petit diamètre de l'entrée d'un bassin un peu resserré du devant en arrière, l'on n'a d'autre indication à remplir que celle de la déplacer, et de lui faire prendre une meilleure position, comme on le prescrit aux §§ 830 et suiv. Lorsque ce vice de position n'a lieu qu'au détroit inférieur, l'on se conduit de même, avec cette différence seulement, qu'on dirige la longueur de la têteselon le diamètre qui va du pubis au sacrum. Si la présence d'une main ou d'un pied s'oppose à la descente de la tête, on fait en sorte de les repousser au-dessus de celle-ci, et de les faire rentrer dans la matrice, à moins que d'autres circonstances n'exigent qu'on agisse différemment (1). Enfin on corrige sa marche défectueuse quand elle ne suit pas celle qui a été tracée en parlant du mécanisme de chaque espèce d'accouchemens naturels, comme on te voit aux \$\\$ 1294 et suivans.

1302. Toutes les fois qu'il survient une perte abondante, ou qu'il se manifeste d'autres accidens il graves dans le cours du travail, il faut opérer alors de re-

convicut

<sup>(1)</sup> Voyez § 1533 et suiv.

au forceps.

tourner ren- l'accouchement : mais on y procédera différem-fant, et de ment, selon que ce travail sera plus ou moins ceux ou il avancé à l'instant où il sera indispensable de prendre ce parti, Lorsque la tête conserve encore toute sa mobilité sur l'entrée du bassin, qu'elle y est à peine engagée, et que les eaux de l'amnios sont récemment écoulées, il faut retourner l'enfant et l'extraire par les pieds. Mais il vaut mieux se servir du forceps quand la tête est descendue au moins de la moitié de sa longueur, surtont si les eaux sont évacuées depuis quelque temps. Cet instrument mérite bien plus de préférence encore lorsqu'elle occupe entièrement le fond du bassin; et il doit être employé exclusivement toutes les fois qu'elle a franchi le col de la matrice et qu'elle est parvenue dans le vagin; car aucun autre moyen, dans ce cas, ne peut être salutaire à l'enfant.

1303. Ce n'est qu'au défaut du forceps, qu'on ne sauroit toujours se procurer sur-le-champ, qu'il est permis de repousser la tête de l'enfant, à dessein de le faire venir par les pieds quand elle est descendue complétement dans le bassin; encore faut-il, pour être autorisé à opérer de la sorte, qu'elle ait traversé le détroit supérieur avec aisance, en poussant au-devant d'elle le cercle qui constitue alors le col de la matrice; comme on le remarque le plus souvent chez les femmes dont le bassin est très large dans son entrée, et chez qui le cercle utérin dont il s'agit conserve quelque roideur. Quoique contraire en apparence à l'opinion de quelques auteurs qui soutiennent qu'il est impossible de retourner l'enfant quand la tête est aussi basse, cette méthode est préférable aux crochets dont la plupart des praticiens se servent encore en pareil cas, au défaut du forceps, d'après le moindre soupçon de la mort de l'enfant.

1304. C'est en vain que quelques uns s'élèveront contre le précepte que nous donnons ici, qu'ils s'efforceront de persuader qu'on ne peut alors reponsser la tête sans un extrême danger pour la mère et pour l'enfant; ils n'intimideront que de jeunes praticiens médiocrement intuits, et n'ébranleront jamais'la confiance que nous sommes fondé à leur inspirer d'après des succès réitérés. On repousseroit la tête de l'enfant avec aussi peu d'inconvéniens que nous y en avons rencontré dans le cas dont il s'agit, quand elle seroit encore beaucoup plus engagée, pourvu qu'elle soit enveloppée du col de la matrice, comme nous venons de le dire, et que l'orifice de celle-ci se trouve au-dessous du vertex.

1305. Nous ayons fait remarquer, au § 64a, que la tête de l'enfant pouvoit occuper le fond du bassin, sans avoir franchi l'orifice de la matrice, et qu'il étoit important de bien distinguer ce cas de celui où elle est entièrement dans le vagin. S'il n'y a pas plus d'inconvéniens à la repousser audessus du détroit supérieur et à retourner l'enfant dans le premier de ces cas, que dans celui où on la trouve peu engagée, tontes choses étant égales du côté de la conformation du bassin, de la contraction de la matrice, etc., il y en auroit beaucoup lorsqu'elle a franchi le col de ce viscère, et qu'elle occupe le vagin. En la remontant alors audessus de l'entrée du hassin, on courroit le plus grand risque de déchirer le vagin dans le lieu de

572 L'ART

sa jonction au col de la matrice, etc. Le forceps est exclusivement indiqué dans cette circonstance, comme nous l'avons déjà dit, à moins que la certitude de la mort de l'enfant ne permette d'user de crochets: au lien que nous ne le préférons dans l'autre que parce que l'application en est plus simple, que les effets en sont plus prompts et plus certains que ceux de la méthode de retourner l'enfant.

1306. Les accidens énonces au § 1080, tels que la perte de sang, les convulsions, les syncopes fréquentes, l'épuisement de la femme, l'issue du cordon ombilical, etc., ne sont pas les seules causes qui puissent nous mettre dans la nécessité de retourner l'enfant dont le sommet de la tête se présente: la mauvaise conformation du bassin prescrit quelquefois les mêmes indications; mais presque tous ceux qui l'ont conseillé et pratiqué à l'occasion de cette dernière cause, n'ont pas apprécié suffisamment l'étendue du'défaut de rapport qui existoit entre les dimensions de la tête de l'enfant et celles du bassin de la mère, de sorte que pour un qu'ils ont conservé à la vie par cette méthode, un grand nombre d'autres en ont été victimes. Cette méthode ne convient tout au plus que dans le cas où le défaut de proportion qui s'oppose à l'accouchement est de très peu de chose; lorsqu'il est plus considérable, il exige l'usage du forceps, celui des crochets, l'opération césarienne même, etc., comme on le verra dans la quatrieme partie de cet ouvrage.

1307. Ce n'est pas dans la vue d'ajonter aux forces expulsives de la femme, en tirant sur les pieds de l'enfant, et ensuite sur les autres parties qui précèdent la tête, comme le font beaucoup d'accoucheurs, qu'on doit entreprendre de le retourner, quand la mauvaise conformation du bassin, quoique très légère, ne permet pas à la tête de s'engager : la structure particulière de celle-ci indique d'après quels principes on peut espérer du succès de cette méthode. Cette structure est telle, en effet, que la tête s'affaisse plus aisément selon son épaisseur et s'engage plus facilement quand l'enfant vient par les pieds, si elle est bien dirigée, que lorsqu'elle se présente la première, quoiqu'un grand nombre d'accoucheurs pensent le contraire, et soient dans l'opinion qu'elle offre alors sa plus grande largeur de front au détroit du bassin.

#### ARTICLE II.

De la manière de retourner l'enfant pour l'amener par les pieds quand il présente le sommet de la tête.

#### SECTION PREMIÈRE.

Règles générales sur ce point de pratique.

1308. Lorsqu'on est obligé de retourner l'enfant, dont le sommet de la tête se présente à l'orifice de la matrice, la poche des eaux est entière ou non, et ce fluide est écoulé récemment où depuis long-temps. Dans le premier cas, l'enfant est libre, en quelque sorte, au milieu de la matrice; et dans le second, il s'y trouve tellement serré, que la main ne peut pénétrer qu'avec beaucoup de difficulté, même quand elle est bien dirigée. C'est dans ce

dernier état que nous le supposerons constamment dans la suite de cet ouvrage, parce qu'il exige plus de sagacité de la part de l'accoucheur qu'il ne lui en faut dans l'autre cas, et qu'il ne sauroit alors s'écarter des règles suivantes sans exposer la mère et l'enfant à de grands inconvéniens.

fant.

1300. La fenime étant placée comme il convient, généraux re- on introduit l'une ou l'autre main dans la matrice, latifs à la ma-nière de re-selon la position de la tête. On dégage celle-ci du tourner l'en-détroit supérieur, si elle y est descendue, en la repoussant de bas en haut et de derrière en devant, pour lui faire suivre la direction de ce détroit. On dirige ensuite la main sur le front, et on porte la tête vers l'une des fosses iliaques, où on la maintient dans le cours de l'opération au moyen du poignet et de l'avant-bras, pour empêcher qu'elle n'obéisse aux efforts des douleurs, et qu'elle ne redescende pendant qu'on va prendre les pieds.

1310. Pour parvenir plus facilement à ces derniers, et les amener de même, ayant éloigné la tête suffisamment du détroit supérieur, il faut insinuer la main en suivant le côté du tronc de l'enfant, qui est le plus près de la partie postérieure de la matrice. On passe d'abord les doigts réunis sur l'oreille, de là sur le côté du cou, mais en les dirigeant un peu vers le derrière de l'épaule pour en éviter la saillie; on les conduit ensuite insensiblement sur le flanc et la hanche, d'où ils doivent gagner les pieds, en passant transversalement sur la cuisse et la jambe. On accroche ces extrémités du bout des doigts légèrement recourbés, et on les entraîne à l'entrée du vagin; en les faisant descendre sur la poitrine et la face de l'enfant.

Lorsqu'on ne peut saisir d'abord qu'un seul pied, il faut prendre celui qui répond au côté de l'enfant que la main a parcouru, à moins que ce pied ne soit engagé dans le pli du jarret de l'autre extrémité, comme on le rencontre quelquefois; car il faindroit alors commencer par dégager celui de 
cette extrémité. Aussitôt que le premier pied est 
sorti de la matrice, il faut réintroduire la main 
pour prendre le second, soit en suivant le même 
chemin qu'auparavant, ou le derrière de l'extrémité déjà déployée; selon la facilité qu'on y 
éprouvera; ce qu'on déterminera plus précisément en exposant les règles qui concernent cha-

que cas en particulier.

1311. En observant exactement la route que nous venons de tracer, on évitera de prendre l'épaule de l'enfant pour la banche, le coude pour le genou, et la main pour le pied ; ce qui n'est pas toujours très aisé à distinguer, quand la main qui opère est fortement serrée dans la matrice; car toutes ces extrémités se présenteront successivement aux doigts, et non pêle-méle, comme on les rencontre le plus souvent lorsque, d'après le conseil de la plupart des accoucheurs, on insinue la main le long de la poitrine de l'enfant. En suivant celle-ci, les pieds se trouvent d'ailleurs presque toujours appliqués au dos de la main, et l'on ne peut les reconnoître ni les accrocher; de sorte que quelquefois on les cherche bien loin tandis qu'ils sont bien près: ajoutez à cela qu'on écarte les bras de l'enfant de l'axe du tronc, et qu'on rend la rotation de celui-ci plus difficile. Par le premier procédé, on rapproche, au contraire, toutes ces parties

d'un centre commun; on pelotonne, pour ainsi dire, l'enfant sur lui-même, et on le retourne plus aisément. (Voyez en outre les §§ 1168 et suivans.)

fant.

Dangers 1312. Quelques praticiens, à qui la force semble qu'il peut y tenir lieu de principes, se contentent le plus souavoir à ne tirer que sur vent d'amener un seul pied, soit que le sommet de un seul pied, la tête se présente, soit que l'enfant se trouve mal quand on re-tourne l'en-situé. S'ils opèrent quelquefois l'accouchement en ne tirant que sur une seule extrémité, quelquefois aussi, après avoir luxé, fracturé et même arraché cette extrémité, ils se voient dans la triste nécessité d'aller chercher la seconde. Ce n'est que dans le cas où les os de l'amnios ne font que de s'écouler, et lorsque le bassin de la femme est d'une largeur naturelle, qu'on peut se dispenser d'aller chercher le second pied, ou entreprendre de tirer l'enfant par un seul : mais ce cas est précisément celui où l'on peut, avec moins de peine, dégager les deux pieds, même à la fois.

fant.

De l'uti- 1313. Quand on rencontre de grandes diffilité du lacs, cultés à dégager les pieds, si l'on peut en amener quand on re-tourne l'en- un au dehors ou à la vulve seulement, il faut y attacher un lacs pour le retenir, pendant qu'on ira chercher le second.

1314. Quoiqu'on ait amené les deux pieds de l'enfant à l'orifice de la matrice, ce n'est pas toujours sans beaucoup de peine qu'on parvient à les dégager entièrement, soit parce qu'il est difficile de les tenir assez étroitement de la même main, soit parce que la tête est encore retenue dans le voisinage du détroit supérieur, et ne peut d'elle-même s'en éloigner suffisamment pour que les fesses s'y engagent. S'il est alors nécessaire de repousser la tête pour parvenir au but qu'on se propose, on ne sauroit toujours le faire convenablement de la main qui tient les pieds, parce qu'on est quelquefois obligé de tirer sur ceux-ci en même temps qu'on repousse la tête: ce qui arrive spécialement lorsqu'il v a longtemps que les eaux sont évacuées, et bien plus en core en d'autres cas que ceux où le vertex se présente. Comme il est impossible de tirer à la fois sur les pieds et de reponsser la tête avec la même main, et qu'il ne l'est pas moins de porter les deux mains ensemble dans le vagin pour appliquer l'une immédiatement à la tête, et l'autre aux pieds, il faut placer un lacs sur l'un de ces derniers, pour l'entraîner, en tirant de loin, pendant que d'une main introduite à l'entrée de la matrice, on écartera la tête de l'enfant du détroit supérieur. En agissant ainsi, des forces ménagées suffiront pour vaincre des obstacles que celles de plusieurs personnes, appliquées aux pieds seulement, auroient en peine souveut à surmouter (1).

1315. Il n'est jamais nécessaire d'appliquer un lacs sur chaque pied, ni d'entourer l'un et l'autre du même ruban : il suffit de le porter sur un senl, et l'on préfère de le placer sur celui qui est au-

dessons du pubis.

1316. Pour appliquer ce ruban, on le plie dans . De la mason milieu, et on passe les deux chefs dans l'anse nière d'applia que le lacs qui en résulte, afin d'en former un anneau en ma-sur le pied.

<sup>(1)</sup> Nous serions à même de prouver cette assertion par un grand nombre d'observations, si nous n'étions retenu par la crainte de blesser l'amour-propre des personnes de l'art qui nous ont donné occasion de les faire.

nière de nœud coulant. Il est facile d'y engager le pied jusqu'au bas de la jambe, quand il se présente à la vulve; mais l'on n'y parvient que difficilement, lorsqu'il est encore fort haut dans le bassin. Quelques praticiens passent alors le poignet dans l'anneau qu'ils ont formé avec le ruban; et après avoir saisi le pied de la même main introduite dans le vagin, ils portent cet anneau sur le bas de la jambe, en le poussant de plusieurs doigts de l'autre main, et ils le serrent plus ou moins, en tirant ensuite sur les deux chefs qui pendent au-dehors. D'autres se sont servis d'une espèce de petit forceps, pour l'appliquer, ou d'un instrument destiné à porter des ligatures dans les lieux profonds. Un porte-lacs sur le pied ne seroit pas d'une invention très difficile; mais il augmenteroit inutilement le nombre, déjà trop grand, des instrumens de notre art.

# SECTION II.

De la manière de retourner et d'extraire l'enfant dans la première, la seconde et la troisième espèces d'accouchemens, où le sommet de la tête se présente.

De la prenière espèce tères de la position de la tête, qui constitue la prede ces aconnière de ces espèces d'accouchemens, les ayant
exposés assez au long dans un autre lieu. Cette
position est telle que la suture sagittale traverse
obliquement le bassin, de la cavité còtyloïde
gauche à la jonction sacro-iliaque droite, le front

étant au-devant et au-dessus de celle-ci, et l'occiput derrière celle-là.

1317. S'il paroît indifférent à quelques uns d'introduire la main droite ou la main gauche dans la de la main matrice pour retourner l'enfant quand la tête se présente dans cette position, nous ne pensons pas d'opérer.

Du choix convient

de même, et nous croyons qu'il est important de se servir de la gauche, surtout lorsque les eaux sont évacuées depuis longtemps; qu'on doit attribuer à ce défaut d'attention presque toutes les difficultés qu'on rencontre à saisir les pieds, de même que cette impossibilité apparente de le faire, qui a souvent mis dans le cas de retirer vingt fois la main avant de parvenir à les accrocher (1). Si la main gauche est alors si nécessaire, on ne peut disconvenir qu'elle ne soit au moins préférable à la droite, dans le cas où ces eaux ne font que de s'écouler; car, dans l'un et l'autre, elle a toujours bien moins de chemin à parcourir que celle-ci pour parvenir aux pieds (2); l'on peut, à son

<sup>(1)</sup> Nous avons été témoin de ce que nous avançons : deux accoucheurs, habitués sans doute à n'opérer que de la main droite, la portèrent tour à tour dans la matrice, à une telle hauteur que le coude étoit caché dans la vulve, sans pouvoir toucher les pieds, dans un cas où l'on ne me permit d'opérer qu'après deux heures d'un travail aussi opiniatre qu'alarmant. Connoissant mieux la position de l'enfant, je ne portai la main gauche qu'à la hauteur du poignet, pour accrocher les pieds, et en moins de deux minutes je fis ce qu'ils n'avoient pu obtenir de tant d'efforts.

<sup>(2)</sup> Le trajet que doit parcourir la main gauche est toujours d'autant plus court, qu'il y a plus de temps que les eaux de

580

moyen, les entraîner dans la direction la plus naturelle, et retourner l'enfant de la manière la plus favorable; ce qu'il est impossible d'exécuter de de main droite, quand les eaux sont évacuées depuis longtemps, comme on le remarque clairement par la démonstration.

1318. On se servira donc toujours de la maiu gauchedans l'espèced'accouchement dont ils'agit, pour retourner l'enfant. On l'introduira dans un état presque moyen entre la pronation et la supination; on dégagera la tête du détroit supérieur; en la dirigeant sur le devant de la fosse iliaque gauche, où on la fixera du poiguet et de l'avantbras, pendant qu'on ira prendre les pieds en parcourant le côté gauche de l'enfant, pour les dégager de la manière indiquée ci-dessus.

1319. Après les avoir entraînés jusqu'au milieu du vagin, on éloigne de nouveau la tête de l'enfant du détroit supérieur, afin de favoriser la version du tronc, et de les faire descendre plus facilement. Si l'on ne pouvoit les entraîner à la fois au-dela du point indiqué, par rapport à la difficulté qu'il y a de les tenir de la mème main, il faudroit en abandonner un pour le reprendre aussitôt que le premier sera dégagé.

1320. Dès le moment où les pieds paroissent au-

l'amnios sont écoulées, et que l'action de la matrice a pelotonné l'enfant davantage sur lui-même : celui de la main droîte, au contraire, en devient d'autant plus long. La preuve de cette vérité est si claire, que personne n'oseroit l'exiger.

dehors, il faut tirer presque uniquement, mais pendant un instant seulement, sur celui qui est au-dessous du pubis. Onfavorise par ce moven la descente des fesses, on s'épargne souvent quelques difficultés, et on dirige constamment la poitrine de l'enfant vers la jonction sacro-iliaque gauche: de sorte que le tronc se place, en descendant, comme dans la seconde espèce d'accouchement où l'enfant présente les pieds. Du reste, on opère de même que dans cette dernière espèce. (Vorez SS 1223 et suivans.)

1321. La position de la tête qui constitue l'es- seconde espèce d'accouchement dont nous allons décrire le pèce d'accoumanuel, paroîtra la même que la précédente, si le sommet de l'on ne considère que le rapport des dimensions la tête se préde cette partie avec celles de l'entrée du bassin; sente. puisque dans l'une et l'autre, la suture sagittale coupe obliquement ce détroit. La seule différence qu'il y a consiste en ce que l'occiput, dans cette seconde position, répond à la cavité cotyloïde droite, et le front à la jonction sacro-iliaque gauche; et c'est de là cependant que naît toute celle qui regarde le manuel de cette espèce d'accouchement.

1322. Quand on se propose d'aller prendre les pieds de l'enfant, il faut introduire la main droite nière dont il dans la matrice; ses avantages sur la gauche étant alors en raison du temps qui s'est écoulé depuis l'évacuation des eaux de l'amnios, on éprouveroit autant de difficultés à opérer de cette dernière, qu'on en rencontreroit en le faisant de la main droite dans le premier cas. On commence également par repousser la tête au-dessus de l'entrée du bassin, si elle y est engagée; mais on la dirige

faut opérer.

alors sur la fosse iliaque droite, où l'on a soin de la maintenir, pendant qu'on va chercher les pieds

en suivant le côté droit de l'enfant.

1323. Aussitôt que ces extrémités sont parvenues au-dehors, on doit tirer avec un peu plus de force sur le pied gauche, qui se trouve alors sous le pubis, tant pour faciliter la descente des fesses, que pour obliger la poitrine à se tourner vers la jonction sacro-iliaque droite, et àse placer comme dans la première espèce d'accouchement où les pieds se présentent naturellement. ( V. \$\$ 1216 et suiv.

1324. Dans la troisième espèce d'accouchement espèce d'ac- où l'enfant présente le sommet de la tête, la suture sagittale traverse l'entrée du bassin directement de la tête se de devant en arrière, et de sorte que l'occiput répond au pubis et la face au-dessus du sacrum.

1325. Cette position, par elle-même, peut rendre l'accouchement difficile, indépendamment de toute autre cause, quand le bassin de la femme ne jouit pas de toute sa largeur naturelle; parce que le plus grand diamètre de la tête se présente parallèlement au plus petit diamètre du détroit supérieur, dans le sens où ce détroit est le plus souvent resserré, et tend à s'y présenter de plus en plus, dans le cours du travail : mais lorsque le bassin est bien conformé, cette position peut être tout aussi favorable à l'acconchement que les précédentes. L'indication, dans le premier cas, se déduit facilement de ce qui vient d'être dit du rapport des dimensions de la tête avec celles du détroit; il faut détourner l'occiput de dessus le pubis, et le diriger vers l'une des cavi-

Troisième couchement où le sommet présente.

Il anols s

tés cotyloïdes. Quelques doigts introduits dans le vagin suffisent ordinairement pour opérer ce déplacement, pourvu qu'on y procède de bonne heure.

1326. Lorsqu'il se rencontre une des causes qui exigent qu'on retourne l'enfant et qu'on le fasse dont on doit venir par les pieds, on peut introduire avec le les pieds. même avantage dans le sein de la femme, la main droite ou la main gauche, pourvu qu'on soit habitué à s'en servirégalement. On l'insinue en suiyant le sacrum, jusqu'à ce qu'elle embrasse exactement le front et une partie du reste de la face. On fait alors décrire à la tête un quart de rotation sur son axe, afin de tourner la face de côté; et l'on observe dans la suite d'en faire faire autant au tronc, parce que ce premiermouvement se borne à la tête, et n'est qu'une suite de la torsion du cou. Quand on se sert de la main droite, on tourne la face vers le côté gauche de la femme, en portant la tête sur la fosse iliaque droite, et vice versa; puis on termine l'accouchement comme celui de la première ou de la seconde espèce, selon la main dont on a fait choix pour l'opérer.

### SECTION III.

De la manière d'opérer la quatrième, la cinquième et la sixième espèces d'accouchemens où l'enfant présente le sommet de la tête.

1327. Dans la quatrième et la cinquième de ces espèces d'acccouchemens, la tête de l'enfant se pré- trième et cinsente diagonalement à l'entrée du bassin; mais de quième espèsorte que dans la quatrième, l'occiput répond à

De la qua-

la symphyse sacro-iliaque droite, et le front à la cavité cotyloïde gauche; au lieu que dans la cinquième, ce dernier est situé derrière la cavité cotyloïde droite, et l'occiput vis-à-vis la symphyse sacro-iliaque gauche.

De la manière d'opérer dans ces deux cas.

1328. Nous avons fait remarquer aux \$\$ 672, 600 et suivans, que l'accouchement étoit en général plus difficile quand la tête se présentoit dans l'une ou l'autre de ces positions, que dans les premières, parce que la face se tournoit alors presque toujours au-dessous du pubis dans le dernier temps du travail. Mais il est très rare cependant, lorsque le bassin de la mère est d'une conformation ordinaire, que cette seule cause oblige à retourner l'enfaut; soit parce que la tête peut le traverser, quoiqu'un peu plus difficilement, soit parce que les obstacles quien résultent nese manifestent que quand elle se présente pour ainsi direau passage, que souvent il n'est plus temps alors de la repousser pour aller prendre les pieds, et que le forceps mérite la préférence sur cette méthode.

1329. Si la tête ne pouvoit pas se dégager, dans cette position où le front répond à l'arcade du pubis, il faudroit doncse servir du forceps: mais on ira prendre les pieds, si des causes étrangères à cette position invitent à opérer l'accouchement plus tôt, surtout si ces causes accidentelles se manifestent lorsquela tête est encore libre au-dessus du bassin, ou avant qu'elle n'y soit fortement engagée. La manière de retourner l'enfant dont le sommet de la tête se présente dans la quatrième position, est exactement la même que pour la deuxième, et l'on doit se conduire dans la cin-

quième comme dans la première. ( Voyez les §§ 1318 et 1322, où l'on traite de ces deux espèces d'accouchemens.) Nous observerons sculement que c'est surtout dans celles que nous exposons que l'accoucheur doit tirer presque uniquement sur le pied qui est au-dessous du pubis de la mère. dès que l'un et l'autre paroissent au-dehors, c'està-dire sur le pied gauche dans la quatrième espèce, et sur le pied droit dans la cinquième, afin d'engager les fesses de l'enfant plus aisément, et de tourner en même temps la poitrine vis-à-vis l'une des symphyses sacro-iliaques.

1330. Dans la sixième espèce d'accouchement où le sommet de la tête se présente, le front ré-pèce d'accoupond au pubis dans tous les temps du travail, et renfant prél'occiput au sacrum; ou bien, s'ils s'en détour-sente le somnent un peu au commencement, ils y reviennent metdelatête.

ensuite.

1331. Cette espèce d'accouchement, considéré comme naturel, réunit en elle les difficultés essentielles des troisième, quatrième et cinquième espèces; puisque d'un côté la tête présente son plus grand diamètre au plus petit du détroit supérieur, et que de l'autre la face vient constam-

ment se placer sous le pubis.

1332. Pourépargner à la femme un travail alors ; De la matonjours très long, même quand le bassin a presque nière d'opétoute sa largeur naturelle, on devroit détourner espèce d'acl'occipit de dessus la saillie du sacrum, des l'in-couchement. stant de l'ouverture de la poche des eaux, si l'on étoit appelé avant, et le ramener insensiblement vers l'arcade du pubis, à mesure que la tête s'enfonce dans le bassin : mais il ne faut jamais tenter

ce déplacement quand elle occupe entièrement cette cavité. Ce ne seroit alors qu'avec de grandes forces que la face pourroit êtreconduitede dessous le pubis au-devant du sacrum; et ce déplacement ne pouvant se faire d'ailleurs dans ce temps du travail, qu'aux dépens d'une torsion extraordinaire du cou, déviendroit très dangereux pour l'enfant s'il ne le faisoit mourir à l'instant.

1333. Quand le bassin de la mère est un peu resserré, principalement lorsqu'il existe des accidens, si la tête peut être encore repoussée facilement, on retournera l'enfant et on l'amènera par les pieds : autrement, on se servira du forceps. Dans le premier cas, on introduit à son choix l'une ou l'autre main dans la matrice; on applique d'abord les doigts réunis sur l'un des côtés de la tête, et le pouce sur l'autre, afin de l'empoigner avec assez de force pour lui faire exécuter un mouvement de pivot, qui tend à tourner la face vers l'un des côtés du bassin; savoir, vers le côté gauche, si l'on se sert de la main droite, et vice versa. Après avoir déplacé la tête de cette manière, et l'avoir réduite à l'une de ses deux premières positions, on continue d'avancer la main pour prendre les pieds, comme il a été prescrit à l'occasion de celles-ci. On observe, de plus, de tourner la poitrine de l'enfant dans le même sens que la face, et de faire faire au tronc un mouvement de rotation semblable à celui qu'on a fait décrire à la tête dans le premier instant. Du reste, on achève l'accouchement comme dans les cas précédens.

# CHAPITRE IV.

DES ACCOUCHEMENS DANS LESQUELS L'ENFANT PRÉSENTE
LA FACE, LE DEVANT DU COU, LA POITRINE, LE VENTRE,
LE DEVANT DU BASSIN ET DES CUISSES.

# ARTICLE PREMIER.

Des accouchemens où l'enfant présente la face.

1334. Les auteurs fournissent beaucoup d'exemples d'accouchemens où l'enfant présentoit la face chemens où à l'orifice de la matrice, et nous pourrions y en sente la face. ajouter un assez grand nombre, parce que ces accouchemens ne sont pas extrêmement rares (1). Mais la plupart de ces auteurs sont si diffus qu'on a peine à les comprendre ; et loin de nous éclairer sur la conduite qu'il faut tenir en pareil cas, leurs préceptes contradictoires ne serviroient souvent qu'à détourner les jeunes praticiens du chemin qu'il convient de suivre, s'ils n'avoient pas d'autres guides. Ce qu'on remarque à travers l'obscurité qui règne sur ce point, c'est que parmi les femmes dont l'enfant présentoit la face, les unes se sont délivrées seules, et que l'accouchement des autres a été des plus laborieux.

<sup>(1)</sup> L'hospice de la Maternité en a fourni 31 sur 10,685.

répètent.

#### SECTION PREMIÈRE.

Des causes, des signes et différences des accouchemens dans lesquels l'enfant présente la face, et des indications qu'ils prescrivent.

Des causes

1335. Presque tous ceux qui ont fait mention qui détermi- de cette mauvaise position l'ont attribuée à l'obliment la face quité de la matrice; et l'on ne peut disconvenir se présenter. qu'elle n'en soit au moins une cause éloignée ou prédisposante. Mais quelle que soit la déviation dont il s'agit, la face ne se présente presque jamais dans le commencement du travail, et ce n'est d'abord que le haut du front; elle ne s'avance qu'autant que les efforts de l'accouchement se

1336. Ceux qui ont bien compris ce que nous avons dit aux §§ 1289 et suivans du mécanisme de la mauvaise situation que la tête prend quelquefois en se plongeant dans le fond du bassin, lorsqu'elle présente le vertex, ne seront point embarrassés pour expliquer comment la face peut s'y engager; et ils concevront clairement d'ailleurs d'où provienent les difficultés qui s'opposent alors à l'accouchement, ou qui le rendent souvent des plus longs et des plus laborieux.

Caractères de la face. 1337. On reconnoît aisément la face, en touchant la femme dans les premiers momens qui suivent l'ouverture de la poche des eaux, parce que les signes qui la caractérisent ne sont pas encore masqués par la tuméfaction qui y survient un peu plus tard; ces signes distinctifs sont le nez, la bouche, le menton, le rebord des orbites, et la suture

qui règne le long du front.

1338. Nous distinguerons quatre espèces d'ac- Des posiconchemens dans lesquels l'enfant présente la face, lions de la relativement aux quatre positions principales que vement cette région peut prendre à l'égard du bassin.

1339. Dans la première, la longueur de la face se présente selon le plus petit diamètre du détroit supérieur, de manière que le front est situé audessus du pubis, et que le menton répond à l'an-

gle sacro-vertébral.

1340. Dans la seconde position; la longueur de la face se présente encore parallèlement au petit diamètre de l'entrée du bassin; mais le menton se trouve derrière le pubis, et le front audevant du sacrum.

1341. Dans la troisième, la face est située transversalement à l'égard du bassin, de manière que le front répond au côté gauche de celui-ci, et le menton au côté droit.

1342. Le contraire a lieu dans la quatrième espèce, le front étant placé vers le côté droit, et

le menton vers le gauche.

1343. Ces quatre positions ne se rencontrent pas aussi fréquemment les unes que les autres. Les deux dernières sont les plus ordinaires, quoiqu'elles soient elles-mêmes assez rares, si on les considère relativement à quelques unes des positions qui ont été décrites jusqu'ici. (V. § 1334).

1344. Les accouchemens où la face se présente doivent passer pour contre nature, indépendamment des accidens qui peuvent rendre tels ceux où l'enfant est situé de la manière la plus avantageuse: car pour qu'ils se fassent seuls, selon le langage vulgaire, il faut que la tête soit très petite, ou le bassin de la mère très large : autrement, ou sans ces conditions, ils deviennent fort longs et difficiles; les enfans naissent avec la face tuméfiée, livide, et presque toujours privés de la vie, ou au moment de la perdre, à cause de l'engorgement du cerveau.

1345. Lorsque la tête s'avance librement dans le bassin, ce qui n'a lieu que dans la troisième et la quatrième position, il faut laisser agir la nature. Bientôt la face, qui est alors placée transversale. ment, prend une autre direction, le menton se porte sous l'arcade du pubis et paroît vers le haut de la vulve, tandis que le sommet se dirige en arrière dans la courbure du sacrum, et vient passer, après le front, sur le bord antérieur du périnée: de sorte que la têtes'échappe encore du bassin, en n'offrant à ses diamètres que les plus petits des siens. Nous avons vu quelquefois de ces sortes d'accouchemens se terminer avec une étonnante facilité.

1346. Les obstacles qui nuisent le plus souvent à la naissance des enfans qui offrent la face, les difficultés que la femme peut éprouver à s'en délivrer seule, même dans les circonstances qui paroissent les plus favorables, le danger qui les menace alors, semblent inviter, dans tous les cas,

à leur donner quelques secours,

1347. L'indication la plus générale consiste à que redresser la tête de l'enfant, c'est-à-dire à faire, accou, remonter la face et descendre l'occiput, pour chemens où rappeler le sommet à sa situation ordinaire. la face se Quand on ne peut seconder aussi heureusement les efforts de la nature, soit parce qu'on est appelé trop tard, ou que des circonstances accidentelles présentent l'indication d'opérer l'accouchement sur-le-champ, on est obligé de retourner l'enfant et de l'amener par les pieds, ou d'extraire la tête avec des instrumens lorsqu'elle se trouve profondément engagée et serrée dans le bassin.

1348. Selon quelques praticiens, ce seroit perdre un temps précieux que de vouloir convertir la mauvaise position de la tête en une meilleure, parce qu'on y réussit rarement, disent-ils: mais on y réussiroit plus rarement encore, qu'on ne devroit pas négliger de le tenter, soit par rapport aux avantages que l'enfant peut en retirer lorsqu'on y parvient, soit à cause des inconvéniens qui accompagnent assez souvent les autres méthodes d'opérer l'accouchement dans ces sortes de cas.

1349. C'est bien moins en repoussant la face, comme la plupart des accoucheurs l'ont conseillé, nière eu généqu'on peut espérer de changer la position de la ner la tête à tête, qu'en agissant sur l'occiput même, qu'il faut sa tâcher d'accrocher de plusieurs doigts pour l'entraîner en en-bas. L'expérience nous permet de dire que cela s'exécute quelquefois sans beaucoup de peine, quand la tête est encore libre sur l'entrée du bassin, ou susceptible d'y être repoussée aisément : mais ce procédé, toujours difficile, est sonvent impraticable, lorsqu'elle occupe le fond de cette cavité et s'y trouve étroitement serrée, soit parce que les doigts ne peuvent plus pénétrer assez loin pour saisir convenablement l'occiput, soit, en supposant d'ailleurs qu'ils le puissent, parce que la tête ne peut alors faire le mouvement de bascule nécessaire à l'abaissement de son extrémité occi-

De la masituation naturelle.

pitale, devant présenter de front, dans ce mouvement, un diamètre de cinq pouces et un quart ou environ, au diamètre du bassin, non compris l'épaisseur des doigts qui opèrent. Un levier plus courbe et plus large que celui qui est encore en usage parmi nous, pourroit alors offrir quelques avantages de plus que les doigts-(1).

1350. Si l'on trouve assez de ressources dans les forces de la nature pour opérer l'accouchement, il faudra donc essayer de ramener la tête à sa bonne position: dans le cas contraire, on retournera l'enfant et on l'amènera par les pieds; à moins que d'autres circonstances ne s'y opposent, et n'exigent l'emploi du levier ou du forceps, comme on l'exposera plus particulièrement dans la suite de cet onvrage.

# SECTION II

De la manière d'opérer les diverses espèces d'accouchemens où l'enfaut présente la face, lorsqu'ils peuvent l'être avec la main scule.

rer dans la première po-

1351. La première de ces espèces d'accouchenière d'opé mens est une des plus rares qui puissent se rencontrer, et il s'en faut aussi de beaucoup que la premiere po-sition de la position qui la constitue soit des meilleures. Cette position est telle qu'on ne pent, le plus souvent, ramener la tête à l'une de celles qui conviennent à sa sortie, parce que la main ne peut être conduite directement sur l'occiput pour l'entraîner en

<sup>(1)</sup> Voyez l'article où l'on traite du levier, part. 14 .

en-bas, comme dans les positions suivantes. Pour parvenir à ramener la tête à sa situation naturelle, il faudroit repousser la face en agissant sur les côtés du nez, ce qui ne seroit pas sans inconvéniens pour l'enfant, même en supposant qu'il v fallût employer peu de force; ou bien il faudroit d'abord déplacer la tête et diriger la face transversalement à l'égard du bassin, afin de conduire ensuite la main sur la région occipitale, comme on le prescrira pour la troisième et la quatrième position. Ces procédés n'étant pas faciles à exécuter, même à l'instant de l'écoulement des eaux, à plus forte raison doit-on y avoir peu de confiance lorsque la tête a franchi le détroit supérieur et occupe le fond du bassin. Il est donc presque toujours indispensable, dans le cas où la première position de la face a lieu, de retourner l'enfant et de l'amener par les pieds.

1352. On peut alors se servir de la main droite ou de la gauche avec le même avantage. On l'introduit en suivant le sacrum et dans un état de supination, jusqu'ace que le bout des doigts réunis soit parvenu sous le menton de l'enfant. On écarte les doigts dans ce moment, pour embrasser exactement le bas de la face, et la relever en avançant la main un peu plus loin dans le sein de la femme. On porte ensoite la tête sur l'une des fosses iliaques; savoir, sur la droite, lorsqu'on se sert de la main droite, et vice versá; mais en observant de tourner la face en même temps vers l'autre côté, de sorte qu'elle regarde la main qui opère, comme nous l'avons recommandé à l'occasion de la troisième et sixième espèced'acconchemens où

ı.

le sommet de la tête se présente. Après cela, on va prendre les pieds comme dans l'un de ces der-1353. Si l'on peut espérer de repousser le men-

niers cas. (Voyez \$\$ 1326 et 1333.)

chement où la face se prémanière l'opérer.

pèce d'accou- ton de l'enfant sur sa poitrine et de ramener le vertex à l'entrée du bassin quand la face se présente, et de la sente dans la seconde position, l'on ne doit guère de se permettre de la réduire entièrement à la situation la plus avantageuse; excepté, peut-être, dans le moment où la poche des eaux vient à s'ouvrir; encore ne seroit-ce pas alors sans de grandes difficultés qu'on y parviendroit. Ce déplacement n'est plus possible, et il seroit même dangereux de le tenter, lorsque les caux sont évacuées depuis longtemps. Si l'on veut essayer de l'opérer dans le premier moment, il faut avancer une main le long du sacrum et de la partie postérieure de la matrice, jusqu'à ce que les doigts puissent embrasser l'occiput assez exactement pour l'entraîner, et forcer ainsi la face de remonter : il faudroit en même temps qu'on entraîne l'occiput de cette manière, le tourner vers l'une des cavités cotyloïdes, afin de le diriger insensiblement dans la suite sous l'arcade du pubis.

354. Lorsqu'on rencontre trop de difficulté dans cette entreprise, ou que des circonstances exigent qu'on retourne l'enfant, il faut aller chercher les pieds. On peut encore introduire, à son choix, l'une ou l'autre main dans la matrice. On dégage d'abord la tête du détroit supérieur, en la faisant remonter convenablement; on la saisit ensuite de manière qu'on puisseen détourner le sommet de dessus la saillie du sacrum, et le diriger vers l'une des fosses iliaques; savoir, vers la droite quand on se sert de la main droite, et vice versa. Après avoir donné cette position transversale à la tête, on insinue la main en suivant un des côtés de l'enfant, pour aller prendre les pieds, et terminer l'accouchement selon les règles prescrites à l'occasion de la sixième espèce, où le vertex se

présente. (Voyez § 1333.)

1355. Quand on n'a d'autre indication à remplir dans la troisième espèce d'accouchement où espèce la face se présente, que celle de ramener la tête à couchement sa situation naturelle, on doit introduire la main présente. droite vers le côté gauche du bassin jusqu'à ce qu'on puisse recourber le bout des doigts au-dessus de l'occiput, pour l'entraîner en tirant à soi. Si la tête étoit descendue dans le fond du bassin, et s'y trouvoit serrée au point qu'on ne puisse avancer les doigts assez loin sur l'occiput, il faudroit la repousser en totalité, ou bien essayeravec beaucoup de soin de relever la face, au moyen de quelques doigts de la main gauche placés sur la mâchoire supérieure et à côté du nez. Si l'on pouvoit repousser un peu le bas de la face de cette manière, on fraieroit un chemin plus libre à l'autre main du côté de l'occiput ; mais comme l'on ne sauroit agir avec trop de précaution sur la face même. crainte de la meurtrir et de la contondre, pour peu qu'on éprouve de difficulté, il vaut mieux repousser la tête au-dessus du détroit, pour aller chercher l'occiput.

1356. Lorsqu'on est obligé de retourner l'enfant, soit qu'on ait ramené la tête à sa position naturelle ou non, il faut se conduire comme dans

la première espèce d'accouchement où le vertex se présente. On introduit la main gauche dans la matrice en la dirigeant le long du côté gauche de l'enfant, jusqu'à ce que les doigts puissent saisir les pieds. (Voyez § 1318.)

Quatrième couchement où la face se présente.

1357. La quatrième espèce d'accouchement où espèce d'ac- la face se présente diffère peu de la précédente. quant à la manière de l'opérer; si ce n'est qu'on doit exécuter de la main gauche tout ce qui vient d'être prescrit pour la droite, et vice versa. Veuton, par exemple, changer la position de la tête en une meilleure, il faut introduire la main gauche vers le côté droit du bassin, pour accrocher l'occiput qui est au-dessus et l'entraîner : mais on se sert de la main droite lorsqu'il est nécessaire de retourner l'enfant et de l'amener par les pieds. On observe d'ailleurs toutes les précautions énoncées ci-devant, et quand les pieds sont sortis, on termine l'accouchement comme si le sommet de la tête s'étoit présenté dans la seconde position. (Voyez § 1322 (1).)

<sup>(1)</sup> Quelques auteurs font mention d'accouchemens où l'enfant présente le front; et l'un d'eux ajoute qu'ils sont plus fàcheux que ceux où il présente la face : ce qui peut être vrai à quelques égards. Comme ces accouchemens se trouvent compris dans ce que nous avons dit de la mauvaise situation que la tête prend quelquefois en s'engageant dans le bassin, on peut consulter les §\$ 1289 et suiv.

# ARTICLE II.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente le devant du cou, vulgairement appelé la gorge.

1358. On peut inférer du silence de la plupart chemens où des auteurs sur les accouchemens où l'enfant pré-renfant présente la partie antérieure du cou, qu'ils sont ex-sente le detrèmement rares; de la Motte est presque le seul vant du couqui en ait fait mention; encore n'en cite-t-il que deux exemples.

# SECTION PREMIÈRE.

Des causes, des signes, des différences des accouchemens, où l'enfant présente le devant du cou, et des indications qu'ils nous offrent.

1359. Ces accouchemens ont tant de rapport avec ceux qui font le sujet de l'article précédent, qui peuvent qu'on pourroit les regarder comme l'effet des de mêmes causes. On conçoir aisément pourquoi le course de l'enfant, vient se présenter sur l'entrée du bassin, lorsqu'on fait attention que le grand diamètre du corps de cet enfant, au moment de l'ouverture de la poche des caux, peut être incliné à l'égard de l'axe du bassin de manière que le front se trouve appuyé sur le rebord du détroit supérieur, du côté opposé à celui de l'obliquité; car, dans ce cas, l'effet des contractions de la matrice se borne presque uniquement à renverser

la tête en arrière et à faire avancer la région dont il s'agit, si la face ne vient pas elle-même se présenter.

1360. Ce rapport accidentel du grand diamètre du corps de l'enfant à l'égard de l'axe du bassin de la mère, peut être une suite de l'obliquité de la matrice, ou, ce qui est bien plus ordinaire, de la grande quantité d'eau qu'elle contient. Si ces causes qui se rencontrent quelquefois ensemble, ne forcent pas plus souvent la partie antérieure du cou à se présenter, c'est que la situation de l'enfant à l'instant de l'écoulement des eaux n'est pas toujours la même relativement au détroit supérieur."

1361. On voitclairement pourquoil'enfantdont le devant du cou se présente le premier, ne peut naître sans le secours de l'art. L'obstacle vient alors du défaut de proportion qui existe entre le bassin de la femme et le volume des parties qui s'efforcent de s'y engager en même temps, c'està-dire de la tête et de la poitrine de l'enfant.

Des caractères qui font reconnoitre

1 111 DS C'1

fant mre-

int du cou.

1362. Ce n'est qu'au moment de l'ouverture des membranes, et'même quelque temps après, qu'on le devant du pent reconnoître le dévant du cou, parce que les signes caractéristiques de cette région qu'on ne touche que très superficiellement avant cet instant, sont peu apparens au tact, et que ceux qui pourroient ne laisser aucun doute sont encore souvent éloignés du cercle que le bout du doigt peut alors parcourir. Ces derniers signes sont le menton et le hant de la poitrine, que dénotent l'échancrure du sternum et les clavicules.

Des posi- 1363. Le devant du cou ne se présente pas toutions que le jours de la même manière à l'entrée du bassin : on

remarque, dans l'une des deux observations de pent prendre de la Motte, que le menton se trouvoit accroché à l'égard du au pubis, et qu'il répondoit au sacrum dans l'au-délroit supétre. Quoique personne n'ait parlé bien clairement des positions transversales ou un peu diagonales de cette région, elles paroissent cependant devoir être plus fréquentes que les autres, en ce que la forme des parties de l'enfant s'accommode alors beaucoup mieux à celle de l'entrée du bassin de la mère. Nous réduirons toutes ces positions à quatre principales.

1364. Dans la première, la longueur du cou se trouve placée selon le petit diamètre du détroit supérieur, de manière que le bas de la face est appuyé sur le pubis, et le haut de la poitrine sur

la saillie du sacrum.

1365. Dans la seconde, c'est la poitrine qui se trouve au-dessus du pubis, et la face vers le sacrum, mais un peu de côté à cause de la saillie de ce dernier et de la colonne lombaire.

1366. Dans la troisième position, le cou est placé transversalement, de sorte que la têteest appuyée sur le devant de la fosse iliaque gauche, et la

poitrine sur la droite.

1367: Dans la quatrième position, l'enfant est placé également en travers, mais de façon que la poitrine est sur la fosse iliaque gauche, et la tête sur la droite.

1368. Ces quatre positions, qui constituent autant d'espèces d'accouchemens, sont aussi fâcheuses les unes que les autres pour l'enfant. Il ne peut naître dans l'attitude où il se trouve alors, la tête étant renversée sur le dos; et le danger qui

le menace est proportionné à la force et à la durée de la compression qu'il éprouve de la part de la matrice, après l'écoulement des eaux.

1360. Les indications générales que présentent tions que pré-sentent les ces sortes d'acconchemens, relativement à la madiverses posi- nière de les terminer, se réduisent aux deux suitions du cou. vantes : il faut ramener la tête de l'enfant à sa situation naturelle, ou aller prendre les pieds, mais il est si difficile de satisfaire à la première, même dans les circonstances qui paroissent les plus favorables, que nous ne conseillons pas de le tenter.

# SECTION IL

Méthode d'opérer les diverses espèces d'accouchemens où l'enfant présente le devant du cou,

Première sente.

1370. Dans la première de ces espèces d'accouespèce d'ac- chemens, il est toujours nécessaire d'aller chercher coucnement où le devant les pieds de l'enfant et de le retourner. On peut, du cou se pré- à son choix, introduire l'une ou l'autre main dans le sein de la femme. On l'insinue d'abord en dessous, et dans un état de supination, jusque sur la poitrine de cet enfant; si l'on opere de la main droite, on dirige les doigts, en les recourbant un pen, sur le côté de la hanche droite, pour embrasser le tronc de manière à le faire rouler sur son axe, et à tourner, autant qu'il est possible, sa face antérieure vers le côté gauche de la femme. Après cela, on va chercher le pied droit, on l'entraîne jusqu'à la vulve, où on le retient au moyen d'un lacs, si on le juge à propos, tandis qu'on reporte la main vers le fond de la matrice pour en dégager le second. Dès qu'ils sont sortis l'un et l'autre, on tire un peu plus fort sur le premier, mais pendant quelques instans senlement, puis également sur les deux; observant durant tout ce temps d'appuyer légèrement de l'autre main sur l'endroit du ventre de la femme où répond la tête de l'enfant, comme pour la repousser vers le haut. Quand on a introduit la main gauche, au lieu de la droite, on dirige les doigts vers la hanche gauche de l'enfant, en passant obliquement sous sa poitrine, qu'on s'efforce de tourner vers le côté droit de la mère; ensuite on dégage les pieds successivement, comme dans le cas précédent, en commençant par celui du côté gauche, pour terminer l'accouchement avec les précautions indiquées.

1371. Il paroît impossible que la longueur de la seconde espartie antérieure du cou réponde exactement au pèce d'accoupetit diamètre du détroit supérieur, dans la se-le devant du conde position que nous avons annoncée, parce cou se préque le devant de la têtene peut rester appuyé sur sente. la saillie de la colonne lombaire : le menton ne se

présenta donc pas directement sur l'angle supérieur du sacrum, mais vers l'un de ses côtés, et la face sur la partie postérieure de la fosse iliaque.

1372. Le rapport de l'enfant avec le bassin, et son attitude dans la matrice, sont alors tels, qu'on entrevoit à peine comment on pourra porter la main jusqu'aux pieds, et surtout quand les eaux sont écoulées depuis longtemps. Pour opérer le plus sûrement possible dans ce cas, l'accoucheur le fera de sa main droite, toutes les fois que la face sera placée sur le côté droit de la colonne vertébrale, et de sa main gauche lorsqu'elle sera sur le côté gauche de cette colonne. Il introduit la pre-

602 L'ART M. ICL

mière jusqu'au-dessus de l'oreille droite de l'enfant, et en poussant la tête vers le devant de la fosse liaque sur laquelle elle est déjà appuyée, pendant que de l'autre main appliquée sur le ventre il inclinera le fond de la matrice vers le côté gauche, afin de donner à l'enfant une position presque transversale à l'égard du bassin, et de favoriser le reste de l'opération. Ce déplacement, qui n'est pas exclusivement celui de l'enfant, mais que la matrice exécute également, étant porté aussi loin qu'il est possible de le faire, on dirige la main sur le pied droit, et on le fait descendre le plus qu'on peut, avant d'aller chercher le second. On opère d'ailleurs comme dans la position précédente.

1373. Lorsqu'on se sert de la main gauche, on l'introduit vers le côté droit du bassin, afin de porter la tête de l'enfant sur le devant de la fosse iliaque gauche, pendant qu'on inclinera le fond de la matrice du côté droit, pour s'épargner quelques unes des difficultés qu'on rencontreroit, saus cette précaution, en allant à la recherche des pieds. C'est alors, en suivant le côté gauche de l'enfant, et en accrochant en premier lieu le pied de ce côté, qu'on parvient à dégager l'un et l'autre convenablement.

Troisième 1374. On doit toujours opérer de la main gauche espèce d'act dans la troisième espèce d'accouchement où le couchement devant du cou se présente. On l'insinue au-dessous du cous eprè de la poitrine, en la dirigeant vers le haut de la sente.

fosse iliaque droite, et en suivant le côté gauche de l'enfant jusqu'à sa hanche, pour gagner plus facilement les pieds, qu'on entraîne selon l'ordre

dans lequel ils se présentent. Si on éprouvoit quelques difficultés à les faire descendre après les avoir dégagés l'un et l'autre de la matrice, il faudroit repousser un peule haut de la poitrine de l'enfant. et le faire même à différentes reprises, si les circonstances l'exigent, afin de favoriser la descente des fesses, qui, sans cette précaution, trouveroient peut-être de grands obstacles à s'engager.

1375. Pour parvenir plus aisément aux pieds de l'enfant, dans la position du con dont il s'agit, quelques praticiens ont conseillé de repousser d'abord la tête au dessus de la fosse iliaque gauche, et de faire descendre le devant des cuisses sur l'entrée du bassin, en y faisant passer successivement la poitrine et le bas-ventre. Mais ce procédé ne peut s'exécuter qu'au moment de l'évacuation des eaux, et encore présente-t-il beaucoup de difficulté:ce ne seroit donc que dans ce moment qu'il seroit permis de le tenter, si celui que nous venons de décrire n'étoit alors bien plus facile, et préférable conséquemment dans tous les cas.

1376. Il faut se conduire dans la quatrième position du cou comme dans la troisième, avec cette trième espèce légère différence, que ce sera de la main droite d'accouchequ'on opérera. On l'insinuera au dessous de l'en- fant présente fant, en la dirigeant obliquement vers la fosse le devant du iliaque gauche de la femme, pour parvenir aux pieds et les dégager, en observant les précautions

indiquées au § 1374.

De la qua-

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente la poitrine.

Des accoul'enfant présente la poitrine.

1377. On ne sera pas surprisde ce qu'il se renchemens on contre à peine, dans les auteurs, quelques exemples bien caractérisés d'accouchemens où l'enfant ait présenté le devant de la poitrine, si on fait attention à l'attitude qu'il doit nécessairement prendre pour se placer de cette manière. Sans s'éloigner de la forme ovoide sous laquelle il est naturellement replié dans le sein de sa mère, il peut offrir le dos, les lombes, l'épaule, la tête, les genoux ou les pieds, avec les mains et le cordon (1); mais le devant de la poitrine ne peut se placer à l'entrée du bassin, que la tête au moins ne soit renversée fortement sur le dos; et quelques praticiens l'ont même représenté avant alors les cuisses allongées, les jambes fléchies, et les pieds appuyés sur les lombes.

<sup>(1)</sup> Les auteurs sont pleins d'observations où l'on voit que l'enfant présentoit en même temps à l'orifice de la matrice les mains, les genoux ou les pieds, et le cordon; mais nous ne ferons pas de ces accouchemens des espèces particulières, parce qu'ils n'offrent d'autres règles de pratique que celles qui conviennent à ceux dont nous allons parler, ou que nous avons déjà exposés.

#### SECTION PREMIÈRE.

Des causes, des signes et différences des accouchemens où l'enfant présente la poitrine,

1378. Cette mauvaise position ne peut être de la causes l'effet que du concours de plusieurs causes, car qui déteniune seule ne peut la produire; mais l'on ne voit heut la popusa clairement quel est l'enchaînement de ces senter. causes. Il paroît que l'étendue extraordinaire de la cavité de la matrice relativement au volume du fectus dans les derniers temps de la grossesse, est une de ces conditions nécessaires pour que les

choses arrivent de cette manière.

1379. Il est bien plus facile d'expliquer pour quoi par l'accouchement ne peut s'opérer naturellement qui rendent quand l'enfant présente la poitrine. Toute la dif-ce saccouchement contre l'enfant présente la poitrine. Toute la dif-ce saccouré ficulté vient alors de ce que la plus grande lon-nature, gueur du corps se trouve en quelque sorte parallèle à l'un des diamètres du bassin , et tend, pour ainsi dire, à s'y engager de front , au lieu d'y offrir l'une de ses extrémités : c'est dans ces sortes de cas où l'enfant viendroit réellement en double, si la poitrine pouvoit s'avancer ainsi; mais il n'est pas de bassins assez vastes pour lui donner issue sous cette forme.

1380. Il est facile de reconnoître la poitrine, quand on n'en fait la recherche qu'après l'évacua-de la patérieure de tion, des caux. Elle présente une surface aussi a poitrine, étendue que l'entrée du bassin même, et elle peut s'y engager assez pour devenir accessible au doigt de l'accoucheur, et le mettre à même de distin-

guer sans peine les côtes, les clavicules, la région du sternum et le haut de l'abdomen.

1381. Quoique ces accouchemens ne se rencontrent que tres rarement, nous en distinguerons cependant quatre espèces, relativement aux quatre positions dans lesquelles la poitrine peut se présenter.

1382. Dans la première, le devant du cou de l'enfant est appuyé sur le rebord du pubis, et le bas-ventre au-dessus du sacrum, la longneur de la poitrine étant placée dans la direction du petit

diamètre de l'entrée du bassin.

1383. On observe le contraire dans la deuxième espèce, le bas-ventre de l'enfant étant au-dessus du pubis de la mère, et le devant du cou sur la base du sacrum.

1384. La situation du cou et de la tête sur la fosse iliaque gauche, et celle du ventre sur la fosse iliaque droite, caractérisent la troisième espèce; et la position inverse de ces mêmes parties, relativement au bassin, constitue la quatrième : d'oi l'on voit que la poitrine est placée transversalement sur le détroit, dans ces deux derniers cas,

## SECTION II.

De la manière d'opérer les diverses espèces d'acconchemens où l'enfant présente la poitrine.

Des indications que venant dans tous ces cas de la cause indiquée au nous offent § 1379, l'indication la plus générale qu'il y ait à les accons or remplir est facile à saisir : elle consiste à ramener la tête ou les pieds à l'entrée du bassin. Si quelques l'enfant prépraticiens ont conseillé d'y ramener la première, sente la poiet d'abandonner ensuite l'accouchement aux ef-tine. forts de la nature, les autres ont expressément recommandé d'aller prendre les pieds pour le terminer à temps, et nous croyons qu'ils ont eu raison.

1386. Quand on supposeroit ces deux méthodes également faciles, la première ne devroit pas être admise indifféremment dans toutes les circonstances; ce ne seroit tout au plus qu'au moment de l'ouverture de la poche des eaux qu'on pourroit la tenter avec quelque espoir de succès; encore ne parviendroit-on alors à ramener la tête à sa situation naturelle, qu'avec beaucoup plus de difficultés qu'on n'en rencontre en allant prendre les pieds. Ces difficultés nous paroissent telles, que nous ne conseillerons pas même d'essayer cette méthode; car, pour une seule fois qu'on réussiroit péniblement, combien de tentatives inutiles, et fatigantes autant pour la mère que pour l'enfant, ne feroit-on pas? L'extraction par les pieds est préférable, et la circonstance n'admet aucune autre méthode quand il existe des accidens.

1387. Parmi les partisans de cette dernière, les uns veulent qu'on refoule la poitrine, et successivement le bas-ventre, les cuisses et les genoux, vers le fond de la matrice, pour faire venir les pieds à l'orifice; d'autres recommandent de les aller prendre sur les lombes de l'enfant, où ils les supposent appuyés, en passant la main sous l'un de ses côtés, pour les entraîner en faisant rouler le tronc sur son axe placé transversalement dans la matrice. Le premier de ces procédés n'est pra-

608 L'ART

rq fi ticable au plus qu'au moment de l'ouverture de la poche des eaux; et le second, si on le tentoit plus tard, pourroit devenir si dangereux pour l'enfant, qu'on ne sauroit s'excuser de l'avoir pré-

féré à celui que nous recommandons.

1388. La pratique la plus sûre est d'aller chercher les pieds, en insinuant une main vers le bas du tronc de l'enfant, et en se conduisant en tout pour chaque position indiquée comme pour celle du cou, qui a été désignée sous le même nom numérique. Voyez l'article précédent.

1380. L'on ne doit, dans aucun de ces cas, sous quelque prétexte que ce puisse être, essayer d'extraire l'enfant en tirant sur un seul pied, parce qu'on l'exposeroit à des accidens, dont le moius

fâcheux seroit la luxation de la cuisse.

# ARTICLE IV.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente le bas-ventre à l'orifice de la matrice,

ventre.

13go. Ces accouchemens ne paroîtront pas chemens où moins extraordinaires que ceux où l'enfant présente la poitrine en premier lieu, si on se fait une juste idée de l'attitude qu'il doit avoir alors dans la matrice; attitude qui ne sembleroit pas être constamment la même, si les praticiens l'ont bien reconnue, car nous l'avous trouvée différente de ce qu'ils en ont dit. Si l'enfant a quelquefois le tronc courbé en arrière, la tête renversée sur le dos, les cuisses allongées et rapprochées l'une de l'autre, les jambes fléchies, et les pieds appuyés sur les lombes, de sorte qu'il décrit alors une espèce d'ellipse dont le plus grand diamètre s'étend du sommet de la tête aux genoux, comme la plupart l'out pensé; quelquefois anssinous avons observé que les extrémités inférieures étoient pliées à l'ordinaire, les genoux étant seulement dans une plus grande abduction, et comme placés sur les côtés du ventre.

## SECTION PREMIÈRE

Des causes et des signes des diverses espèces d'accouchemens où l'enfant présente le ventre, et des indications qu'ils prescrivent.

1391. Les causes qui peuvent déterminer l'enfant à présenter le ventre à l'orifice de la matrice paroissent les mêmes que celles qui donnent lieu à la poitrine de s'y placer en d'autres cas, et ne sont pas mieux connues pour l'une de ces régions que pour l'autre (vor. § 1378): mais celles qui rendent l'accouchement impossible sans les secours de l'art, le sont parfaitement. L'enfant dont le ventre se présente ne peut naître dans cette attitude, parce qu'il viendroit en double, renversé sur sa partie postérieure, et que nul bassin n'est assez grand pour lui permettre de venir ainsi. (Vorez § 1379.)

1392. Les signes qui caractérisent les accouchemens dont il s'agit se découvrent aisément au qui caracteritoucher. La région abdominale placée sur l'orifice sent actein de la matrice y forme une tumeur molle, peu abdom sale. saillante, mais assez large, terminée d'un côté par le rebord de la poitrine, et de l'autre par celui du

bassin, sur lequel on distingue surtout l'épine antérieure de chaque os des iles; ajoutez l'insertion du cordon ombilical, qui suffiroit pour dissiper toute espèce d'incertitude, si on pouvoit encore en conserver.

périeur.

1303. Dans la première de ces espèces d'accouque cette ré- chemens, l'enfant est situé de manière que sa poiprendre sur trine se trouve au-dessus du pubis de la mère, et le détroit su- les extrémités inférieures au-dessus du sacrum.

1304. Dans la deuxième espèce, la poitrine est au-dessus du sacrum, et les cuisses sont au-dessus

du pubis.

1305. Dans la troisième, le bas-ventre se présente transversalement à l'entrée du bassin, de sorte que la poitrine se trouve appuyée sur la fosse iliaque gauche, les cuisses et les genoux étant sur la droite.

1306. Dans la quatrième, le ventre est encore placé transversalement sur le détroit du bassin, mais de manière que la poitrine répond à la fosse iliaque droite, et que les extrémités inférieures

sont sur celle du côté gauche.

1397. Il est extrêmement rare, dans tous ces cas, qu'une anse du cordon ombilical ne se présente et ne s'engage pas au moment de l'ouverture de la poche des eaux; ce qui peut ajouter singulièrement au danger qui vient alors de la mauvaise attitude de l'enfant, si l'on ne termine pas l'accouchement de suite. Le même risque peut avoir lieu, quoique le cordon ne forme pas une anse à travers le col de la matrice, parce qu'il se trouve toujours comprimé dans un point de sa longueur.

1398. Les indications que présentent ces accouchemens, relativement à la manière de les opérer. sont absolument les mêines que celles des différentes espèces où l'on rencontre la poitrine. Quelques praticiens ont prescrit de ramener l'enfant à sa situation naturelle, et d'en abandonner ensuite l'expulsion aux efforts de la femme; les autres ont recommandé d'en aller prendre les pieds et de l'extraire. La première de ces méthodes paroîtra sans doute la plus conforme aux vues de la nature; mais elle est impraticable, même à l'instant de l'écoulement des eaux, où l'enfant conserve encore, pour ainsi dire, toute sa mobilité dans la matrice. Si on la préféroit, il faudroit peut-être v renoncer après beaucoup de tentatives infructueuses, et revenir à la seconde, que ces mêmes tentatives rendroient plus difficile qu'elle ne l'eût été en commencant. Il faut donc toujours dégager les extrémités inférieures.

### SECTION II.

Méthode d'opérer les accouchemens où l'enfant présente le bas-ventre.

1300. Dans la première de ces espèces d'accouchemens, on introduira la main dans la matrice, mière espèce jusqu'au-dessus de la saillie du sacrum où se tron-darcoucne-ment où l'envent les pieds ou les genoux, selon que l'enfant fant présente est replié sous l'une ou l'autre forme indiquée au le bas ventre. § 1390; et ayant pris les uns ou les autres comme il convient, mais les pieds de préférence, on les entraînera au-dehors pour terminer l'accouchement

de la même manière que si ces parties se fussent

présentées naturellement.

d'accoucheprésente.

1400. Il n'est pas aussifacile d'opérer l'accoucheconde espèce ment de la seconde espèce où l'enfant présente le bas-ventre, surtout quand les cuisses sont allonbas-ventre se gées, les jambes fléchies, et les pieds renversés sur les lombes, parce qu'on ne peut porter les doigts directement sur les genoux, comme dans le cas précédent : à moins qu'on ne les détourne de dessus la symphyse du pubis, en appuyant convenablement de l'autre main sur le ventre de la femme; ou bien qu'on ne repousse en arrière et en haut la poitrine de l'enfant, pour les faire descendre à l'entrée du bassin. On opérera de l'une ou l'autre manière, préférant la dernière, si on agit au moment de l'évacuation des eaux, et la première, lorsque ces eaux seront écoulées depuis quelque temps. Dans ce dernier cas, on introduira la main vers l'un des côtés du bassin, en recourbant les doigts vers les genoux qu'on inclinera de ce même côté en pressant un peu extérieurement de l'autre main, jusqu'à ce qu'on puisse les accrocher et les entraîner, en ramenant alors les cuisses del'enfant dans le sens où elles se fléchissent naturellement.

1401. Au lieu de ce procédé, quelques accoucheurs imagineront peut-être de passer la main sur l'une des hanches de l'enfant, pour aller prendrelespieds quisont appuyés sur les lombes, et les entraîner, n'importe comment; mais en s'épargnant un peu de difficulté, ils exposeront l'enfant à des inconvéniens dont il est à couvert dans les

autres procédés.

1402.L'on n'éprouve jamais les mêmes obstacles

à terminer l'accouchement de la troisième et de sième et quala quatrième espèce, que celui de la deuxième, trième espèquelle que soit la situation des extrémités infé-ce d'accourieures de l'enfant respectivement au tronc. Dans l'enfant préla troisième espèce, on introduit la main gauche sente le venvers la partie latérale droite de la matrice. pour tresaisir les genoux, si les cuisses de l'enfant sont allongées; et les pieds, lorsqu'elles sont fléchies. On se conduit de même dans la quatrième espèce, 199008 d mais en insinuant la main droite au-dessus de la fosse iliaque gauche de la femme, vers laquelle sont alors les extrémités de l'enfant.

1403. Dans le cas où la main qu'on auroit introduite à l'entrée de la matrice, pour s'assurer de la position de l'enfant, ne seroit pas celle que nous venons d'indiquer relativement à chaque position transversale du bas-ventre, elle n'en conviendroit pas moins, si les eaux de l'amnios étoient récemment écoulées : mais, au lieu de diriger d'abord les doigts vers les genoux ou les pieds comme on vient de le recommander, il faudroit refouler la poitrine de l'enfant au-dessus de la fosse iliaque qui la soutient, afin de rapprocher ces extrémités de l'entrée du bassin, et de pouvoir les prendre plus facilement. Il ne convient pas de tenter ce procédé lorsque l'enfant se trouve étroitement serré dans la matrice; il faut alors retirer la main qu'on a introduite, si elle n'est pas la plus propre au but qu'on se propose, et se servir de l'autre, de la manière qui a été prescrite au § 1402.

# à treminer l'aconsciument la traitme ci de ARTICLE V.

no Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente le nov of of devant des cuisses et du bassin; de leurs causes, de leurs signes, de leurs différences et de la manière d'opérer.

l'enfant précuisses.

-30 3 3 11

-èrq finli pré-

1404. La possibilité des accouchemens où l'enchemens où fant présente le devant des cuisses et la région des rentant pre-sente le de- parties sexuelles, doit être admise comme une vant du bas- conséquence des précédeus, s'il est vrai qu'il puisse sin et des prendre dans la matrice l'attitude sous laquelle les auteurs l'ont dépeint lorsqu'il présente le ventre. Mais on en rencontre si peu d'exemples, et ces accouchemens ont tant de rapport avec ceux que nous venons de décrire, que nous les aurions passés sous silence, si les signes qui les caractérisent n'en étoient pas un peu différens.

1405. La région des parties sexuelles et le devant des cuisses ne peuvent se placer à l'orifice de la matrice, que l'enfant ne soit renversé sur sa partie postérieure, qu'il n'ait les pieds appuyés sur les lombes, et que le grand axe de la forme ovoide qu'il décrit dans le sein de sa mère ne s'étende du sommet de la tête aux genoux, comme on le

voit au § 1300.

astignées et tions.

Caractères 1406. L'on ne peut reconnoître cette région de des parties la surface de l'enfant aussi facilement que celle de asignees et l'abdomen, parce qu'elle ne peut s'adapter aussi exactement que celle-ci à l'entrée du bassin de la femme, et qu'elle reste au-dessus de la portée du doigt. On la distingue à la souplesse de la tumeur abdominale qui se trouve aux environs : aux parties sexuelles, toujours plus saillantes lorsque c'est un garcon, et aux deux colonnes paralleles que forment les cuisses.

1407. Dans la première des quatre positions que ces parties peuvent prendre sur l'entrée du tions que peubassin, les genoux sont appuyés sur la saillie du ces parties. sacrum, ou le côté de cette saillie, le bas-ventre est au-dessus du pubis, la poitrine et la face étant sous la partie antérieure de la matrice. Dans la seconde position, ces dernières regardent la partie postérieure de la matrice, et les genoux sont situés en devant sur le rebord du bassin. Dans la troisième, l'enfant est placé transversalement, de manière que les genoux sont appuyés sur le bas de la fosse iliaque droite, pendant que la poitrine se trouve sur la gauche; et dans la quatrième, la poitrine et le ventre sont vers la fosse iliaque droite, et les genoux sur la gauche.

1408. L'indication que présentent ces différentes espèces d'accouchemens est facile à saisir : cations elle consiste à prendre les pieds ou les genoux de ces différenl'enfant, pour l'extraire du sein de sa mère, en se les positions. conduisant à cet égard, pour chaque position désignée ci-dessus, comme pour celle du bas-ventre,

indiquée sous le même nom numérique.

Des posi-

. nom

# CHAPITRE V.

5 h 51 | 38.7 DES ACCOUCHEMENS OU L'ENFANT PRÉSENTE

A L'ORIFICE DE LA MATRICE LES DIFFÉRENTES RÉGIONS DE SA SURFACE POSTÉRIEURE.

1409. Ces accouchemens se rencontrent un peu chemens où plus souvent que ceux où l'enfant présente une l'enfant pré- des régions de sa surface antérieure. On a vu cisente les ré-gions de sa devant quelle attitude singulière et génante il desurface posté-voit prendre pour présenter la face, le cou, la poitrine ou le bas-ventre, et quel devoit être l'enchaînement des causes nécessaires pour produire cet effet. Il n'en est pas de même des accouchemens dont nous allons faire l'exposé; des causes très simples, telles que l'obliquité de la matrice, et une plus grande quantité d'eau qu'à l'ordinaire, peuvent y donner lieu; parce que l'enfant, sans perdre la forme ovoïde sous laquelle il est naturellement replié dans le sein de sa mère, peut offrir à l'orifice de la matrice la région occipitale, le derrière du cou, le dos et les lombes.

Pronostie

1410. Le même danger n'accompagne pas non général de ces plus ces deux ordres d'accouchemens. Ceux dont accouchemens. accouchemens. Ceux dont mens. choses égales d'ailleurs, pour la mère et pour l'enfant. Ils offrent d'ailleurs bien moins de difficultés que les premiers.

# ARTICLE PREMIER.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente la région occipitale à l'orifice de la matrice.

### SECTION PREMIÈRE

Des causes, des signes caractéristiques de ces accouchemens, et des indications qu'ils nous offrent.

1411. La présence de la région occipitale à Accouchel'orifice de la matrice, ou sur l'entrée du bassin, mens où l'enparoît n'avoir d'autres causes que la déviation de la région ocl'axe longitudinal de l'enfant relativement à celui cipitale. du bassin : ce qui peut dépendre de l'obliquité même de la matrice, ou de la grande quantité d'eau qu'elle renferme, comme on l'aunonce au

1412. Une tumeur ronde et solide, sur laquelle on distingue la fontanelle postérieure, la suture lambdoïde et les espaces membraneux qui sont au bas de chacune de ses branches, caractérise la région occipitale.

\$ 1400.

1413. Cetterégion peutse présenter dans quatre situations différentes. Dans la première, le som - ses manières met de la tête est appuyé contre la saillie du sa-dont cette ré-gion peut se crum, et le derrière du cou sur le rebord des os présenter. pubis, de sorte que le dos répond à la partie antérieure de la matrice.

1414. Dans la seconde position, le sommet de la tête est au-dessus des os pubis, le derrière du cou

sur la base du sacrum, et le dos de l'enfant contre

la partie postérieure de la matrice.

1415. Dans la troisième position, le derrière du con est appuyé sur le bord inférieur de la fosse iliaque droite, le sommet de la tête répond au côté gauche, le dos de l'enfant à la partie latérale droite de la matrice, et la poitrine à la partie latérale gauche.

1416. On remarque le contraire dans la quatrième position, quant au rapport de toutes ces parties avec le bassin, le sommet de la tête répondant au côté droit de cette cavité, et le derrière du cou, ainsi que le dos de l'enfant, au côté gauche. Ces deux dernières positions sont plus ordi-

naires que les autres.

tions.

1417. Ces accouchemens diffèrent peu de ceux tions que pré- où l'enfant présente le sommet de la tête, et ils sentent ces n'exigent pas tonjours les secours de l'art. Souvent la tête se réduit comme d'elle même à sa situation naturelle, à mesure que le travail augmente, parce que la direction de l'axe de la matrice et de celui de l'enfant peut changer dans le cours de ce travail, soit à cause de la situation que garde la femme, ou de la contraction même de la matrice après l'écoulement des eaux. Quand ce changement ne s'opère pas de cette manière, on recommande à la femme de se coucher sur le côté opposé à celui de la déviation de la matrice , ou , ce qui est absolument la même chose, sur le côté où répond le sommet de la tête, et lorsque cette précaution ne suffit pas encore, on introduit une main pour ramener cette partie de la tête au milieu du bassin. duque ben banari del 1418.On doit se comporter différemment quand le travail de l'accouchement est compliqué de quelques uns des accidens dont il a été fait mention dans l'un des articles précédens, et que nous avons regardés comme autant de causes qui le rendent contre nature ou dangereux, soit pour la mère, soit pour l'enfant; il faut alors retourner ce dernier et l'amener par les pieds, à moins qu'on ne juge plus expédient de l'extraire au moven du forceps (1).

## SECTION II.

De la manière d'opérer les diverses espèces d'accouchemens où l'enfaut présente la région occipitale.

1419. Dans la première de ces espèces d'accouchemens, qui est très rare, on doit faire coucher mière espèce la femme horizontalement sur le dos, aussitôt d'accouchequ'on a bien reconnu la position de l'enfant, afin region occide diminuer l'obliquité antérieure de la matrice, pitale se préet d'obliger, à ce moyen, le sommet de la tête qui est appuyé contre la saillie du sacrum, à venir se placer au milieu du bassin. Quand l'on ne peut obtenir ce déplacement de cette manière, on l'opère différemment : on introduit une main à l'entrée de la matrice, en montant le long du sacrum, jusqu'à ceque les doigts puissent accrocher en quelque sorte le haut de la tête et l'entraîner

<sup>(1)</sup> Voyez l'article des cas qui exigent l'usage du forceps, part. 1v.

convenablement, ayant soin de tourner en même temps la région occipitale vers l'une ou l'autre cavité cotyloïde de la femme. Après cela on abandonne l'accouchement aux soins de la nature.

cas.

De la ma- 1420. Lorsque des circonstances accidentelles nière de re- exigent qu'on retourne l'enfant et qu'on l'amène tourner l'en-fant en pareil par les pieds, on porte la main un peu plus loin, mais toujours dans la même direction; on déplace la tête en lui faisant décrire un mouvement de pivot assez étendu pour que l'occiput regarde l'une ou l'autre fosse iliaque ; savoir, celle du côté droit quand on opère de la main droite, et vice versa. À mesure que la main pénètre plus avant, on tourne le tronc de l'enfant dans le même sens, et l'on opère du reste en observant tout ce qui a été prescrit pour la troisième position du sommet de la tête. (Voyez § 1326.)

chement où cipitale présente.

Seconde es- 1421. L'on ne doit rien espérer des efforts de la pèce d'accournature dans la seconde espèce d'accouchement où la région occipitale se présente, pour peu que le se bassin de la femme soit resserré, parce que la tête de l'enfant ne peut descendre, que la facene vienne en dessus comme dans la sixième position du sommet, et qu'il est toujours extrêmement difficile alors, même en s'y prenant de très bonne heure et dans le moment le plus favorable, de la dirigér de manière que l'occiput se présente sous l'arcade du pubis, dans les derniers temps : c'est pourquoi nous pensons qu'il vaut mieux retourner l'enfant et l'amener par les pieds, que d'exposer la femme à des efforts non seulement toujours douloureux et fatigans, mais encore le plus souvent infructueux.

1422. On insinue la main dans la matrice vers l'un des côtés de la tête qu'on écarte de l'entrée du bassin; on tourne l'occiput vers la fosse iliaque droite de la femme, si l'on se sert de la main droite, et vers la gauche quand on emploie la main gauche; et l'on opère d'ailleurs de la même manière que pour la sixième position du vertex. ( Voyez § 1333.)

1423. Le sommet de la tête étant foiblement retenu sur le côté gauche du bassin dans la troi- espèce sième espèce d'accouchement où la région occi-où l'enfant pitale se présente, peut venir comme de lui-même présente la se placer au détroit supérieur, si la femme reste région occicouchée pendant quelque temps sur le côté gauche. Lorsque cette précaution, aussi simple qu'exempte de douleurs, ne suffit pas pour opérer ce déplacement avantageux, l'accoucheur introduit sa main droite vers la fosse iliaque gauche, en montant au-delà du sommet de la tête de l'enfant. pour la ramener à sa situation naturelle, et abandonner ensuite l'accouchement aux soins de la nature.

1424. Lorsque des circonstances particulières De la maexigent qu'on termine cet accouchement sans dé-nière de relai, il faut retourner l'enfant et l'amener par les fant, lorsque pieds. On introduit encore la main droite dans la cette direction indiquée au paragraphe précédent; on tion a lieu. écarte la tête de l'entrée du bassin, en la poussant sur la fosse iliaque droite; et l'on va chercher les pieds en parcourant le côté droit de l'enfant, comme nous l'avous recommandé en traitant de la seconde position du vertex. (Voyez § 1312 et suivans.)

Quatrieme
sepèce d'acc
couchement
où la région
coccipitale se occipitale, pour abandonner ensuite l'expulsion de
présente.

l'enfant aux soins de la nature, il faut d'abord
faire coucher la feume sur le côté droit, afin de
diminuer l'obliquité dela matrice et forcer le sommet de la tête à se rapprocher de l'entrée du bassin; et quand cette précantion ne suffit pas, on
avance la main gauche jusqu'au bas de la fosse
iliaque droite, pour accrocher la tête et la réduire
à la position assignée.

1426. On se sert également de cette main lorsqu'ils agit de retourner l'enfant. On l'insinue dans la même direction et en montant vers la partie latérale droite de la matrice, afin d'écarter la tête de l'entrée du bassin, et de la pousser sur la fosse iliaque gauche, comme à l'occasion de la première position du vertex : on opère d'ailleurs de la manière qui a été décrite aux §\$ 1317 et suivans.

partition and a some of the most our con-

## ARTICLE II.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente le derrière du cou, vulgairement appelé la nuque.

## SECTION PREMIÈRE.

De leurs causes, de leurs signes, de leurs différences, et des indications générales qu'ils nous offrent.

1427. Cette position contre nature peut être l'effet du concours des causes assignées au \$ 1400. ou de l'une d'elles seulement.

1428. On reconnoît aisément au toucher la partie postérieure du cou, quand les eaux sont de la région écoulées. Les signes qui la caractérisent sont les posterieure tubercules épineux des vertebres cervicales tou-cou. jours d'autant plus sensibles au tact que la tête est fléchie davantage sur la poitrine et que la matrice embrasse l'enfant plus étroitement; les angles de la mâchoire inférieure, et le bord supérieur des omoplates. Cette région peut se présenter à l'entrée du bassin de différentes manières; et ces diverses tions

positions constituent autant d'éspèces d'accou- dre cette

1420. Dans la première, la situation de l'enfant est telle que l'occiput se trouve appuyé sur le rebord des os pubis, et le dos an-dessus de la base du

chemens.

1430. Dans la deuxième, l'occiput est sur un

des côtés de la saillie du sacrum, le dos sur le pubis, et au-dessous de la partie antérieure de la matrice.

1431. Dans la troisième, la longueur du cou est placée transversalement sur l'entrée du bassin, de sorte que l'occiput se trouve au bas de la fosse iliaque gauche, et le dos sur la fosse iliaque droite.

1432. Dans la quatrième, le cou se présente également en travers; mais de manière que l'occiput est sur le bas de la fosse iliaque droite, et le dos sur la gauche. Ces deux dernières positions se rencoutrent plus souvent que les premières.

1433. L'accouchement ne peut s'opérer sans le

que présen- secours de l'art dans aucun de ces cas, si ce n'est peut-être en quelques circonstances extrêmement rares, où le sommet de la tête revient encore comme de lui-même se placer au centre du bassin, moyennant la position qu'on fait prendre à la femme : ainsi qu'on l'a remarqué à l'occasion des accouchemens où la région occipitale se présente.

1434. La première indication que prescrivent ces diverses positions de l'enfant semble consister à ramener la tête à sa situation ordinaire, toutes les fois qu'on trouve assez de ressources dans les forces de la femme pour opérer l'accouchement; excepté le cas de la première espèce, comme on le verra dans la section suivante. Mais cette iudication qui paroît, en effet, la plus naturelle, offre tant de difficultés dans l'exécution , lorsqu'il y a longtemps que les eaux sont évacuées, qu'il vaut mieux aller chercher les pieds, que d'insister à vouloir ramener la tête. Cette méthode est d'ailleurs contre-indiquée chez les femmes où des cir-

Indications tent ces différentes posi-

vite ette

constances accidentelles exigent qu'on termine l'acconchement sans délai.

# SECTION II.

De la manière d'opérer les diverses espèces d'accouchemens où l'enfant présente le derrière du cou.

1435. Si l'on fait attention aux difficultés qu'on doit éprouver à ramener le sommet de la tête au espèce discentre du bassin, lorsque le derrière du cou se couchement présente dans la première position, surtout quand présente dans la première position, surtout quand présente les eaux sont écoulées depuis quelque temps, et à derrière du détourner la face de dessus le pubis, de manière à couce qu'elle se porte vers le sacrum, dans la suite du travail, on verra qu'il est plus sage alors de retourner l'enfant et de l'amener par les pieds, que de fatiguer la mère par des tentatives inutiles qui ne feroient que rendre ce dernier parti plus diffi-

1436. L'on peut à son gré, dans cette espèce d'accouchement, se servir de la main droite ou de la gauche. Lorsqu'on opère de la première, on l'insinue dans un état moyen entre la pronation et la supination vers le côté gauche de la matrice, jusqu'àce qu'elle soit parvenue sur l'épaule droite de l'enfant. Dans ce moment on s'efforce de faire ronler un tant soit peu le tronc de celui-ci sur son axe et d'en tourner le dos vers le côté droit de la femme. Ensuite on va chercher les pieds avec les précantions ordinaires, et on les entraîne successivement dans le vagin, en commençant par le

cile à exécuter.

droit. Lorsqu'ils sont descendus l'un et l'autre. on tire uniquement sur le pied gauche, pendant quelque temps, afin d'achever de tourner la poitrine de l'enfant vers le côté gauche de la femme, et de favoriser la flexion du tronc en devant : ce qui se conçoit très clairement d'après la démon-, stration. On agit ensuite également sur les deux pieds, et, à mesure que l'enfant descend, on continue de diriger la poitrine et la face vers la jonction sacro-iliaque droite pour extraire la tête comme on le remarque à l'occasion de la première position des pieds.

1437. Si l'on opéroit de la main gauche, il faudroit le faire selon les mêmes principes, mais en l'insinuant vers le côté droit de la matrice, et en tournant le dos de l'enfant du côté gauche de ce viscère, pour prendre d'abord le pied gauche, et ensuite le droit. Alors on tire presque uniquement sur ce dernier, après avoir amené l'un et l'autre dans le vagin, afin de diriger la poitriné et la face vers la jonction sacro-iliaque gauche, et faire venir la tête comme dans la deuxième posi-

tion des pieds.

couchement con.

1438. Dans la seconde espèce d'accouchement, espèce d'ac- où le derrière du cou se présente, on pourroit essayer de ramener la tête à sa situation naturelle, le si le travail n'étoit compliqué d'aucun accident; du mais ce n'est passans peine qu'on obtiendra ce déplacement, même à l'instant de l'écoulement des eaux, et l'expérience nous porte à croire qu'il seroit encore plus à propos d'aller chercher les pieds. Si cependant on vouloit le tenter, il faudroit se conduire de la manière suivante.

1439. La femme étant couchée sur le dos et au bout de son lit, comme on l'indique au § 1144, on introduit la main droite en suivant la partie postérieure de la matrice, jusqu'à ce que les doigts embrassent assez exactement le dessus de la tête pour l'entraîner à l'entrée du bassin, en observant de tourner l'occiput en même temps vers la cavité cotyloïde gauche, et d'exercer une pression convenable de l'autre main sur le ventre de la femme, pour diminuer un peu l'obliquité antérieure de la matrice.

1440. Lorsqu'il est nécessaire de retourner l'enfant et de l'extraire par les pieds, on introduit la main droite sur l'occiput en dirigeant les doigts obliquement sur le côté droit de la tête, pour l'écarter de la colonne lombaire de la mère, et la porter au-dessus des os pubis, de manière que l'oreille réponde ensuite à la main qui opère. On continue d'avancer cette main en suivant le même côté de l'enfant, pendant que de l'autre on incline un peu le fond de la matrice vers le côté droit. Quand on est parvenu aux pieds, on les dégage et l'on tire dessus dans l'ordre indiqué à l'occasion de la première position. Si on éprouve ensuite quelque difficulté à les amener entièrement au-dehors, on éloigne la tête du détroit supérieur et en la poussant vers la fosse iliaque droite.

1441. Lorsqu'on opère de la main gauche, on l'introduit de même sous l'occiput; mais, de là, on dirige les doigts sur le côté gauche de la tête pour la soulever au-dessus du pubis, comme dans le cas précédent, et aller prendre les pieds, en suivant ce même côté de l'enfant, etc.

Troisième 1442. Quand on a reconnu la troisième position espèce d'ac-de la partie postérieure du cou avant l'écoulement couchement des eaux, il est à propos de faire coucher la femme des relations des sur le côté gauche jusqu'au moment où ce fluide derrière du vient à s'écouler, parce que la tête de l'enfant, au moyen de cette seule précaution, peut revenir à

vient a s'ecouler, parce que la tete de l'entant, au moyen de cette seule précaution, peut revenir à sa situation naturelle. Autrement, on introduira la main droite dans le sein de la femme en montant vers la fosse iliaque gauche, jusqu'à ce que les doigts soient parvenus assez loin sur le sommet de cette tête pour l'entraîner à l'entrée du bassin; pendant qu'on exercera de l'autre main une pression assez forte sur le ventre de la femme pour inclinerle fond de la matrice vers le côté gauche.

1443. Toutes les fois qu'on éprouve de grandes difficultés à ramener la tête à sa situation naturelle, ou que des circonstances étrangères à la mauvaise position dont il s'agit exigent qu'on termine l'accouchement sans rien attendre des forces de la mère, il faut aller chercher les pieds et retourner l'enfant. On introduit alors la main droite vers le lien où est le sommet, comme dans le cas précédent, mais en même temps un peu en dessous et vers la tempe droite, pour écarter la tête de la partie postérieure du bassin, la porter au-dessus des os pubis, et la pousser autant qu'on le peut vers le devant de la fosse iliaque droite. Après cela, on va prendre les pieds, en suivant le côté droit de l'enfant; on entraîne d'abord celui de ce côté, et ensuite le ganche, Quand ils sont à l'entrée du vagin , on tire presque uniquement sur le dernier, et on a la précaution de repousser la tête de nouveau, si l'on éprouve encore quelque difficulté à les faire descendre. Du reste, on achève l'accouchement comme nous l'avons recommandé à l'occasion des différentes

espèces où le vertex se présente.

1444. La quatrième espèce d'accouchement où le derrière du cou se présente offre les mêmes inserie d'accidions que la précédente; mais, soit qu'on se coucheme dications que la précédente; mais, soit qu'on se coucheme de la main gauche. Pour relle, ou de retourner l'enfant pour l'extraire par se présente. les pieds, il faut opérer de la main gauche. Pour remplir la première de ces deux indications, on l'introduit au dessus de la fosse iliaque droite, et on entraîne le sommet de la tête à l'entrée du massin, pendant que de la main droite placée sur le ventre de la femme, on change la direction de la matrice et on en incline légèrement le fond

vers le côté droit.

1445. Lorsqu'on vent retourner l'enfant, on introduit encore la main gauche dans la même direction, mais en la passant un peu an-dessous de la tête, pour la soulever du côté des os pubis, et la porter sur le devant de la fosse iliaque gauche. Puis on va chercher les pieds, en suivant le côté gauche de l'enfant, et on les dégage avec les précautions indiquées précédemment. A mesure qu'on s'efforce de les faire descendre, si l'on y rencontre des difficultés, on repousse la tête de plus en plus vers le faut de la fosse iliaque gauche.

- new homber of the terror to a construct of the

## ARTICLE III.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente le dos à l'orifice de la matrice.

## SECTION PREMIÈRE.

De leurs causes, de leurs signes, de leurs différences, et des indications qu'ils offrent.

1446. Ces acconchemens se rencontrent un Accouchedans peu plus souvent que ceux où l'enfant présente lesquels l'enfant présente la nuque, quoiqu'ils paroissent dépendre des mêmes causes : ce qui vient sans doute de ce que le dos. le dos est plus arrondi que le derrière du cou, et plus propre à s'adapter à l'entrée du bassin.

Caractères reconnoît cette région.

1447. On reconnoît facilement cette région de auxquels on l'enfant au toucher, quand les eaux sont écoulées. Elle offre une tumeur assez large et inégale, sur laquelle on distingue les tubercules épineux des vertèbres, quoique très petits au terme de la naissance, les côtes, le bord postérieur et l'angle inférieur des omoplates.

1448. Le dos peut se placer de quatre manières Des positions du dos différentes à l'entrée du bassin. Dans la première de l'enfant à position, le derrière du cou est sur le rebord des bassin de la os pubis, et la région des lombes au-dessus du mère. sacrum.

> 1449. Dans la deuxième, ce sont les lombes de l'enfant qui sont au-dessus des os pubis, et la nuque ou le derrière du cou est sur le rebord postérieur du bassin.

1450. Dans la troisième, le dos est placé transversalement, de manière que la tête et le derrière du cou se trouvent sur le bas de la fosse iliaque gauche, et les lombes sur la droite.

1451. La quatrième position offre le contraire de la précédente; la tête de l'enfant étant sur le bas de la fosse iliaque droite, et les lombes sur la fosse iliaque gauche. Ces deux positions transver-

sales sont plus ordinaires que les autres.

1452. Les accouchemens où le dos se présente nous offrent les mêmes indications que ceux qui cations que nous présenfont le sujet de l'article précédent. Le rapport des tent ces didimensions du corps de l'enfant avec celles du verses bassin de la mère est toujours tel, que l'accouche - tions. ment ne peut se faire qu'on n'ait ramené préalablement la tête ou les pieds au passage. Mais les accoucheurs sont encore partagés sur le parti qui ést alors le plus avantageux : les uns proposent de ramener la tête, et les autres, avec bien plus de raison, veulent qu'on retourne l'enfant. Quand on fait attention à l'éloignement de la première, à la forme irrégulière de l'enfant replié sur lui-même, et à la manière dont il est enveloppé par la matrice plus ou moins contractée après l'écoulement des eaux, l'on entrevoit tant de difficultés à rappeler la tête à sa situation naturelle, qu'on ne peut s'empêcher de regarder la méthode proposée par les derniers comme la seule et unique qui soit praticable. Il faut donc retourner l'enfant, et l'extraire par les pieds, toutes les fois qu'il présente

ally a deal being translating staylor of the

## SECTION II.

De la manière d'opérer les accouchemens où l'eufant présente

Première

1453. Quand on admettroit la possibilité de sepéce d'acramener la tête de l'enfant à sa situation natucouchemati
où l'enfant relle, dans les cas où il présente le dos, il faudroit
des.

qui constitue la première espèce des accouchemens dont il s'agit: car toutes les tentatives qu'on
feroit alors pour y parvenir, seroient certainement inutiles, et même nuisibles. Aucune autre
méthode que celle d'extraire l'enfant par les pieds

ne convient dans ce cas.

1454. La manière la plus simple d'y procéder au moment de l'écoulement des eaux de l'amnios, est d'insinuer la main dans un état de supination, en suivant la partie postérieure de la matrice, les lombes et les fesses de l'enfant, jusqu'à ce qu'on puisse bien saisir les pieds appliqués sur ces dernières, et les entraîner dans le vagin, pendant qu'on appuiera légèrement de l'autre main sur le ventre de la femme, à l'endroit où répond la tête, dans la vue de la pousser en arrière et en haut, et de favoriser la descente des extrémités sur lesquelles on agit.

1455. Ce procédé, toujours facile à exécuter quand on opère à l'instant de l'évacuation des eaux, parce que l'enfant jouit encore d'une grande mobilité dans la matrice, peut offrir tant de difficultés lorsque ce fluide est écoulé depuis longtemps et l'enfant étroitement serré de toutes parts,

qu'il vaut mieux se conduire de la manière suivante. 1456. On introduit alors la main droite, si on le juge plus convenable, vers le côté gauche de la matrice, en la tenant dans un état moven entre la pronation et la supination, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue sur la hanche de l'enfant; et dans ce moment on en écarte les fesses, de la colonne lombaire de la mère, en les poussant vers le côté droit, tandis que de l'autre main appliquée extérieurement sur le ventre, on incline le lieu où se trouve la tête vers le côté gauche, pour donner à cet enfant une situation diagonale relativement à l'entrée du bassin. On dégage ensuite les pieds, comme dans l'accouchement de la première espèce où le derrière du cou se présente, en observant de tirer avec plus deforce sur le pied gauche dès qu'ils sont parvenus l'un et l'autre à l'entrée du vagin, afin de favoriser la flexion autérieure de l'enfant. et de faire décrire aux lombes un léger mouvement de torsion nécessaire à la descente des fesses. On pourroit aussi se servir de la main gauche, dans ce même cas; mais il faudroit l'introduire vers l'autre côté de l'enfant, et sous la partie latérale droite de la matrice, etc.

1457. Dans la seconde espèce d'accouchement où le dos se présente, on doit se comporter de la et troisième même manière que pour la seconde de la partie espèces d'acpostérieure du cou, excepté qu'il ne faut pas es- où sayer de ramener la tête à sa bonne position. présente

(Voyez § 1439 et le suivant.)

1458. Lorsqu'on opère au moment de l'ouverture de la poche des eaux, dans la troisième espèce d'accouchement où le dos se présente, on peut se

Seconde

servir avec le même avantage de la main droite ou de la main gauche, mais en allant un peu différemment. Quand on préfère la dernière, il faut l'insinuer vers la fosse iliaque droite de la femme pour accrocher les pieds de l'enfant qui y répondent, et les entraîner; pendant qu'on exercera de l'autre main une pression assez forte sur le côté gauche du ventre, dans la vue de pousser la tête qui répond à ce point, en en-haut et vers le côté opposé. Si l'on emploie la main droite, on l'insinue d'abord au-dessous de l'enfant, en le soulevant un peu, et en dirigeant le dos au-dessus des os pubis; ensuite on avance les doigts vers la hanche droite de cet enfant, et on dégage les pieds successivement jusqu'à l'entrée du vagin. On tire presque uniquement sur le pied gauche, dans ce dernier temps, afin de favoriser la version du trouc et les inouvemens nécessaires à la descente des fesses ; après cela, on agit également sur les deux, et l'on se conduit comme dans tous les cas où l'on a été obligé de retourner l'enfant. Ce dernier procédé est le seul qui convienne, lorsque les eaux sont écoulées depuis longtemps, parce que c'est celui qui présente le moins de difficulté et le plus d'avantage.

couchement

dos.

1459. La quatrième espèce d'accouchement où espèce d'ac-le dos se présente paroîtra la même que la précouchement cédente, si l'on ne considère que le rapport des présente le dimensions de l'enfant avec celles du bassin de la mère; elle offre aussi les mêmes indications, et ou peut l'opérer de la main droite ou de la main gauche, selon les circonstances.

1460. Lorsqu'on y procède au moment de l'ou-

verture de la poche des eaux, on peut insinuer la main droite vers le côté gauche de la matrice, jusqu'au-dessus de la fosse iliaque où sont les pieds de l'enfant, pour les accrocher du bout des doigts et les entraîuer, pendant que de l'autre main placée sur le côté droit du ventre, on inclinera le fond de la matrice vers le côté opposé.

1461. Dans ce même cas, on peut également aller chercher les pieds avec la main gauche; mais c'est en l'introduisant au-dessous du corps de l'enfant qu'on écartera de la colonne lombaire de la femme, et en dirigeant les doigts vers la hanche gauche, qu'on y parviendra. On dégagera d'abord le pied gauche, et ensuite le droit, sur lequel on tirera presque uniquement dans le premier moment, pour favoriser la flexion du tronc, nécessaire à la descente des fesses. Après cela on se conduira comme dans les autres cas.

1462. Ce dernier procédé est celui qui convient exclusivement quand l'enfant est étroitement serré dans la matrice, les eaux étant évacuées depuis plusieurs heures : ce qui n'est que trop

ordinaire lorsque nous sommes appelés en second pour terminer de pareils accouchemens.

1463. Dans toutes ces mauvaises positions de l'enfant, comme dans celles où il présente le derrière du cou, les lombes, etc., plusièurs accoucheurs conseillent de refouler la partie inférieure du tronc vers le fond de la matrice, pour ramener la tête à sa situation naturelle; ou bien, de repousser celle-ci en en-haut pour rapprocher les pieds de l'orifice, en y faisant passer successivement toutes les régions comprises entre celle qui

se présente et celle qu'on veut y ramener. Mais cette manière d'opérer ne peut être que le fruit d'une mauvaise spéculation; et en admettant qu'elle soit praticable, ce ne seroit tout au plus que dans le moment de l'ouverture de la poche des eaux ; encore offrira-t-elle toujours de grandes difficultés, et sera-t-elle bien plus fatigante pour la femme que celle que nous venons de prescrire.

## ARTICLE IV.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente la région lombaire.

### SECTION PREMIERE.

De leurs causes, de leurs signés, de leurs différences, et de leurs indications relativement à la manière d'opérer.

1464. La région lombaire se présente aussi ment où l'en- souvent à l'orifice de la matrice que la région du fant présente dos, et ces deux ordres d'accouchemens paroisles lombes. sent l'effet des mêmes causes : il est difficile au moins de leur en assigner de particulières.

lombaire.

1465. Quand les eaux sont écoulées, et les lomde la région bes de l'enfant un peu pressées par l'action de la matrice sur l'entrée du bassin, on les reconnoît sans beaucoup de peine. On distingue au milieu de l'espèce de tumeur qu'elles forment, une rangée de tubercules assez saillans, les fausses côtes d'une part, et les angles postérieurs des os des iles de l'autre part.

1466. Dans la première espèce d'accouchement

où cette région se présente, le dos de l'enfant est deslombes de au-dessus du pubis de la mère, et les fesses sont l'enfant, reen arrière au-dessus du sacrum,

1/67. Dans la deuxième espèce, les fesses et les pieds de l'enfant sont situés au-dessus du pubis. contre la partie antérieure de la matrice; le dos et la tête, sur la partie postérieure de ce viscère.

1468. Dans la troisième, le dos est sur la fosse iliaque gauche, les fesses et les pieds sont sur la

droite.

1469. Dans la quatrième, c'est sur cette dernière fosse iliaque que sont appuyés le dos et la tête, les fesses et les pieds étant sur la gauche.

1470. L'accouchement ne peut s'opérer sans les secours de l'art, lorsque ce sont les lombes de l'en- que présent fant qui se présentent à l'orifice de la matrice, à férente posimoins que cette région ne s'éloigne comme d'elle- tions. même au moment de l'onverture de la poche des eaux, et que les fesses ne viennent se placer à l'entrée du bassin, comme nous l'avons observé plusieurs fois. Quand ce changement ne s'opère pas spontanément, il faut aller prendre les pieds. Nous nous persuadons que personne ne proposera une autre méthode, d'après les difficultés que nous avons fait entrevoir à ramener la tête à sa situation naturelle, dans le cas où le dos, et même la nuque, se présentent. Mais quelques accoucheurs préféreront peut-être, comme nous l'avons entendu recommander, d'amener seulement les fesses de l'enfant au détroit supérieur pour en livrer ensuite l'expulsion aux efforts de la mère : cette méthode paroîtra même foudée, si l'on ne fait attention qu'an grand nombre de femmes qui

se sont délivrées, pour ainsi dire seules, dans le cas où l'enfant se présentoit naturellement de cette manière. Ces mêmes accoucheurs ne tarderont pas à se départir de leur opinion, pour peu qu'ils réfléchissent, 1° à combien de douleurs ils exposeroient la femme en se bornant à ramener les fesses à l'entrée du bassin; 2º qu'il est plus difficile, dans le cas dont il s'agit, d'amener ces parties et de leur donner une situation favorable, que de saisir les pieds et de les faire descendre : 3º que la sortie de l'enfant est toujours bien plus facile et moins douloureuse quand ces derniers se présentent, que lorsque ce sont les fesses, etc., etc., etc. (1).

#### SECTION II.

De la manière d'opérer les accouchemens où l'enfant présente les lombes.

1471. La manière d'opérer chacune de ces différentes espèces d'accouchemens est, à peu de chose près, la même que celle qui a été prescrite pour chaque position du dos.

1472. Dans la première espèce, on insinue la nière d'opé- main dans un état de supination jusqu'au-dessus rer dans la du sacrum de la mère, pour saisir les pieds de des l'enfant et les entraîner, pendant que de l'autre lombes.

<sup>(1)</sup> On ne doit pas inférer de ce paragraphe que nous sommes dans l'opinion qu'il faille aller chercher les pieds de l'enfant toutes les fois qu'il présente les fesses. On a dû remarquer dans le cours de cet ouvrage quel est notre sentiment à ce suiet.

main on appuie plus ou moins sur le ventre de la femme, dans la vue de diminuer l'obliquité antérieure de la matrice. (Vorez §§ 1454 et suivans.)

1473, Lorsque les lombes se présentent dans la seconde position, si l'on opère au moment de nière d'opél'ouverture de la poche des eaux, on repousse le rer dans la dos de l'enfant en arrière, en insinuant la main sition à peu près comme dans le premier cas, afin de lombes. rapprocher de l'entrée du bassin, et de saisir plus facilement les pieds qui sont au-dessus du pubis. Autrement, si les eaux sont écoulées depuis quelque temps, il faut aller chercher ces mêmes extrémités, en se conduisant comme nous l'avons recommandé pour la seconde position du dos. (Voyez § 1457.)

1474. Dans la troisième, on ira chercher les pieds en introduisant la main gauche au-dessus de nière d'opéla fosse iliaque droite de la mère; et dans la qua- rer dans la troisième et trième espèce, en insinuant la main droite vers le la quatrième côté gauche du bassin. Du reste, on se comportera positions des comme dans la troisième et la quatrième position

du dos. (Voyez \$\$ 1458 et suivans.)

## CHAPITRE VI.

DES ACCOUCHEMENS OU L'ENFANT PRÉSENTE LES RÉGIONS DE SES SURFACES LATÉRALES.

Accouchement où l'en-présente deux côtés parfaitement semblables, le fant présente deux côtés parfaitement semblables, le fant présente droit et le gauche, et qu'on y distingue plusieurs une des régions de ses pégions que nous fixerons au nombre de cinq, reparties laté-lativement à notre objet : 1° le côté de la tête; rales.

2º celui du cou; 3º l'épaule; 4° le côté proprement dit, ou la partie latérale de la poitrine; 5° la hanche.

1476. Ces cinq régions peuvent se présenter également à l'orifice de la matrice, au moment de l'accouchement, quoique les unes le fassent plus rarement que les autres; elles offrent des indications différentes à quelques égards relativement à la manière d'opérer. Non seulement ces indications ne sont pas exactement les mêmes pour chacune de ces régions et leurs diverses positions, mais elles diffèrent encore selon que ces régions appartiennent au côté droit ou au côté gauche du corps. Pour les exposer avec plus de clarté, après avoir exposé ce qui a rapport à l'une des positions de telle ou telle région du côté droit, nous ferons connoître de suite ce qui regarde la même position du côté gauche. Nous ne craindrons pas de nous répéter, pour développer le mécanisme de ces accouchemens avec toute l'exactitude qui nous paroît convenable.

1477. Ces mauvaises situations de l'enfant dépendent de l'enchaînement de plusieurs causes situations. qu'il seroit difficile de déterminer. L'obliquité de la matrice et la grande quantité d'eau qui entoure quelquefois l'enfant, les favorisent toutes, et paroissent suffisantes pour donner lieu à plusieurs d'entre elles, indépendamment de toute autre cause.

1478. Le diagnostic de ces accouchemens n'est Diagnostic pas plus difficile que celui des accouchemens dé- et pronostie crits dans le chapitre précédent; et le pronostic, chemens, toutes choses étant égales d'ailleurs, doit en être le même.

## ARTICLE PREMIER.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente le côté droit ou le côté gauche de la tête,

### SECTION PREMIÈRE.

De leurs causes, de leurs signes, de leurs différences, et des indications qu'ils nous offrent.

1479. Ces accouchemens peuvent être l'effet des causes générales assignées § 1477, ou de chemens où l'une d'elles seulement : le grand diamètre du l'enfant précorps de l'enfant ne pouvant être parallèle à l'axe côtés de la du bassin quand la matrice est très inclinée dans tête. un sens quelconque, ou lorsqu'elle contient une grande quantité d'eau.

1480. On reconnoît facilement les parties latérales de la tête, surtout après l'écoulement des des régions eaux. On trouve alors une tumeur solide et assez la tête. ronde à l'entrée du bassin, sur laquelle l'on ne peut toucher ni la fontanelle antérieure, ni la postérieure. Sil'on découvre quelque chose desemblable à ces fontanelles, ce sont les espaces membraneux qui se remarquent au bas de la suture lambdoïde et de la coronale. Mais avant tout, l'oreille, qui en est le caractère le plus saillant, nons fait assez voir que c'est un des côtés de la tête qui parcourt le doigt. Il ne nous reste donc qu'à rechercher si c'est le côté droit on le côté ganche; ce qu'il est essentiel de distinguer pour déterminer la meilleure manière d'opérer.

1481. Pour acquérir cette connoissance, il faut soigneusement observer le rapport de tous les caractères énoncés, à l'égard du bassin comme on le voit dans la position suivante, qui servira

d'exemple.

Des positions prendre ces femme.

1482. Dans la première position des côtés de que peuvent la tête, qui n'est pas, à beaucoup près, la plus ordinaire des quatre dont nous allons parler, le gard du bas sommet est au-dessus du rebord des os pubis, la contre la partie antérieure de la matrice, et la base du crâne vers le sacrum, mais de manière

que la face regarde la fosse iliaque gauche lorsque c'est le côté droit de la tête qui se présente ; et la fosse iliaque droite quand c'est le côté gauche : ce qui se reconnoît par la situation du bord postérieur de l'oreille, celle de l'angle de la mâchoire inférieure, ou de tout autre caractère, à l'égard du bassin. Vous serez en droit d'assurer que c'est le côté droit de la tête qui se présente dans cette première position, si vous trouvez le bord postérieur de l'oreille vers le côté droit du bassin, etc.

1483. Dans la seconde position, qui est la plus fréquente, le sommet de la tête est situé transversalement sur l'union du sacrum avec la colonne vertébrale, et la base de la mâchoire inférieure, ou le cou sur le pubis : la face regarde la fosse iliaque droite quand c'est le côté droit de la tête qui se présente, et la fosse iliaque gauche quand c'est la gauche.

1484. Dans la troisième position, le sommet de la tête répond au bas de la fosse iliaque gauche, et la base de la mâchoire inférieure à la fosse iliaque droite; de manière que la face est couchée transversalement sur la symphyse sacrovertébrale lorsque c'est le côté droit de la tête, et sous la partie antérieure de la matrice quand

c'est le côté gauche.

1485. Dans la quatrième position, le sommet de la tête répond à la fosse iliaque droite, et la base du crâne à la fosse iliaque gauche; de sorte que la face est située sous la partie antérieure de la matrice, au-dessus des os pubis quand c'est le côté droit de la tête, et sur la symphyse sacro-

vertébrale lorsque c'est le côté gauche.

1486. On observera que la těte ne peut offrir un de ces côtés à l'orifice de la matrice, qu'elle ne soit fortement renversée sur l'épaule opposée. Elle le sera donc sur l'épaule gauche toutes les fois qu'elle offrira sa partie latérale droite, et sur l'épaule droite quand elle présentera son côté gauche. Cette observation annonce déjà ce qu'il convient de faire, dans tous les cas, pour rétablir la nature dans ses droits, et la mettre à même d'opérer l'accouchement.

1487. Ces accouchemens nous offrent cepenprésen- dant des indications différentes selon les circontent toutes ces positions, stances qui compliquent la mauvaise position de l'enfant; car elles consistent tantôt à ramener la tête à sa situation naturelle, pour en abandonner l'expulsion aux forces de la mère, et tantôt à retourner cet enfant pour l'extraire par les pieds, ou à recourir aux instrumens (1).

#### SECTION II.

De la manière d'opérer les accouchemens, de la première et de la seconde espèces où l'enfant présente un des côtés de la tête

espèce d'accouchement des rôtés de la tête.

1488. La première de ces espèces d'accouchemens est une de celles où il conviendroit de faire où l'enfant placer la femme sur ses coudes et sur ses genoux, présente un la face tournée en en-bas, si l'on pouvoit espérer quelques avantages de cette attitude, qui paroît la plus propre à forcer la tête de reprendre sa situation naturelle: mais elle est si incommode et il est si difficile que la femme la garde assez de temps pour en obtenir quelque succès, que nous ne devons jamais la lui prescrire. Il vaut mieux la tenir couchée sur le dos, et introduire une main à l'entrée de la matrice pour écarter la base du crâne de l'enfant de la saillie du sacrum, pendant qu'on fera de l'autre main une pression plus ou moins forte sur la région hypogastrique, dans la vue d'obliger le sommet de la tête qui y répond,

<sup>(1)</sup> Voyez la quatrième partie de cet ouvrage.

à descendre vers le milieu du détroit supérieur. Si l'on ne pouvoit encore parvenir de cette manière à ramener la tête à sa situation naturelle, il faudroit retourner l'enfant et l'extraire par les pieds; comme on le doit faire toutes les fois que le travail de l'accouchement est compliqué de quelques uns des accidens dont on a déjà parlé plusieurs fois.

1480. Pour retourner l'enfant, lorsque c'est le côté droit de la tête qui se présente, on introduit nière de rela main droite dans la matrice, en montant vers fant dans la la fosse iliaque gauche où répond la face, afin d'en première poécarter la tête, et de la pousser en même temps sition du côté sur la fosse iliaque droite ; ensuite on va prendre côté gauche les pieds, et on termine l'acconchement comme de la tète. dans la seconde espèce, où le vertex se présente.

1490. Lorsque c'est le côté gauche qui est placé sur l'orifice de la matrice, dans la position indiquée, on introduit la main gauche vers la fosse iliaque droite où répond la face, pour diriger la tête sur la fosse iliaque ganche, et aller prendre les pieds comme dans la première position du

vertex.

1491. Nous avons déjà fait remarquer que la position de la tête qui constituoit la seconde espèce espèce d'acdes accouchemens dont il s'agit, étoit la plus fré-où les côtés quente de celles qui viennent d'être indiquées, de la tête se Elle ne peut avoir lieu que la matrice ne soit très présentent. inclinée en devant; et l'expérience nous a démontré plusieurs fois qu'il suffisoit, dans la plupart des cas, de diminuer cette obliquité en faisant concher la femme sur le dos et le plus horizontalement possible, pour rappeler la tête à sa situa-

tion naturelle. Mais lorsque cette précaution est infructueuse, il faut opérer le déplacement de la tête, en introduisant une main vers la partie postérieure de la matrice jusqu'au-dessus de la base du sacrum, pour accrocher le vertex qui y répond, et l'entraîner au centre de l'entrée du bassin.

1492. Quand des circonstances particulières ne

De la ma-

nière de re-permettent pas de confier l'accouchement aux fant dans la soins de la nature et demandent qu'on l'opère seconde po-sur-le-champ, on retourne l'enfant et on l'amène sition des cô-tés de la tête, par les pieds. Si c'est le côté droit de la tête qui se présente alors, on se sert de la main gauche, qu'on introduit au-dessus du vertex, pour redresser la tête comme il vient d'être dit, pendant qu'on exerce de l'autre main une pression plus ou moins forte sur le ventre de la femme, dans la vue de diminuer l'obliquité antérieure de la matrice. Après cela on va chercher les pieds de la même manière que si le sommet ou vertex se fût présenté dans la première position.

1493. Lorsque c'est le côté gauche de la tête qui se trouve à l'orifice de la matrice, on opère de la main droite. On commence encore par ramener le vertex au détroit supérieur, et on pousse la tête sur la fosse iliaque droite, pour continuer d'aller prendre les pieds de l'enfant comme dans la seconde position du vertex même.

#### SECTION III

De la manière d'opérer les accouchemens de la troisième et quatrième espèce, où l'enfant présente un des côtés de la tête.

1494. L'on ne peut se rappeler la position de la tête qui constitue la troisième espèce de ces accou- espèce d'acchemens, sans être prévenu qu'il est plus difficile couchement, de la ramener à sa situation naturelle que dans le présente un cas précédent. Pour y parvenir, lorsque c'est le des côtés de côté droit qui se présente, on éloignera la face de l'enfant de la base du sacrum, en avançant la main droite à l'entrée de la matrice, pendant qu'on fera de l'autre main une pression assez forte sur la région hypogastrique de la femme, pour obliger l'occiput qui y répond à descendre vers le mílieu du bassin; et l'on tiendra la femme un peu couchée sur le côté gauche pour y incliner légèrement le fond de la matrice.

Troisième

1495. On doit se conduire de même, à quelques égards, dans la troisième position du côté gauche de la tête, si on veut ramener celle-ci à sa situation naturelle. Mais ce sera sous l'occiput même qui est appuyé sur la base du sacrum qu'on introduira la main, pour l'entraîner convenablement à l'entrée du bassin, ce qui donne plus de facilité que dans le cas précédent.

1406. Quand les circonstances exigent qu'on De la maretourne l'enfant et qu'on l'amène par les pieds, nière de reil faut se servir de la main droite, si c'est le côté faut dans la droit qui se présente. On l'introduit selon la direc, troisièmé pocôté gauche de la tête.

sition du cò-tion du sacrum, et au-dessous de la face de l'enté droit et du fant; on soulève la tête en la portant en devant, et en même temps sur la fosse iliaque droite; puis on va prendre les pieds comme dans la seconde position du vertex, en se conduisant en ce moment, ainsi que dans la suite, de la manière qui a été indiquée à l'occasion de cette dernière position.

1497. L'on opère encore de la main droite dans la troisième position du côté gauche de la tête. On l'insinue sous l'occiput qui est appuyé contre la base du sacrum, et l'on se comporte d'abord comme si l'on n'avoit d'autre intention que celle de ramener le vertex à sa situation naturelle. En ramenant la tête ainsi, on la porte sur le devant de la fosse iliaque droite, pour aller ensuiteprendre les pieds de la même manière que dans le cas précédent; et, après les avoir dégagés jusqu'à l'entrée du vagin, on observe de tirer un peu plus sur le pied gauche, afin de favoriser les mouvemens du tronc nécessaires à la descente des fesses, Du reste on se conduit à l'ordinaire.

1498. On pourroit également opérer de la main gauche dans cette troisième position du côté gauche de la tête; mais il faudroit l'insinuer vers la fosse iliaque droite de la mère et pousser la tête vers l'autre, pour aller saisir les pieds, en parcourant le côté gauche de l'enfant. Si l'on préféroit cette méthode, plus difficile que celle qui fait le sujet du § précédent, il faudroit aussi tirer presque uniquement sur le pied droit, après avoir amené l'un et l'autre dans le vagin, pour remplir ales vues qu'on s'est proposées en agissant sur le pied gauche dans l'autre procédé.

1400. Lorsque le côté droit de la tête se présente dans la quatrième position, on peut la ra-d'opérer dans mener sans beaucoup de peine à sa situation naturelle, en introduisant une main sous l'occiput, qui l'un et l'autre est appuyé contre la base du sacrum, pour l'en-côté de traîner au détroit supérieur, pendant qu'on inclinera un peu le fond de la matrice sur le côté droit. Quand il est nécessaire de retourner l'enfant et de l'amener par les pieds, on est libre de se servir de la main droite ou de la main gauche, en les dirigeant un peu différemment. Si on préfère la première, il faut l'introduire en montant vers la fosse iliaque gauche, pour aller prendre les pieds en suivant le côté droit de l'enfant, et lorsqu'on les aura dégagés jusqu'à l'entrée du vagin on observera de tirer presque uniquement sur le pied gauche, pour faciliter la version du tronc et la descente des fesses dans une direction convenable. Du reste on opère l'accouchement à l'ordinaire.

1500. Lorsqu'on se sert de la main gauche, on l'insinue sous l'occiput, qui est appuyé contre la base du sacrum, pour l'entraîner au détroit supérieur, comme si on ne vouloit que ramener la tête à sa situation naturelle; on écarte ensuite cette tête de l'entrée du bassin, en la poussant sur le devant de la fosse iliaque gauche, pour aller prendre les pieds en suivant le côté gauche de l'enfant. Après les avoir dégagés, on tire uniquement sur le pied droit, pour courber le tronc plus facilement sur sa partie antérieure et favoriser la descente des fesses; mais dans la suite on agit également sur les deux, et l'on se conduit comme dans le cas précédent.

1501. Pour ramener la tête à sa situation naturelle, lorsque sa partie latérale gauche se présente dans la quatrième position, l'on introduit une main à l'entrée de la matrice et en arrière, en refoulant la face qui répond à la base du sacrum, pendant qu'on appuie, ou qu'on presse un peu de l'autre main sur la région hypogastrique de la femme, dans la vue d'obliger l'occiput, qui est sur le rebord du pubis, à se rapprocher du détroit supérieur et de s'y engager. Parvenu au but qu'on se propose, on fait pencher la femme sur le côté droit, pour rappeler l'axe de la matrice, alors inclinée vers le côté gauche, parallèlement à celui du bassin, et l'on abandonne l'acconchement aux efforts de la nature.

1502. Lorsqu'on ne peut ramener la tête à sa situation naturelle, ou que des circonstances accidentelles exigent qu'on opère l'accouchement, il faut retourner l'enfant et l'extraire par les pieds. On introduit la main gauche daïs un état de supination, vers la partie postérieure de la matrice, en écartant la face de la base du sacrum sur laquelle elle est transversalement appuyée. On porte la tête en même temps sur le devant de la fosse iliaque gauche, et l'on va chercher les pieds en suivant le côté gauche de l'enfant, pour achever l'accouchement selon les règles prescrites à l'égard des autres positions.

## ARTICLE II.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente un des côtés du cou.

#### SECTION PREMIERE

Des causes, des signes et des différences de ces accouchemens.

1503. Les accouchemens dans lesquels l'enfant présente un des côtés du cou sont excessivement mens où l'enrares, quoiqu'ils paroissent dépendre des mêmes un des côtés causes que les précédens, ce qu'il faut attribuer à du coula forme particulière des régions qui se présentent alors: mais il n'est pas impossible d'en rencontrer quelques uns de cette espèce.

1504. On ne peut reconnoître les parties latérales du cou, et juger de leur situation particulière relativement au bassin de la mère, qu'après l'ouverture de la poche des eaux, et ce n'est encore qu'en introduisant alors toute la main dans le vagin qu'on y parvient : conséquemment l'on ne doit se permettre de faire ces recherches qu'au moment d'opérer l'accouchement, c'est-à-dire qu'autant que les parties de la femme y sont bien préparées, et que le travail est dans toute sa force,

1505. Cette région n'offre par elle-même aucune marque sensible au toucher qui puisse la des par faire distinguer des autres. Ce n'est que par le conhaut de l'épaule, la clavicule, l'angle de la mâchoire inférieure et le bas de l'oreille, qui la circonscrivent de toutes parts, qu'on peut la recon-

noître : elle nese présente jamais à l'orifice de la matrice que la plupart de ces caractères ne soient très près du cercle de celui-ci.

Des posi- 1506. Dans la première position de l'un et de tions dans les-l'autre côté du cou, l'oreille et l'angle de la mâquelles régions peu-choire inférieure sont appuyés sur le rebord des vent se pré- os pubis, et l'épaule est sur la base du sacrum. La face regarde, le côté gauche de la mère quand c'est le côté droit du cou qui se présente, et vice versá.

> 1507. Dans la seconde position, l'angle de la mâchoire inférieure et l'oreille sont situés contre la base du sacrum, et l'épaule se trouve sur le pubis; mais de sorte que la face répond à la fosse iliaque droite lorsque c'est le côté droit du cou, et à la fosse iliaque gauche quand c'est le côté gauche.

1508. L'enfant est placé transversalement dans les deux autres positions. Dans la troisième, le côté de la tête se trouve appuyé sur la fosse iliaque gauche, et l'épaule sur l'autre. La face répond à la symphyse sacro-vertébrale, lorsque c'est le côté droit du con qui se présente, et à la partie antérieure de la matrice, au-dessus des os pubis, quand c'est le côté gauche.

1509. Dans la quatrième, le côté de la tête est appuyé sur la fosse iliaque droite, et l'épaule est sur la gauche, la face étant placée transversalement au-dessus des os pubis lorsque c'est le côté droit du cou, et sur la symphyse sacro-ver-

tébrale quand c'est le côté gauche.

#### SECTION II.

### Des indications que nous offrent ces diverses espèces d'accouchemens.

1510. L'on ne doit rien espérer des forces de la marier dopén de l'enfant se présente à l'orifice de la matrice, si ce n'est apres qu'on a ramené la tête ou les pieds d'accouche à leur situation naturelle. Mais il est tonjours si mens. difficile alors de satisfaire à la première de ces indications, que nous conseillons de ne jamais la tenter, et d'aller prendre les pieds dans tous les cas.

1511. La manière d'opérer est absolument la même que dans les différentes espèces d'accouchemens où l'un des côtés de la tête se présente. Il faut se conduire dans chaque position de la partie latérale droite du cou comme dans celle du côté droit de la tête désignée sous le même nom numérique, et prendre pour règle, dans les différentes situations du côté gauche, ce que nous avons dit à l'occasion de celles de la partie latérale gauche de la 'tête.

## ARTICLE III.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente l'une ou l'autre épaule.

# SECTION PREMIÈRE.

Des causes, des signes et différences de ces accouchemens, ainsi que des indications qu'ils offrent.

Des accousente l'une des épaules.

1512. Quoique ces accouchemens paroissent chemens où encore dépendre des mêmes causes que les prél'enfant pré-cédens, ils sont néanmoins bien plus fréquens; ce qui vient de ce que l'épaule, étant saillante et arrondie, s'accommode beaucoup mieux à la forme de l'entrée du bassin que ne peut le faire le côté du cou.

1513. Il est assez facile de reconnoître l'épaule au moyen du toucher, par rapport aux clavicules, aux angles de l'omoplate, aux bras et aux côtes. La sortie de la main de l'enfant dénote presque toujours la présence de l'épaule sur l'orifice de la matrice, et peut aussi nous faire connoître de quelle manière elle est située, et si c'est l'épaule droite ou l'épaule gauche (1).

1514. Dans la première position de l'une et Des positions des épaules l'autre épaule, la partie latérale du cou est apde l'enfant à puyée sur le rebord des os pubis, et le côté pro-Pégard du prement dit est au-dessus du sacrum; de manière rienr.

<sup>(1)</sup> La sortie de la main de l'enfant n'est qu'un accident dont nous parlerons dans la suite de cet article.

que la poitrine regarde la fosse iliaque gauche quand c'est l'épaule droite qui se présente, et la fosse iliaque droite lorsque c'est l'épaule gauche.

1515. Dans la seconde position, la partie latérale du cou est sur le bord supérieur du sacrum, et le côté se trouve au-dessus du pubis, la poitrine répondant à la fosse iliaque droite lorsque c'est l'épaule droite qui se présente, et à la fosse iliaque gauche quand c'est l'épaule gauche.

1516. Dans la troisième, le cou et la tête sont appuyés sur la fosse iliaque gauche, tandis que le côté et la hanche sont sur la droite, de manière que le dos est placé transversalement sous la partie antérieure de la matrice lorsque c'est l'épaule droite, et sur la partie postérieure de ce

viscère quand c'est l'épaule gauche.

1517. L'enfant est placé également en travers dans la quatrieme position des épaules; mais de sorte que la tête se trouve sur la fosse iliaque droite, et le bras du tronc sur la gauche; que la poitrine est situé sous la partie antérieure de la matrice, dans la quatrième position de l'épaule droite, et au-dessus du sacrum dans celle del'épaule gauche.

1518. L'indication que nous offrent ces accouchemens est facile à saisir: elle consiste à extraire que prescril'enfant par les pieds. On seroit peu fondé, dans férentes potous ces cas, à vouloir ramener la tête à sa situa- sitions tion naturelle.

#### SECTION II.

De la manière d'opérer les diverses espèces d'accouchemens où l'enfant présente une des épaules.

1519. Il n'est pas indifférent d'introduire l'une mière espèce ou l'autre main dans le sein de la femme pour aller daccouche-ment où l'en- prendre les pieds de l'enfant, quand il présente fant présen- l'une des épaules dans la première des quatre pote l'une des sitions ci-dessus indiquées, surtout lorsqu'il y a épaules. déjà quelque temps que les eaux de l'amnios se sont évacués. La main droite convient exclusivement quand c'est l'épaule droite, et la main gauche lorsque c'est l'épaule gauche. Dans le premier cas, on l'insinue le long de la partie postérieure et latérale gauche de la matrice, en écartant l'épaule de l'enfant de l'entrée du bassin et en la poussant autant qu'on le peut sur la fosse iliaque droite, pour parvenir aux pieds et les entraîner successivement dans le vagin. Quand on éprouve quelque difficulté à les dégager entièrement après les avoir fait descendre à ce point, il faut avoir la précaution d'éloigner encore l'épaule du détroit supérieur, comme nous avons prescrit

plusieurs fois d'en écarter la tête.

1520. Lorsque c'est l'épaule ganche qui se présente, on introduit la main gauche en suivant la partie postérieure et latérale droite de la matrice, pourretourner l'enfant. Onécarte d'abord l'épaule de l'entrée du bassin, en la poussant sur la fosse iliaque gauche, et l'ou opère du reste, en prenant les mêmes précautions que dans le cas précédent.

1521. Dans la seconde espèce d'accouchement De l'accouoù l'épaule droite se présente, il faut introduire chement de la main gauche en suivant la partie latérale droite pèce où l'une de la matrice, si on veut parvenir aux pieds et des épaules retourner l'enfant convenablement. On écarte se présente, l'épaule de l'entrée du bassin, puis la tête qui en est un peu plus loin, et on les dirige vers la fosse iliaque gauche, pendant qu'on incline légèrement le fond de la matrice du côté droit, en appuyant extérieurement sur le ventre de la femme. Quand on est parvenu aux pieds, on les entraîne successivement; et si l'on éprouve quelque difficulté à les dégager complétement, on éloigne l'épaule de nouveau du détroit supérieur. Du reste, on se

conduit à l'ordinaire. 1522. Dans la seconde de l'épaule gauche, c'est de la main droite qu'il faut aller chercher les pieds. On l'introduit vers le côté gauche de la matrice, et on écarte l'épaule ainsi que la tête, du détroit supérieur, en les dirigeant sur la fosse iliaque droite; tandis qu'on incline le fond de la matrice de l'autre côté, par une pression convenable sur le ventre de la femme, au moyen de l'autre main. Après cela, on dégage les pieds avec les précautions ordinaires, et l'on continue d'opérer comme

pubis, jusqu'à ce que l'épaule soit entièrement

dans les cas précédens. 1523. Lorsque l'épaule droite se présente dans la troisième position indiquée au § 1516, il faut chement de la introduire la main droite en suivant la partie pos-pece où l'une térieure de la matrice, et en passant sous la poi-des épaules se trine de l'enfant, qu'on écarte de la colonne lom- présente. baire de la femme, en la portant au-dessus des os

De l'accoutroisième e :- dégagée du détroit supérieur; ensuite on va chercher les pieds en dirigeant les doigts vers le côté droit de la mère, et sur celui de l'enfant. Lorsque ces extrémités sont descendues dans le vagin, on tire presque uniquement sur le pied gauche en le tenant de plusieurs doigts seulement, tandis que des autres on repousse l'épaule de plus en plus audessus des os pubis, afin de favoriser le mouvement de flexion et de rotation que le tronc doit exécuter pour que les fesses s'engagent plus librement. Après cet instant, on agit également sur les deux pieds, et l'on continue d'extraire l'enfant, comme dans le cas où ces mèmes extrémités se

sont présentées naturellement.

1524. Lorsque c'est l'épaule gauche qui se présente, si on veut parvenir plus facilement aux pieds et les dégager de la manière la plus favorable, il faut introduire la main gauche à peu près dans un état moyen entre la pronation et la supination, en suivant le côté gauche de l'enfant de même que la partie latérale droite et antérieure de la matrice, jusqu'à ce que les doigts rencontrent ces extrémités. Alors on dégage successivement les deux pieds, en commençant par celui du côté de l'enfant que la main a parcouru, mais en observant de les faire passer l'un et l'autre sur la poitrine. On tire ensuite presque uniquement sur le pied droit, pendant que du bout de quelques doigts on repousse encore l'épaule qui se présentoit jusqu'audessus de la saillie du sacrum. Après cela, on agit également sur les deux pieds avec les précautions ordinaires.

De la qua- 1525. La manière d'opérer l'accouchement ne

devient pas plus indifférente dans la quatrième trième espèce position de l'une et de l'autre épaules, que dans d'accouchecelle que nous venons de décrire. Quand c'est des épaules se l'épaule droite qui se présente, il faut introduire présente. la main droite en suivant la partie latérale gauche et antérieure de la matrice, conséquemment en la ramenant un peu au-dessus du pubis, jusqu'à ce que les doigts puissent accrocher les pieds, pour les dégager successivement. On observera de commencer, autant qu'il est possible, par le pied droit, et de les faire passer en descendant sur la poitrine de l'enfant et derrière le pubis de la mère. Aussitôt que l'un et l'autre seront parvenus dans le vagin, on tirera uniquement sur le pied gauche, pendant qu'on repoussera l'épaule en arrière et en haut, au moyen de quelques doigts, ainsi qu'on le remarque au § 1524, surtout si l'on éprouvoit quelque difficulté à faire descendre ce pied audelà. On agit ensuite également sur ces extrémités jusqu'à ce que les fesses soient dégagées, et l'on continue d'opérer comme dans les autres cas.

1526. Lorsque c'est l'épaule gauche qui se présente dans la quatrieine position, il faut insinuer la main gauche dans la matrice en la portant dans un état de supination sons la poitrine de l'enfant. Ondégage cette épaule, en la soulevant au-dessus des os pubis; on dirige ensuite les doigts vers le côté droit de la femme, et en suivant le côté gauche de l'enfant jusqu'à la hanche, la cuisse et le pied. Après avoir amené celui-ci dans le vagin, on réintroduit la main pour prendre le second, sur lequel il fant tirer presque uniquement anssitôt qu'il est descendu au même point que le

premier, afin de remplir plus facilement les vues qu'on se propose. On reprend après cela l'autre pied, on les fait descendre en même temps, et on continue d'extraire l'enfant selon les préceptes donnés.

### SECTION III.

Des accouchemens où la main de l'enfant se présente la première.

main de l'ensente.

1527. Nous avons cru devoir rapporter à cet chemensoula article plutôt qu'à tout autre les accouchemens fant se pré- où l'une des mains de l'enfant s'offre la première à nos recherches, quoiqu'elle puisse se présenter en d'autres circonstances que celles où l'épaule se trouve placée sur l'entrée du bassin, parce qu'il est rare, dans ces derniers cas, que la main s'engage seule et s'échappe du sein de la femme, ce qui arrive au contraire le plus souvent dans les diverses espèces d'accouchemens qui font le sujet des deux sections précédentes.

> 1528. Si l'on ne consulte que le langage des auteurs, comme le font les jeunes praticiens, à qui celui de l'expérience est encore inconnu, on sera tenté de regarder les accouchemens où l'enfant présente la main comme les plus difficiles qu'on puisse rencontrer. Mais lorsqu'on s'est frayé une route à la vérité, par quelques années seulement de pratique, le mépris de tant de préceptes non moins inutiles qu'alarmans pour l'humanité, succède à la crainte qu'ils ont d'abord inspirée; et l'on ne voit plus dans ces mêmes acconchemens

que des cas ordinaires; abstraction faite de tout ce qui est étranger à leur nature, et qu'on ne peut imputer qu'à l'ignorance des personnes qui se livrent à la profession d'accoucher sans en avoir

bien étudié les principes.

1529. Parmi les préceptes qui nous ont été transmis à l'occasion de ces accouchemens, il en est qui sont contraires aux principes de l'art, et d'autres aux sentimens d'humanité dont tous les hommes devroient être profondément pénétrés. Rien ne sauroit excuser l'espèce de cruauté qu'on a souvent exercée envers les enfans dont le bras s'engage le premier, surtout celle qu'on n'exerce que trop fréquemment encore de nos jours, quoique l'art soit beaucoup mieux connu.

1530. Pour répandre plus de clarté sur ce qui concerne ces accouchemens, nous distinguerons les diverses circonstances où la main de l'enfant peut se présenter, ne devant pas agir de la même

manière dans toutes.

1531. La main se présente assez souvent à l'orifice de la matrice avant l'ouverture de la poche la main des eaux; d'autres fois elle n'y paroît et ne s'y présente. engage que longtemps après l'écoulement de ce fluide. Presque toujours, dans ces circonstances, c'est la tête qu'elle accompagne, et elle ne sauroit s'avancer au-dehors que celle-ci ne s'engage fort avant dans le bassin; quelquefois aussi elle paroît en même temps que les fesses, ou avec toute autre région de la surface de l'enfant. Si elle dénote plus souvent la présence de l'épaule sur l'orifice de la matrice, que ces différentes régions, quand elle s'est engagée profondément, c'est que l'épaule se

présente plus fréquemment que la plupart des autres parties; la tête, les fesses et les pieds cepen-

dant en étant exceptés.

1532. Il est très rare que la présence de la main de l'enfant s'oppose à l'accouchement, quand elle accompagne l'une de ces dernières parties à l'orifice de la matrice, si le bassin de la femme est alors d'une bonne conformation, parce qu'il y a plus de largeur qu'il n'en faut pour le passage d'une tête de volume ordinaire, au terme de la naissance. S'il ne peut en résulter que de foibles obstacles, chez presque toutes les femmes, dans le cas même où elle s'engage avec la tête, et où elle continue de la précèder dans les progrès du travail, ces obstacles ne sauroient avoir lieu toutes les fois qu'elle se présente avant l'ouverture de la poche des eaux, ou à l'instant que cette poche s'ouvre; car le plus souvent alors cette main se retire comme d'elle-même, et la tête s'avance seule : ce qu'il est plus facile d'expliquer, que de comprendre comment, en pareil cas, cela n'arrive pas toujours.

i 533. Quoique la présence de la main de l'enfant ne puisse mettre généralement que de foible obstacles à la descente et à la sortie de la tête, il convient cependant de les prévenir; et il vaut mieux la repousser que de la laisser descendre, quand on la découvre de bonne heure. L'expérience nous a souvent démontré, même en présence de nos élèves, qu'il suffisoit, pour la faire disparoître, de la soutenir de l'extrémité d'un doigt en la pressant contre la tête et en la dirigeant vers la face, pendant que la tête même s'engageoit

dans le détroit supérieur. On ne la repousse pas, mais on l'empêche de descendre, jusqu'à ce que la tête ait pris le dessous, après quoi elle remonte d'elle-même. On ne doit plus chercher à la faire remonter de cette manière lorsque la tête occupe le fond du bassin; il faut se contenter de détourner le bras des côtés de cette cavité, et de le conduire vers l'une des échancrures ischiatiques, s'il s'oppose fortement à l'accouchement.

1534. Ce n'est que dans le cas où le bassin est défectueux, dans celui où il est médiocrement resserré, que la sortie de la main de l'enfant peut apporter de grands obstacles à celle de la tête qui se présente en même temps. Alors il est de toute nécessité de repousser cette main au-dessus de la tête, si le moment le permet encore, c'est-à-dire si la tête n'est pas trop engagée et trop serrée : car, dans ce dernier cas, il est quelquefois plus à propos d'opérer l'accouchement avec le forceps.

1535. On trouve bien plusd'exemples en pareils cas de l'application du crochet que de celle du forceps: il semble même qu'on n'a eu recours à ce dernier qu'une seule fois, et ce ne fut encore qu'après la perforation du crâne et l'évacuation du cerveau. Les deux observations suivantes tendent à démontrer que la présence du bras ne s'oppose pas à l'usage de cet instrument, et que son utilité n'est pas moins évidente alors qu'en bien d'autres circonstances. Le 29 janvier 1776, je fus appelé pour Observations une femme d'une petite stature, dont le bassin avoit au plus trois pouces et un quart de petit diamètre dans son entrée. Elle étoit à terme, et en travail depuis vingt heures; les eaux étoient évacuées

depuis dix-huit, et les douleurs se soutenoient avec force. La tête de l'enfant se présentoit bien, l'occiput étant tourné vers la cavité cotyloïde gauche; mais elle étoit à peine engagée, quoique la grande tuméfaction du cuir chevelu la fit paroître fort avancée. L'avant-bras placé entre le côté droit de cette tête et le pubis, la déprimoit profondément en forme de gouttière, et se trouvoit lui-même tellement étranglé, que la main en étoit singulièrement tuméfiée et livide. Livrée depuis longtemps aux efforts pénibles de l'accouchement, la femme avoit le pouls vif et dur, le visage enflammé, la respiration gênée, le ventre tendu et douloureux. Après l'avoir fait saigner une seconde fois, l'ayant été trois heures auparavant, j'essayai de repousser la main de l'enfant; mais ne pouvant y parvenir, et présumant bien que ce ne seroit pas sans de grandes difficultés que la femme accoucheroit quand je parviendrois à la repousser, à cause de l'étroitesse du détroit supérieur et du mauvais état des forces qui étoient épuisées; voyant en outre trop de danger à retourner l'enfant et à l'amener par les pieds, j'appliquai le forceps. Je conduisis cet instrument comme je le prescris pour la position de la tête. qui avoit lieu, en plongeant ses branches à la profondeur au moins de sept pouces, pour la saisir convenablement, après l'avoir repoussée un peu au dessus du détroit, dans la vue de leur frayer un chemin plus facile, et j'amenai l'enfant vivant. Il parut plus fatigué de la longueur du travail qui avoit précédé, que de l'opération; mais il se ranima tellement au moyen des soins que je lui donnai, qu'il ne le cédoit en force à aucun autre, une heureaprès sa naissance, M. Legrand, D. M., professeur d'accouchemens à Amiens, alors à Paris, fut témoin de cet accouchement.

1536. Mou frère accoucha une autre femme de Observation, la même manière, le 25 juin 1785, en présence de MM. Assalini et Audeberty, médecins étrangers correspondans de l'académie dechirurgie de Paris, qui suivoient alors meslecons. La main de l'enfant étoit au-dehors depuis plus de cinq heures; elle étoit sortie jusqu'au coude, tuméfiée, livide et froide, ainsi que tout l'avant-bras, qui descendoit vers le côté droit du bassin et un peu derrière le pubis. La tête, volumineuse et solide, occupoit le fond du bassin : elle avoit franchi le col de la matrice, et portoit au sommet une tumeur qui déroboit les sutures et les fontauelles à toutes espèces de recherches et empêchoit d'en reconnoître la véritable situation. La femme étoit très foible, le pouls extrêmement petit, et les grandes lèvres, tuméfiées, enflammées, étoient garnies de phlyctènes. D'un côté, la femme étoit menacée de succomber avant l'accouchement, si on ne l'opéroit pas de suite; et de l'autre, la vie de l'enfant n'étoit pas mieux assurée, et l'on ne pouvoit repousser sa tête pour l'amener par les pieds. Mon frère préféra le forceps, et conserva, par son moven, les deux individus. Quatre jours suffirent pour dissiper la tuméfaction de l'avant-bras, de la main et de la tête de l'enfant; et le cinquième, la femme put rester levée.

1537. Il arrive très rarement que les deux mains se présentent avec la tête, et plus rarement

encore qu'on soit obligé de repousser celle-ci et de retourner l'enfant, par rapport à cette légère complication, à laquelle il est toujours facile de remédier. L'on ne doit prendre ce parti, souvent dangereux, quoique dicté de nos jours par un accoucheur qui ne manquoit cependant pas de talent (1), qu'autant que la présence du bras a détourné la tête de l'axe du bassin et lui a fait prendre une manvaise position : encore faut-il, pour y être autorisé, qu'on ne puisse la rétablir dans sa position naturelle après avoir fait rentrer la main de l'enfant dans la matrice.

Opinion cheur des plus ce cas.

1538. La présence de la main ou du bras sur d'un accou- l'orifice de la matrice, quelle qu'en soit la direction, modernes sur ne prescrit aucune indication particulière avant l'ouverture de la poche des eaux; et l'on ne doit avoir égard, après ce moment, qu'à la région principale que l'enfant présente et à sa position, pour se déterminer sur la manière d'opérer. L'auteur que nous venons de citer, craignant que la main ou le coude de l'enfant ne s'engageât dans le vagin, si les membranes venoient à s'ouvrir spontanément, a conseillé d'introduire une main dans la matrice, avant le moment de cette rupture, du côté opposé à celui où se trouve la tête, pour aller percer les membranes vers le fond, saisir un pied ou les pieds, et les amener dans le vagin (2). Nous n'entrevoyons pas trop quels seroient les avantages de ce procédé, déjà recommandé par Peu et Smellie en d'autres cas, mais avec des restrictions

(2) Idem, § 740.

<sup>(1)</sup> M. Deleurie, nouv. édit., § 749 et suiv.

bien essentielles : ses inconvéniens se découvrent bien plus facilement, et quels que soient les pre-

miers, ils ne les compenseront jamais.

1530. Il est bon, sans doute, d'empêcher que la main ou le coude de l'enfant ne s'engage dans le vagin, au moment de l'onverture de la poche des eaux, et surtout si l'enfant est mal situé : mais il suffit, pour se procurer cet avantage, d'ouvrir les membranes sur l'orifice même de la matrice. ou d'opérer au moment de leur rupture spontanée, si elle se fait à temps : il n'est jamais nécessaire d'introduire la main derrière ces membranes, et d'aller les déchirer vers le fond de la matrice on à l'endroit le plus éloigné de l'orifice.

1540. Nous ne sommes pas toujours appelés d'assez bonne heure, il est vrai, pour opérer dans la main de ce moment d'élection; et souvent à l'instant où l'enfant dehors. nous voyons la femme pour la première fois, la main de l'enfant est dehors, ou bien le bras se trouve fléchi dans le vagin, de sorte que c'est le coude qui s'avance ; souvent aussi cette extrémité est tuméfiée, livide, et l'on a déjà fait beaucoup d'efforts soit pour la rentrer dans la matrice, soit pour extraire l'enfant en tirant dessus. C'est en de pareilles circonstances que les personnes chargées du soin de terminer l'accouchement se sont conduites différemment, selon l'idée qu'elles s'étoient faite du genre de difficultés qui s'y opposoient, ou les principes qu'elles avoient adoptés.

1541. Les uns se sont persuadé qu'on pouvoit Diverses mé extraire l'enfant en tirant sur le bras; d'autres, thodes d'opéqu'il falloit le faire rentrer dans la matrice, pour et mises en retourner l'enfant et l'amener par les pieds, plu-usage dans le

Des cas où

dehors.

ras où la main sieurs ont arraché cette extrémité, et quelquefois de l'enfant est les deux, en la tordant sur elle-même pour la désarticuler plus aisément, on bien l'ont amputée le plus haut possible, soit avec des tenailles incisives ou autrement, croyant l'amputation moins cruelle que l'arrachement; tandis que quelques accoucheurs se sont contentés d'y faire de profondes incisions, dans la vue d'en procurer le dégorgement, quand elle étoit tuméfiée, ou lorsqu'elle paroissoit gangrenée. Un accoucheur du dix-septième siècle (1) conseilloit de passer un lacs autour du corps, au moyen d'un crochet mousse fenêtré, pour faire descendre les fesses de l'enfant, pendant qu'on repousseroit le haut de la poitrine; et de nos jours, un autre a proposé d'aller chercher la seconde main de l'enfant, lorsqu'on ne pouvoit entrer dans la matrice pour en dégager les pieds (2).

1542. Ces divers procédés, qui ne paroissent qu'une conséquence les uns des autres, n'ont pu être que le fruit de l'ignorance de la plupart des matrones, presque seules en possession de l'exercice de l'art d'accoucher jusque vers le milieu du siècle dont nous venons de parler, ou de l'erreur des hommes qu'elles ont appelés à leur secours.

1543. Quand on connoît le rapport des dimen-On ne doit pas tirer sur sions d'un enfant à terme dont le bras est sorti de la main de l'enfant pour la matrice, avec celles d'un bassin de largeur nal'extraire du turelle, on voit clairement ce qu'on peut attendre

<sup>(1)</sup> PEU, Pratique des accouchemens, pag. 412.

<sup>(2)</sup> M. DELEURIE, Traité des accouchemens, onzième édition, pag. 311 et suiv.

des efforts qu'on exerceroit sur cette extrémité à seiu de saidessein d'extraire le corps. Si l'on y est quelque— mère-fois parvenu de cette manière, c'est que l'enfant étoit alors très petit et le bassin de la mère assez grand pour le laisser passer en double; ces faits ne sont que des exceptions rares et ne peuvent servir de règles.

1544. Une femme, au terme de sa sixième gros- Observation. sesse, étant accouchée très heureusement d'un enfant bien portant, mais d'une médiocre grosseur, le 30 mai 1788, ressentit bientôt après de nouvelles douleurs qu'on prit pour des tranchées, et qui se soutinrent pendant trois jours consécutifs. Un chirurgien appelé à cette époque reconnut qu'il v avoit un second enfant dont le bras s'étoit engagé dans le vagin, an point que la main étoit dehors, et fit appeler mon frère, après avoir fait beaucoup d'efforts infructueux pour aller prendre les pieds. Tronvant alors la femme très foible. le visage rouge et enflammé, le ventre tendu et plus gros que dans une grossesse ordinaire de neuf mois, la respiration laborieuse, le pouls petit et concentré, et voyant le bras gauche de l'enfant sorti au point que l'épaule débordoit les grandes lèvres, et que le haut de la poitrine paroissoit à la vulve, jugeant d'ailleurs d'après l'état de toutes ces parties que l'enfant étoit mort, mon frère ne crut pas devoir se mettre en peine de le retourner, et préféra de l'extraire, en tirant avec ménagemens sur l'extrémité: ce qu'il obtint sans beaucoup de peine, et avec un tel succès pour la femme, qu'elle se rétablit en peu de jours. L'enfant étoit très petit et putréfié: sans de pareilles conditions l'on n'eût

pu terminer l'accouchement de la manière dont on l'a fait, et il auroit fallu retourner l'enfant.

1545. Si cette observation nous montre qu'il est des cas où il convient, pour le bien de la femme, de s'éloigner des règles ordinaires, le Journal de Médecine de Londres en fait connoître d'autres qui ont paru mériter bien plus d'attention, puisque, les circonstances étant les mêmes, l'enfant a été expulsé par les seuls efforts de la nature, et s'est dégagé tantôt en présentant les fesses, et tantôt les pieds, quoique le bras fût au-dehors depuis plusieurs jours, et l'épaule poussée jusqu'à la vulve. Cependant Thomas Denman, qui a communiqué ces faits, et qui en avoit déjà recueilli une trentaine en 1785, n'en conclut pas moins que la meilleure manière d'opérer l'accouchement, lorsque le bras se présente, est de retourner l'enfant et de l'amener par les pieds; quand on le peut, dit-il, avec l'espoir de le conserver, et sans nuire à la mère. Si le précepte d'opérer l'accouchement de cette manière n'étoit fondé sur aucun fait, ceux que nous venons de citer suffiroient pour le bien étayer, pnisque de trente enfans qui se sont tournés spontanément dans ces sortes de cas, pour nous servir des expressions de Denman, un seul est venu vivant.

1546. Il est bon sans donte de connoître de pareiis faits, et l'on doit savoir gré à MM. Doublet et le Roux des Tillets, médecins de Paris, de nous avoir donné la traduction des observations de Denman (1). Mais qu'on n'aille pas conclure,

<sup>(1)</sup> Journ, de méd, de Paris, t, LXIII, p. 502; t. LXV, p. 79.

d'après les réflexions de ce dernier, qu'il ne faille retourner l'enfant dont le bras se présente qu'autant qu'on a l'espoir de le conserver, et qu'il faut le laisser venir spontanément quand on a la certitude de sa mort, car cette conséquence seroit fâcheuse pour un grand nombre de femmes. On ne doit le laisser venir ou l'extraire dans la position où il est, qu'autant que les choses sont avancées au point où on le remarque dans les observations de Denman, et qu'on le voit d'ailleurs disposé à sortir ainsi. Nous ne ferons aucune réflexion sur cette version spontanée de l'enfant, quoiqu'elle en fournisse un vaste champ.

1547. L'intention de faire rentrer le bras sorti seroit bien plus louable, si on le pouvoit dans tous tion du bras les cas: mais, excepté celui où les eaux sont ré-plus souvent cemment écoulées, celui où par cela même il seroit impossible, le moins nécessaire de le faire, on le tenteroit vaine- et jamais nément, et les tentatives qu'on feroit à ce dessein deviendroient d'autant plus dangereuses qu'on y emploieroit plus de forces. Aucun des moyens proposés pour faire rentrer le bras de l'enfant ne paroîtra plus fécond en inconvéniens que l'espèce de béquille inventée par Burton, accoucheur an-

glais (1).

1548. La réduction du bras, toujours très difficile, et le plus souvent impossible, n'est essentiellement nécessaire dans aucun cas. Ce n'est pas la présence de l'extrémité qui s'est engagée dans le passage qui s'oppose à l'introduction de la main de

<sup>(1)</sup> Son ouvrage a été traduit en français par un médecin de la Faculté de Paris , M. Lemoine , qui l'a enrichi d'excellentes

L'ART 672

l'accoucheur; elle ne sauroit par elle-même l'empêcher de pénétrer, de parvenir aux pieds de l'enfant et de le retourner. C'est la contraction de la matrice même, la roideur de son col, et le peu de dilatation de son orifice, qui apportent ces grands obstacles qu'on y trouve quelquefois; comme il est aisé de s'en assurer, si l'on fait attention à la largeur naturelle du bassin de la femme. à l'extrème dilatation dont l'orifice de la matrice est susceptible, et à celle qu'il éprouve dans tous les accouchemens; surtout en comparant les dimensions de cet orifice porté à ce degré de dilatation, au volume de la main de l'accoucheur, y

compris celui du bras de l'enfant.

1549. La grosseur dece bras, même tuméfié au La présence du bras dans dernier point, ne peut jamais remplir entièrement l'orifice de la romice de la le passage, et cette extrémité, jointe à la main de pas ce qui l'opérateur, ne surpasse jamais en volume la grosseur de la poitrine ou de la tête de l'enfant. Si l'oril'introducla fice de la matrice est susceptible d'une assez grande tion de main de l'ac-dilatation, et le bassin naturellement assez large coucheur. pour donner issue à ces parties; si on les a vues franchir ce double passage, quoique précédées ou accompagnées d'un bras, des extrémités inférieures même, comme dans les accouchemens où l'enfant vient en présentant les fesses; comment a-t-on pu croire que le bras, tuméfié ou non, pouvoit s'opposer à l'entrée de la main dans la matrice ? Comment a-t-on pu se persuader qu'il fermoit entièrement le passage, qu'on a eu raison de l'amputer ou de l'arracher, et que cette opération étoit indispensablement nécessaire? 1550. Lorsqu'on procède à l'accouchement, au moment de l'évacuation des eaux, si le col de la matrice est souple et bien dilaté, on v introduit la main et on retourne l'enfant avec autant d'aisance que si le bras n'y étoit pas engagé. Dans quelques circonstances où la présence de ce bras sembloit mettre les plus grands obstacles à l'introduction de la main, une perte étant survenue inopinément, fit cesser ces obstacles, et procura l'avantage d'opérer sans peine un accouchement dont on commencoit à regarder les difficultés comme au-dessus des ressources salutaires de l'art. d'après les efforts réitérés qu'on avoit faits en vain pour les surmonter. Cette hémorragie a-t-elle fait alors quelque chose de plus que de relâcher le col de la matrice, d'en affoiblir la résistance, et de dissiper le resserrement naturel ou spasmodique de tout le corps de ce viscère? Et qu'y a t-il en cela que l'art ne puisse opérer avec moins de danger que ne l'a fait accidentellement la nature?

1551. La véritable indication que prescrivent tant d'obstacles ne consiste qu'en cela même. C'est ceux qui ont cette souplesse qu'il faut d'abord procurer aux re qu'il étoit fibres de la matrice, toutes les fois qu'elles ne sont d'arracher ou pas dans cette disposition favorable et nécessaire de couper le à l'acconchement, avant de s'efforcer, et d'essayer fant. même de retourner l'enfant, soit que le bras se présente on non. En remplissant ces premières vues, l'acconcheur se préparera un accès facile vers les pieds de l'enfant, et ne se croira plus dans la triste nécessité d'arracher ou de couper le bras de cet infortuné. Il reconnoîtra de même qu'il n'est pas nécessaire de faire rentrer cette extrémité pour terminer l'accouchement.

1552. Ces manœuvres, enfantées par l'ignorance et accréditées par des personnes sans principes. étoient au plus excusables dans le siècle qui a vu naître leurs auteurs, et les praticiens qui les exer-· ceroient aujourd'hui seroient mille fois plus répréhensibles que ces premiers. Elles ne sont permises en aucun cas, parce qu'elles ne peuvent jamais conduire au but principal qu'on se propose. Si elles paroissent avoir en quelque succès, ce succès n'a été qu'apparent, et ne sauroit en imposer aux personnes instruites. La facilité qu'on à eue quelquefois d'aller saisir les pieds de l'enfant après l'arrachement du bras, quoiqu'on eût pu le faire avant, ne doit pas être attribuée à l'absence de cette extrémité; et l'on n'a été redevable de cet avantage qu'aux violences qu'on a exercées sur le col de la matrice, et aux déchirures qu'on y a faites le plus souvent en s'efforçant d'arracher le bras. On auroit pu en procurer la dilatation par des moyens plus doux, et conserver à l'enfant le membre dont on l'a privé.

L'on ne doit jamais retrancher le bras sorti.

1553. La putréfaction même de ce membre, qui ne sembleroit laisser d'autre espoir de salut pour l'enfant que dans nne telle amputation, ne devroit pas nous autoriser à la pratiquer avant l'accouchement, parce qu'on le fera bien plus sûrement après, si elle est indispensable, que dans le temps où l'enfant est encore renferiné dans le sein de sa mère. Quelques praticieus ne s'étant déterminés à retrancher le bras que parce qu'ils croyoient, d'après sa putréfaction, que l'enfant étoit mort, n'en paroissent pas moins coupables aux yeux des personnes instruites, qui savent que cette putré-

faction n'est souvent que locale, qu'elle caractérise peu cet état de mort, et que bien des fois, lorsqu'on ne crovoit mutiler et n'extraire qu'un cadavre, on a mutilé et extrait un enfant vivant. D'après de pareils faits, avec quelle prudence ne doit-on pas se conduire dans tous ces cas (1)!

1554. Quel que soit l'état du bras qui s'est engagé, il exige donc toujours moins d'attention que de la matrice l'état de la matrice. Lorsque celle-ci n'a point été et de son col qu'il faut faifatiguée par les vains efforts du travail, ou par des re attention mains imprudentes, si son col est souple et bien quand le bras de l'enfant est dilaté, il faut y introduire la main selon les règles prescrites à l'occasion des différentes positions des épaules, pour en dégager les pieds, et retourner l'enfant, comme si le bras n'en étoit pas sorti, en donnant cependant à ce dernier les soins indiqués au § 1561.

1555. Quand la matrice est affectée de spasme, Des moyens ce qui est assez rare, ou lorsqu'elle s'est déjà for-qu'on tement contractée sur l'enfant, il faut la relâcher pareil cas. et la détendre par des moyens convenables, tels que la saignée du bras, les bains, etc., et n'entreprendre de terminer l'accouchement qu'après avoir satisfait à cette première indication, qui est

C'est à l'état

<sup>(</sup>t) On trouve the foule d'exemples d'arrachement ou d'amputation du bras de l'enfant, et même des deux extrémités supérieures. Le x vIIIe siècle ne seroit peut-être pas celui qui en fourniroit le moins, si on cut pris soin de les recueillir; mais aucun de ces exemples n'inspire plus d'horreur que celui que cite de la Motte, obs. 228, pag. 664, nouvelle édit., et celui de Ræderer, obs. 4.

tonjours la plus urgente. S'il ne faut pas craindre d'évacuer le sang largement, lorsque la circonstance l'exige, en répétant la saignée, nous observerons cependant qu'il seroit dangereux de prendre pour règle ce que prescrivoit, en 1774, un jeune médecin qui avoit fait à peine le premier pas dans la carrière qu'il se proposoit de parcourir; la pratique ne l'ayant pas encore instruit, dans ce temps, de ce qu'il y avoit à craindre on à espérer des saignées multipliées, qu'il regardoit comme l'ancre du salut de la femme (1). L'antorité de Solayrès, cité par ce médecin à l'appui de son opinion, ne doit pas en imposer : cet accoucheur, n'ayant jamais conseillé de multiplier les saignées au point qu'on pourroit l'en soupconner d'après la lecture de la dissertation dont il s'agit, et n'ayant d'ailleurs rencontré de ces cas où le bras de l'enfant étoit sorti, que les plus favorables à l'accouchement : ce que je puis certifier, ayant été son élève et son ami, presque tout le temps qu'il consacra à l'enseignement et à la pratique de l'art des acconchemens.

Le défaut 1556. L'état de spasme et de forte contraction de dilatation de la matrice ne sont pas les seules causes qui du cof de la matrice est ce puissent empècherd'y porter la main pour retourqui s'appese ner l'enfant dont le bras est dehors. Quelquefois le plus à l'ac-ce n'est que parce que l'orifice de la matrice est à couchement quand le bras peine entr'ouvert, au moment où cette extrémité

<sup>(1)</sup> M. ALPHONSE LE ROI, Journal de Médecine du mois de mars 1774. C'est la première année que ce médecin a commencé à se livrer à la pratique et à l'enseignement de l'art d'accoucher.

s'y engage, et que son bord présente encore trop de l'enfant est de roideuret d'épaisseur pour qu'il puisse s'ouvrir sorti. aisément au-delà, sans de grands inconvéniens; ce qui vient le plus souvent de ce que la pochedes eaux s'estdéchirée prématurément, et que le travail de la nature ne s'est pas encore soutenu assez de temps pour procurer la dilatation requise. Toutes tentatives pour opérer l'accouchement surle-champ ne seroient pas moins dangereuses dans ce cas que dans celui où la matrice, fatignée par la longueur du travail ou affectée de spasme, s'oppose fortement à l'entrée de la main. Elles ne feroient qu'augmenter les difficultés naturelles à cette époque du travail, soit en excitant la contraction du col de la matrice, soit en dépouillant les parties de la femme des mucosités qui les enduisent et les pénètrent, en rendant toutes ces parties doulourenses et en les disposant à s'enflam-faut mer, ou en accélérant la tuméfaction du bras de quand l'oril'enfant : ce qui rendroit la circonstance, déjà fâ-trice n'est pas cheuse par elle-même, bien plus fâcheuse encore. encore assez Il faut donc attendre, pour opérer l'accouchement, que les fibres qui constituent le bord de l'orifice se soient humectées, affoiblies et relâchées, en un mot, qu'elles jouissent du degré de souplesse nécessaire à une dilatation convenable, ou que cette dilatation se soit opérée comme d'elle-mème. On évitera, pendant ce délai, de toucher la femme fréquemment, comme le font quelques uns dans la vue d'accélérer cette dilatation, crainte qu'il n'en résulte le contraire. Si la résistance du col de la matrice ne cédoit pas aux efforts naturels de l'accouchement, la saignée du bras, les bains et les

injections relachantes pourroientêtre d'un grand secours, L'on peut y employer le temps nécessaire, parce que la présence du bras n'offre jamais par elle-même d'indication bien urgente.

1557. Ces préceptes paroîtront préférables sans

d'un accou-doute à ceux qu'un accoucheur a donnés pour la eneur des secondefois sur le même sujet en 1777. « Les caux » sont écoulées depuis longtemps, dit-il, les par-» ties sont seches, la matrice est contractée et ser-» rée sur l'enfant ; la femme est forte et robuste; il

» faut sur-le-champentrer dans la matricele long » du bras sorti, le faire avec beaucoup de douceur » et de force, aller chercher les pieds et les ame-

» ner .... » Et plus loin : « J'ai coutume de tenter » les moyens d'entrer dans la matrice; si je ne le » peux pas, je tâche de dégager l'autre bras et de

» l'amener dans le vagin, Cette facon d'agir m'a » constamment réussi; la réflexion m'a guidé dans » le premier travail que j'ai terminé ainsi. Le se-

» cond bras ne peut sortir sans ébranler l'enfaut, » lui faire changer de position et me faciliter l'in-

» troduction de la main....(1)»

1558. On trouve dans ce passage des contradictions manifestes, et des préceptes que désavoueroient sûrement les auteurs des premiers siècles de l'art s'ils eussent échappé à leur plume, Comment, par exemple, pénétrer dans la matrice pour aller prendre le second bras de l'enfant, lorsqu'on ne peut y entrer pour saisir les pieds? L'intention de l'accoucheur change-t-elle en quelque chose

<sup>(1)</sup> M. DELEURIE, Traité des accouchemens, onzième édition, p. 311 et suiv.

la nature des difficultés, et ne seront-elles pas les mêmes, soit qu'il se propose d'aller chercher le second bras, ou les pieds? La situation de l'enfant lorsqu'un bras est sorti de la matrice est le plus souvent telle, que l'autre extrémité supérieure est plus éloignée de l'orifice que ne le sont les pieds; et ce n'est qu'en quelques circonstances extrêmement rares où cette seconde extrémité, croisant la poitrine ou le dos, présente la main auprès de cet orifice de manière que l'accoucheur puisse l'accrocher sans introduire toute la sienne dans la matrice. En supposant que cela soit ainsi, et qu'on puisse saisir la main de l'enfant du bout de quelques doigts pour l'entraîner au-delà de l'orifice et l'empoigner ensuite de façon à pouvoir tirer fortement dessus, oseroit-on se promettre de changer avantageusement par ce moyen la position du tronc, dans le cas où l'auteur le représente étroitement serré de toutes parts dans la matrice? Une pratique semblable n'a pu être le fruit de la réflexion : une erreur y a donné lieu, mais les bornes de cet ouvrage ne nous permettent pas de la dévoiler ici.

1559. On peut résumer de tout ce que nons venos de dires ur les accouchemens où la main de de tout eque
l'enfant est-sortie et le bras engagé dans l'orifice nous avons
de la matrice, 1° qu'il faut avoir plus d'égards, aconchedans tous ces cas, à l'état de la matrice qu'à celui mess où le
le l'extrémité de l'enfant, qui ne présente par bras de l'enelle-même aucune indication essentielle, si ce gené.
n'est après l'accouchement, lorsqu'elle est tuméfiée, livide ou gangrenée; 2° qu'on ne doit jamais
essayer de faire rentrer cette extrémité dans la

matrice quand il y a quelque temps que les eaux sont écoulées; 3° que sa réduction, quoique possible au moment de l'ouverture de la poche qui contient cefluide, et conséquemment à l'instant où cette extrémité même s'échappe de la matrice, n'est pas essentiellement nécessaire; 4º qu'il est contraire aux principes de l'art d'arracher ou d'amputer ce membre; 5° qu'il seroit absurde lorsquel'enfantest vivant de vouloir l'extraire en tirant sur le bras, comme de vouloir aller chercher sa seconde main, toutes les fois que la forte contraction de la matrice et le peu de dilatation de son orifice ne permettent pas d'y pénétrer pour saisir les pieds; 6° qu'il ne seroit pas même raisonnable, dans le cas dont il s'agit, d'accrocher cette seconde main et de tirer dessus à dessein de changer la position du tronc de l'enfant, quand cette main se trouveroit assez près de l'orifice pour qu'on pût la saisir en y insinuant quelques doigts sentement; 7º enfin, qu'on doit toujours aller chercher les pieds, et retourner l'enfant; mais qu'il seroit dangereux d'y procéder avant que les parties de la femme y fussent bien préparées par la nature ou par l'art.

Des altenge la présenest engagé.

1560. Il arrive souvent, en pareil cas, que la tions qu'exi- main de l'enfant disparoît et semble rentrer dans cedu brasqui la matrice, à mesure qu'on fait descendre les pieds; et cet effet, dont on découvre facilement les causes, n'est pas toujours des plus heureux pour l'enfant. Si cette extrémité, en remontant ainsi, se place quelquefois dans le bassin de la femme, de manière qu'elle se trouve appliquée dans la suite, sur le côté de la tête, comme on le remarque le plus

constamment dans les accouchemens où l'enfant vient par les pieds; d'autres fois aussi le bras se plie, et le coude s'arc-boute contre un point des parois de cette cavité, de facon à mettre obstacle à la descente du tronc, ou bien à exposer l'humérus à se fracturer.

1561. Pour éviter ces inconvéniens, il faut observer de faire redescendre la main dans les mêmes proportions que le tronc; d'aller la reprendre quand elle a disparu, aussitôt que les cuisses seront dégagées, afin de maintenir le bras allongé contre le corps. Il seroit bien plus sûr et plus expédient d'appliquer un lacs sur le poignet de l'enfant avant d'aller chercher les pieds, comme nous le recommandons depuis longtemps dans un petit ouvrage publié en faveur des sagesfemines (1). On retirera de celacq un double avantage, 1º celui de fixer le bras de l'enfant selon sa Utilitéqu'on longueur contre un des côtés du bassin, et d'em- d'un larg anpêcher qu'il ne rentre et ne se replie dans ce pliquéau poicanal, pendant qu'on introduira la main dans la gnet du bras matrice, pour aller prendre les pieds; 2° celui de qui est sorti. prévenir les inconvéniens énoucés au § précédent. Si l'on emploie ce lacq; il faudra bien observer de ne pas tirer dessus pendant qu'on s'efforcera de dégager les pieds et de les amener au-dehors, pour ne pas fixer l'épaule à l'entrée du bassin, dans un temps où elle doit nécessaire-

<sup>(1)</sup> Principes sur l'art d'accoucher, en faveur des sagesfemmes, publiés pour la première fois en 1775, par ordre du gouvernement en 1787, et dont la septième édition vient de paroitre.

ment s'en éloigner un peu, et de ne le faire qu'au moment où les fesses de l'enfantseront parvenues au passage.

### ARTICLE IV.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente un des côtés de la poitrine.

### SECTION PREMIÈRE.

Des causes, des signes et différences de ces accouchemens, et des indications qu'ils nous offrent.

Arcouchemens d'enparticulières de ces accouchemens que celles des
fint présente
un des côtés précédens : quant aux causes générales , elles paproprenent roissent les mêmes.

1563. On reconnoît aisément, au toucher, la partie latérale de la poitrine de l'enfant par rapport aux côtes, à l'aisselle, au bras et à la hanche, et l'on distingue avec la même facilité si c'est le côté droit ou le côté gauche qui se présente, en faisant attention à la situation particulière de toutes ces parties relativement à l'entrée du bassin de la femme.

Positions 1564. Dans la première position de l'un ou de que prendre coté, l'aisselle de l'enfant est appuyée sur régions sur le publis de la mère, et la hanche sur le haut du du sacrum, le devant de la politrine regarde la fosse iliaque gauche lorsque c'est le côté droit qui se présente, et la fosse iliaque droite quand c'est le côté gauche.

1565. Dans la seconde position, l'aisselle est appuyée sur la base du sacrum, et la hanche sur le pubis: la poitrine répond à la fosse iliaque droite lorsque c'est le côté droit, et vice versa.

1566. Dans la troisième, le tronc de l'enfant est situé en travers sur le bassin. l'aisselle se trouvant appuyée sur le bas de la fosse iliaque gauche, et la hanche sur l'autre; la poitrine étant sur la partie postérieure de la matrice lorsque c'est le côté droit, et sous la partie antérieure de ce viscère lorsque c'est le côté gauche.

1567. Dans la quatrième, de l'un ou de l'autre côté, le tronc de l'enfaut est encore placé transversalement à l'égard du bassin, l'aisselle étant sur le bas de la fosse iliaque, droite, et la hanche sur la gauche; le dos sur la partie postérieure de la matrice lorsque c'est le côté droit, et sous la partie antérieure de ce viscère et an-dessus des

os pubis quand c'est le côté gauche.

1568. L'indication générale que présentent ces Des indidiverses positions de l'enfant consiste à dégager nous présenles pieds pour l'extraire du sein de sa mère, et elle tent ces difne peut être contrebalancée par celle qu'on férentes pos'efforceroit vainement de remplir en voulant ramener la tête à sa situation naturelle. Quant à la manière d'opérer, elle doit être un peu différente dans chacune de ces positions.

#### SECTION II.

De la manière d'opérer les diverses espèces d'accouchemens où l'enfant présente un de ses côtés proprement dits.

De la mat569. Quoiqu'il soit, en général, assez facile
nière d'opéd'aumener les fesses de l'enfaut à l'entrée du bassin
première poet dans la
première poet dans la
sition des cosortie, quand il présente l'un ou l'autre côté de la
fés,
poitrine dans la première position indiquée au
§ 1564, il vaut mieux aller prendre les pieds,
parce que ce parti est plus sûr et le seul qui puisse
épargner beaucoup de douleurs à la femme.

1570. Lorsque les eaux sont récemment écoulées, on introduit la main sous la hanche de l'enfant, en suivant la partie postérieure de la matrice, jusqu'à ce qu'on puisse saisir les deux pieds qui sont appliqués sur les fesses, et les entraîner, pendant qu'on appuiera de l'autre main sur le ventre de la femme, pour diminner l'obliquité antérieure de la matrice et concourir, par ce moyen, à ramener le grand diamètre du corps de l'enfant dans la direction de l'axe du bassin. Ce procédé, qui est toujours facile à exécuter dans le moment dout il s'agit, peut présenter d'assez grandes difficultés quand les eaux sont évacuées depuis longtemps, pour qu'on soit obligé de recourir au suivant.

1571. Dans ce cas, si c'est le côté droit qui se présente, on introduit la main droite vers la partie postérieure et latérale gauche de la matrice,

en suivant la hanche et la cuisse de l'enfant pour parvenir aux pieds et les dégager successivement, comme dans la première position de l'épaule droite ; et pour le reste on opère de même qu'à l'occasion de celle-ci. Lorsque l'enfant présente le côté gauche, il faut introduire la main gauche et aller prendre les pieds, en suivant la partie latérale droite de la matrice, comme dans la première position de l'épaule gauche.

1572. Lorsque le côté droit se présente dans la De la maseconde position indiquée au § 1565, on introduit nière d'opéla main gauche, en montant vers la fosse iliaque seconde podroite, jusqu'à ce que les doigts soient parvenus sition de l'un sur les pieds, qu'on dégage alors comme on l'a et l'autre coprescrit à l'occasion de la deuxième position de l'épaule droite. Si l'on éprouve quelques difficultés à les amener au-dehors, on tire davantage, et même presque uniquement sur le pied gauche, pendant qu'on éloigne l'épaule de la base du sacrum en la repoussant ou en la soulevant du bout

de plusieurs doigts.

1573. Quand c'est le côté gauche qui se présente dans la position dont il s'agit, il fant introduire la main droite pour aller prendre les pieds; mais c'est en montant vers la fosse iliaque ganche qu'on l'introduit alors, et en observant tout ce qui a été prescrit à l'occasion de la seconde position de l'épaule gauche.

1574. Lorsqu'on opère, au moment de l'ouver- De la mature de la poche des eaux, l'accouchement où nière d'opél'un des côtés se présente dans la troisième posi- troisième potion, on y rencontre très peu de difficulté, parce sition de l'un que l'enfant est encore peu serré dans la matrice, coté.

et qu'il est aisé d'en aller prendre les deux pieds, en introduisant la main gauche jusqu'au-dessus de la fosse iliaque droite, où ils sont situés. Mais il n'en est pas de même toutes les fois qu'on n'est appelé qu'après ce moment, et qu'il y a longtemps que les eaux sont écoulées. Les obstacles qu'on y trouve alors sont en raison de la contraction immédiate de la matrice sur le corps de l'enfant, et le procédé qui vient d'être décrit n'est souvent ni le plus simple ni le plus sûr qu'on puisse exécuter.

1575. Nous pensons qu'il vaut mieux, dans cette circonstance, se conduire de la manière suivante. Lorsque c'est le côté droit qui se présente, on introduit la main droite dans la matrice, au-dessons de la poitrine de l'enfant, d'où on la dirige un peu obliquement vers la fosse iliaque droite, en passant sur la hanche et la cuisse droite de cet enfant, pour prendre d'abord le pied de ce côté et l'amener dans le vagin. Ensuite on reporte cette main vers le second pied, pour le dégager au même point que le précédent et tirer presque uniquement dessus, dès qu'il sera descendu, tandis que, de l'extrémité de quelques doigts de la même main, on soulève l'épaule de plus en plus vers le devant du bassin, pour favoriser la rotation du tronc, la descente des fesses, et continuer d'opérer comme dans les autres cas:

1576. Il faut introduire la main gauche, et dans une autre direction, si l'on veut parvenir aux pieds de l'enfant, lorsque c'est la troisième position du côté gauche. On l'insinue sous la partie antérieure et latérale droite de la matrice, en suivant la hanche et la cuisse gauche de l'enfant, jusqu'à ce qu'on puisse atteindre aux pieds, et l'entainer en le faisant passer sur la poitrine de cet enfant et derrière le pubis de la mère. On dégage ensuite le pied droit de la même manière; et c'est sur lui qu'on agit principalement dans le premier instant, pendant qu'on repousse du bout de quelques doigts l'épaule qui est au-dessus du sacrum. On pent consulter pour le reste de l'opération ce que nous avons dit à l'occasion de la troisième position de l'épaule gauche.

1577. Les diverses manières d'opérer les accouchemens où l'enfant présente l'ini ou l'autre côté dans la quatrième position, sont les mêmes que celles que nous venons de décrire; si ce n'est qu'il faut exécuter ici de la main droite tout ce que nous avous conseillé de faire avec la main gauche pour

la troisième position, et vice versa.

1578. Lorsque les eaux ne feront que de s'écouler, on ira chercher les pieds de l'enfant en intronière d'opéduisant la main droite dans la matrice, et en la rei la quadirigeant vers la fosse iliaque gauché où ils se re d'accoutrouvent; et peudant qu'on les entraînera, on 
l'un des cèfera de la main gauche une pression convenable (sé se présur le côté droit du ventre, dans la vue de ramener plus facilement le grand diamètre du corps
de l'enfant parallèlement à l'axc du bassin et de
favoriser la descente des fesses.

1579. Quand les eaux sont évacuées depuis longtemps, l'enfant étant fortement serré dans la matrice, il fant introduire la main droite, en suivant une autre direction. Si c'est le côté droit de la poitrine qui se présente, on l'insinue d'abord sous la partie latérale gauche et antérieure de la matrice, de manière qu'on puisse saisir le pied droit qui est au-dessus des os pubis, et l'êntraîner dans le vagin en le faisant passer sur la poitrine de l'enfant, comme on le remarque à l'occasion de la quatrième position de l'épaule droite. Du reste on se conduit comme dans ce dernier cas, soit pour dégager le second pied, soit pour terminer l'accouchement.

t580. Lorsque c'est le côté gauche qui se présente, on introduit la main gauche dans un état de supination au-dessous de l'enfant, et en la dirigeant le long de sa hanche et de sa cuisse gauche, pour parvenir aux pieds et les dégager, comme dans la quatrième position de l'épaule gauche.

# ARTICLE V.

Des accouchemens dans lesquels l'enfant présente l'une ou l'autre hanche à l'orifice de la matrice.

#### SECTION PREMIÈRE.

Des causes, des signes et différences de ces accouchemens, sinsi que des indications qu'ils nous offrent.

Des accou1581. Les hanches de l'enfant se présentent un chemeus on peu plus souvent à l'orifice de la matrice que ne le l'enfant prè- font les parties latérales de la poitrine et du cou, des hauches. mais plus rarement que les épaules. L'obliquité de la matrice et la surabondance des eaux de l'amnios sont des causes suffisantes pour donner lieu

à ces sortes de positions, soit que ces causes se rencontrent en même temps ou qu'il n'en existe qu'une seule.

1582. Nous ne reconnoissons la hanche de l'enfant qu'avec peine avant l'ouverture de la poche des eaux, parce qu'on ne peut alors parcourir une assez grande étendue de cette région pour rencontrer des caractères qui soient propres à dissiper notre incertitude, tels que la crête de l'os des iles, les derniers des fansses côtes, l'anus, etc.; l'espèce de tumeur que forme la hanche sur l'orifice de la matrice ressemblant beaucoup à celle que la partie latérale et supérieure de la tête y présente au tact, quand le cuir chevelu est un pen tuméfié. Chaque hanche peut se présenter de quatre manières différentes à l'orifice de la matrice.

1583. Dans la première position, les fesses de Des l'enfaut sont appuyées sur les marges du bassin, lesquelles les postérieurement et au-dessus de la base du sacrum, hanches et la crête de l'os des iles est contre le pubis; mais l'enfaut peude sorte que la poitrine répond au côté gauche de seuter. la matrice quand c'est la hanche droite qui se présente, et vice versa. Cette position se rencontre

plus fréquemment que les autres.

1584. Dans la seconde, qui est la plus rare, les fesses de l'enfaut sont contre le pubis, sous la partie antérieure de la matrice, et la crête de l'os des iles répond au sacrum; de manière que la poitrine regarde le côté droit de la femme quand c'est la hanche droite qui se présente, et le côté gauche lorsque c'est la hanche gauche.

1585. Dans la troisième position, les fesses de l'enfant sont placées sur le bas de la fosse iliaque

600 L'ART

droite, et la crête de l'os des iles est tournée vers la gauche qui soutient alors le tronc; la poitrine répond à la partie postérieure de la matrice quand c'est la hanche droite qui se présente, et à la partie antérieure de ce viscère lorsque c'est la hanche

gauche.

1586. Dans la quatrième position des hanches, les fesses sont situées sur la marge du bassin du côté gauche, et le corps de l'enfant est appuyé sur la fosse iliaque droite; la poitrine étant sous la partie antérieure de la matrice lorsque c'est la hanche droite, et sur la partie postérieure de ce

viscere quand c'est la hanche gauche.

Des indi. 1587. L'accouchement dans l'equel l'enfant précations que sente la hanche n'est pas toujours impossible sans nous présentent ces dit les secours de l'art : il peut quelquefois s'opérer férentes po-naturellement, ou moyennant les soins qu'exigent, en général, les accouchemens dans lesquels les fesses se présentent : ce que l'expérience nous

a démontré plusieurs fois.

1588. Comme la présence de la hanche sur l'orifice de la matrice est toujours l'effet de la déviation du grand diamètre du corps de l'enfant relativement à l'axe du bassin, et que cette déviation peut elle-même être la suite de celle de la matrice ou de la grande quantité d'eau que contient celle-ci, elle peut disparoître dans les progrès du travail à mesure que ce viscère se contracte, et que les eaux s'en écoulent; de manière que la hanche s'éloigne du détroit supérieur, que les fesses viennent s'y présenter, et que l'enfant, poussé par les seuls efforts de la mère, peut s'engager et sortir.

1589. Si ce changement de direction, absolu-

ment nécessaire à la sortie de l'enfant, s'opère quelquefois comme de lui-même, ou bien au moyen de la situation qu'on fait garder à la femme pendant le travail, d'autres fois on ne peut l'obtenir qu'en introduisant la main dans la matrice; mais dans ce dernier cas on doit tonjours dégager les pieds, et ne jamais se borner à ramener les fesses à l'entrée du bassin, parce que cela est plus facile et plus s'âtr, et qu'on épargne d'ailleurs beaucoup de douleurs à la femme.

### SECTION 41.

De la manière d'opérer les accouchemens où l'enfant présente l'une ou l'autre hanche.

1590. Lorsqu'on a reconnu la position de la De la mahanche qui constitüe la première espèce de ces nière dopéaccouchemens, avant l'ouverture de la poche des rer les accouchée sur le.dos, dans lavue de diminuer l'oblimière espèce quité antérieure de la matrice, et de rappeler les ches se préfesses de l'enfant à l'entrée du bassin, dans une sentent de leurs meilleures positions : ce qui leur permet alors de s'y engager et nous dispense d'introduire

la main pour opérer ce déplacement.
1591. Toutes les fois que l'enfant est très gros relativement à la largeur du bassin, que le travail dure depuis longtemps, ou qu'il existe des accidens, il est à propos d'aller saisir les pieds pour terminer l'accouchement, en supposant même que les fesses puissent revenir sur l'entrée de ce bassin, au moyen de la position de la femme.

comme on le voit au paragraphe précédent, puisque nous avons déjà recommandé de prendre ce parti dans le cas même où elles se présenteroient naturellement et de la manière la plus avantagense. On introdnira donc la main, en montant le long du sacrum, jusqu'au-dessus des pieds qui y répondent, pour les accrocher et les entraîner; pendant qu'on exercera de l'antre main une pression assez forte sur le ventre de la femme pour diminuer l'obliquité antérieure de la matrice, qui a toujours lieu en pareilles circonstances.

1592. Quoique le choix de la main paroisse assez indifférent, il peut être utile cependant de préférerla droite quand c'est la hanche droite qui se présente, et la gauche lorsque c'est la hanche gauche; parce qu'il sera plus facile d'aller prendre les pieds de l'enfant, si les jambes se trouvent allongées vers la poitrine, comme on l'a observé

plusieurs fois.

Accouche.

1593. On ne doit rien attendre des efforts de la mens de la se nature dans la seconde position des hanches : il coude espéce daut introduire la main dans la matrice aussitot de la pre- que les parties de la femme y sont bien disposées, pour aller prendre les pieds. Si l'on éprouvoit trop de difficultés à dégager ceux-ci de dessus le pubis, ce qui arrive surtont quand les eaux sont écouléés depuis longtemps, il faudroit accrocher les genoux et les entraîner pour opérer l'accouchement : comme dans le cus où ces parties se présentent naturellement.

1594. Lorsque c'est la hanche droite qui s'offre dans cette seconde position, il fant introduire la main gauche vers la partie latérale droite et un pen antérieure de la matrice, si l'on veut accrocher les genoux du bout des doigts, ou dégager les pieds : mais on se servira de la main droite dans la seconde position de la hanche gauche, et on observera de l'insinuer vers le côté gauche de la matrice.

1505. Dans les accouchemens de la troisième espèce où l'enfant présente l'une des hanches, les mens de la fesses penvent venir se placer à l'entrée du bassin per più les et s'y engager, sans autre précaution que celle de hanches faire coucher la femme sur le côté droit pour y présentent. incliner le fond de la matrice, qui est alors dévié vers le côté gauche. On peut obtenir le même avantage dans les accouchemens de la quatrième espèce, en faisant coucher la femme sur le côté gauche.

1596. Lorsque cette précaution ne suffit pas, ou que d'autres raisons ne permettent pas de se borner à ramener les fesses de l'enfant à l'entrée du bassin, pour en livrer l'expulsion aux soins de la nature, il faut introduire la main gauche dans la matrice en montant au-dessus de la fosse iliaque droite, pour en dégager les pieds, quelle que soit la hanche qui se présente, dans la troisième position. On pourroit aussi se servir de la main droite lorsque c'est la hanche droite; mais nous observons qu'on réussira un peu plus difficilement à saisir les pieds, qu'au moyen de la main gauche, et qu'il faudroit alors dégager ces extrémités comme on l'a prescrit à l'occasion de la troisième position du côté droit de la poitrine.

1597. La main droite est préférable à l'autre dans la quatrième position des hanches. On l'in-mens de la

## 694 L'ART DES ACCOUCHEMENS.

quatrième es sinue vers la partie postérieure et latérale gauche pèce où le de la matrice, en la dirigeant un peu du côté de hanches se la fosse iliaque, pour saisir les pieds qui y répondent, les dégager et terminer l'accouchement comme dans les cas précédens.

FIN DU PREMIER VOLUME